

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

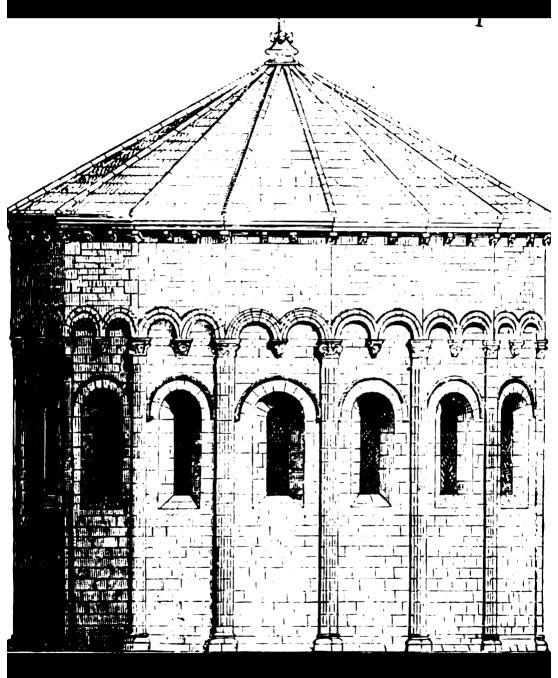

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du ...

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

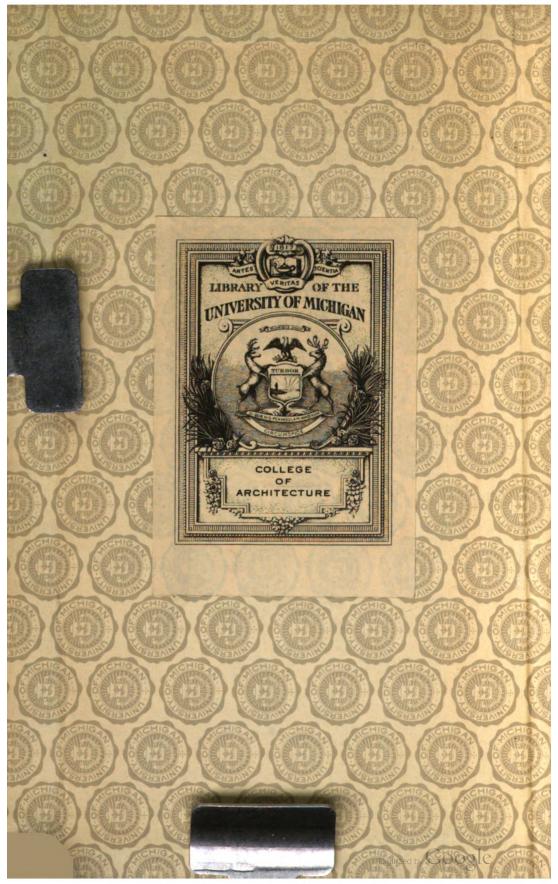

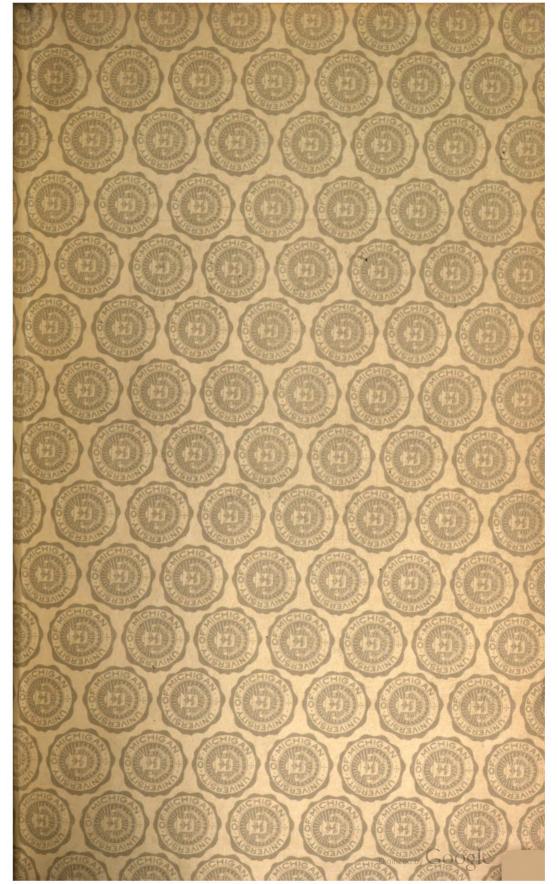



Architectural Library

NA 1041 1875

## DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

# L'ARCHITECTURE

**FRANÇAISE** 

DU XI' AU XVI' SIÈCLE

I

Droits de traduction et de reproduction réservés

PARIS. - IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 9





Digitized by Google

12643

## DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DI

# L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

DU XI. AU XVI. SIECLE



E. ŽIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE

TOME PREMIER



PARIS
VE A. MOREL & C'E, ÉDITEURS
RUE BONAPARTE, 13

M DCCC LXXV

## PRÉFACE

Lorsque nous commencions à étudier l'architecture du moyen âge, il n'existait pas d'ouvrages qui pussent nous montrer la voie à suivre. Il nous souvient qu'alors un grand nombre de maîtres en architecture n'admettaient qu'avec des réserves l'existence de ces monuments qui couvrent le sol de l'Europe, et de la France particulièrement. A peine permettait—on l'étude de quelques édifices de la renaissance française et italienne; quant à ceux qui avaient été construits depuis le Bas-Empire jusqu'au xv° siècle, on n'en parlait guère que pour les citer comme des produits de l'ignorance et de la barbarie. Si nous nous sentions pris d'une sorte d'admiration mystérieuse pour nos églises et nos forteresses françaises du moyen âge, nous n'osions avouer un penchant qui nous semblait une sorte de dépravation du goût, d'inclination peu avouable. Et cependant, par instinct, nous étions attiré vers ces grands monuments dont les trésors nous paraissaient réservés pour ceux qui voudraient se vouer à leur recherche.

Après un séjour de deux ans en Italie, nous fûmes plus vivement frappé encore de l'aspect de nos édifices français, de la sagesse et de la science qui ont présidé à leur exécution, de l'unité, de l'harmonie et de la méthode suivies dans leur construction comme dans leur

Digitized by Google

parure. Déjà cependant des esprits distingués avaient ouvert la voie ; éclairés par les travaux et l'admiration de nos voisins les Anglais, ils songeaient à classer les édifices par styles et par époques. On ne s'en tenait plus à des textes la plupart erronés, on admettait un classement archéologique basé sur l'observation des monuments eux-mêmes. Les premiers travaux de M. de Caumont faisaient ressortir des caractères bien tranchés entre les dissérentes époques de l'architecture française du Nord. En 1831, M. Vitet adressait au ministre de l'intérieur un rapport sur les monuments des départements de l'Oise, de l'Aisne, du Nord, de la Marne et du Pas-de-Calais, dans lequel l'élégant écrivain signalait à l'attention du gouvernement des trésors inconnus, bien qu'ils fussent à nos portes. Plus tard, M. Mérimée poursuivait les recherches si heureusement commencées par M. Vitet, et, parcourant toutes les anciennes provinces de France, sauvait de la ruine quantité d'édifices que personne alors ne songeait à regarder, et qui font aujourd'hui la richesse et l'orgueil des villes qui les possèdent. M. Didron expliquait les poëmes sculptés et peints qui couvrent nos cathédrales, et poursuivait à outrance le vandalisme partout où il voulait tenter quelque œuvre de destruction. Mais, il faut le dire à notre honte, les artistes restaient en arrière, les architectes couraient en Italie, ne commençant à ouvrir les yeux qu'à Gênes ou à Florence; ils revenaient leurs porteseuilles remplis d'études faites sans critique et sans ordre, et se mettaient à l'œuvre sans avoir mis les pieds dans un monument de leur pays.

La Commission des monuments historiques instituée près le ministère de l'intérieur commençait cependant à recruter un petit nombre d'artistes qu'elle chargeait d'étudier et de réparer quelques-uns de nos plus beaux monuments du moyen âge. C'est à cette impulsion donnée dès l'origine avec prodence que nous devons la conservation des meilleurs exemples de notre architecture nationale, une heureuse révolution dans les études de l'architecture, d'avoir pu étudier pendant de longues années les édifices qui couvrent nos provinces, et réunir les éléments de ce livre que

nous présentons aujourd'hui au public. Au milieu de difficultés sans cesse renaissantes, avec des ressource minimes, la Commission des monuments historiques a obtenu des résultats immenses; tout faible que soit cet hommage dans notre bouche, il y aurait de l'ingratitude à ne pas le lui rendre : car, en conservant nos édifices, elle a modifié le cours des études de l'architecture en France; en s'occupant du passé, elle a fondé dans l'avenir.

Ce qui constitue les nationalités, c'est le lien qui unit étroitement les différentes périodes de leur existence; il faut plaindre les peuples qui renient leur passé, car il n'y a pas d'avenir pour eux! Les civilisations qui ont profondément creusé leur sillon dans l'histoire sont celles chez lesquelles les traditions ont été le mieux respectées, et dont l'âge mûr a conservé tous les caractères de l'enfance. La civilisation romaine est là pour nous présenter un exemple bien frappant de ce que nous avançons ici; et quel peuple eut jamais plus de respect pour son berceau que le peuple romain! Politiquement parlant, aucun pays, malgré des différences d'origines bien marquées, n'est fondu dans un principe d'unité plus compacte que la France; il n'était donc ni juste ni sensé de vouloir mettre à néant une des causes de cette unité: ses arts depuis la décadence romaine jusqu'à la renaissance.

En esset, les arts en France, du 1x° au xv° siècle, ont suivi une marche régulière et logique; ils ont rayonné en Angleterre, en Allemagne, dans le nord de l'Espagne, et jusqu'en Italie, en Sicile et en Orient. Et nous ne prositerions pas de ce labeur de plusieurs siècles! Nous ne conserverions pas et nous resuserions de reconnaître ces vieux titres enviés avec raison par toute l'Europe! Nous serions les derniers à étudier notre propre langue! Les monuments de pierre ou de bois périssent, ce serait solie de vouloir les conserver et de tenter de prolonger leur existence en dépit des conditions de la matière; mais ce qui ne peut et ne doit périr, c'est l'esprit qui a sait élever ces monuments, car cet esprit, c'est le nôtre, c'est l'âme du pays. Dans l'ouvrage que nous livrons aujourd'hui au public, nous

avons essayé non-seulement de donner de nombreux exemples des formes diverses adoptées par l'architecture du moyen âge, suivant un ordre chronologique, mais surtout et avant tout, de faire connaître les raisons d'être de ces formes, les principes qui les ont fait admettre, les mœurs et les idées au milieu desquelles elles ont pris naissance. Il nous a paru difficile de rendre compte des transformations successives des arts de l'architecture sans donner en même temps un aperçu de la civilisation dont cette architecture est comme l'enveloppe; et si la tâche s'est trouvée au dessus de nos forces, nous aurons au moins ouvert une voie nouvelle à parcourir, car nous ne saurions admettre l'étude du vêtement indépendamment de l'étude de l'homme qui le porte. Or, toute sympathie pour telle ou telle forme de l'art mise de côté, nous avons été frappé de l'harmonie complète qui existe entre les arts du moyen âge et l'esprit des peuples au milieu desquels ils se sont développés. Du jour où la civilisation du moyen âge se sent vivre, elle tend à progresser rapidement, elle procède par une suite d'essais sans s'arrêter un instant; à peine a-t-elle entrevu un principe, qu'elle en déduit les conséquences, et arrive promptement à l'abus sans se donner le temps de développer son thème : c'est là le côté faible, mais aussi le côté instructif des arts du xii au xvi siècle. Les arts compris dans cette période de trois siècles ne peuvent, pour ainsi dire, être saisis sur un point; c'est une chaîne non interrompue dont tous les anneaux sont rivés à la hâte par les lois impérieuses de la logique. Vouloir écrire une histoire de l'architecture du moyen âge, ce serait peut-être tenter l'impossible, car il faudrait embrasser à la fois et faire marcher parallèlement l'histoire religieuse, politique, féodale et civile de plusieurs peuples; il faudrait constater les influences diverses qui ont apporté leurs éléments à des degrés différents dans telle ou telle contrée; trouver le lien de ces influences, analyser leurs mélanges et définir les résultats; tenir compte des traditions locales, des goûts et des mœurs des populations, des lois imposées par l'emploi des matériaux, des relations commerciales, du génie particulier des hommes qui ont exercé une action sur les événements, soit en hâtant leur marche naturelle, soit en la faisant dévier; ne pas perdre de vue les recherches incessantes d'une civilisation qui se forme, et se pénétrer de l'esprit encyclopédique, religieux et philosophique du moyen âge. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les nations chrétiennes occidentales ont inscrit sur leur drapeau le mot « Progrès »; et qui dit progrès, dit labeur, lutte et transformation.

La civilisation antique est simple, une : elle absorbe au lieu de se répandre. Tout autre est la civilisation chrétienne : elle reçoit et donne; c'est le mouvement, la divergence sans interruption possible. Ces deux civilisations ont dû nécessairement procéder très-différemment dans l'expression de leurs arts; on peut le regretter, mais non aller à l'encontre. On peut écrire une histoire des arts égyptien, grec ou romain, parce que ces arts suivent une voie dont la pente égale monte à l'apogée et descend à la décadence sans dévier; mais la vie d'un homme ne suffirait pas à décrire les transformations si rapides des arts du moyen âge, à chercher les causes de ces transformations, à compter un à un tous les chaînons de cette longue chaîne si bien nivée, quoique composée d'éléments si divers.

On a pu, lorsque les études archéologiques sur le moyen âge ne faisaient que poser les premiers jalons, tenter une classification toute de convention, et diviser les arts par périodes, par styles primaire, secondaire, tertiaire, de transition, et supposer que la civilisation moderne avait procédé comme notre globe, dont la croûte change de nature après chaque grande convulsion; mais par le fait, cette classification, toute satisfaisante qu'elle paraisse, n'existe pas, et de la décadence romaine à la renaissance du xvi siècle il n'y a qu'une suite de transitions sans arrêts. Ce n'est pas que nous voulions ici blâmer une méthode qui a rendu d'immenses services, en ce qu'elle a posé des points saillants, qu'elle a mis la première de l'ordre dans les études, et qu'elle a permis de défricher le terrain; mais, nous le répétons, cette classification est de pure convention, et nous croyons que le moment est venu d'étudier l'art du moyen âge comme on étudie

le développement et la vic d'un être animé qui de l'enfance arrive à la vieillesse par une suite de transformations insensibles, et sans qu'il soit possible de dire le jour où cesse l'enfance et où commence la vieillesse. Ces raisons, notre insuffisance peut-être, nous ont déterminé à donner à cet ouvrage la forme d'un Dictionnaire. Cette forme, en facilitant les recherches au lecteur, nous permet de présenter une masse considérable de renseignements et d'exemples qui n'eussent pu trouver leur place dans une histoire, sans rendre le discours confus et presque inintelligible. Elle nous a paru, précisément à cause de la multiplicité des exemples donnés, devoir être plus favorable aux études, mieux faire reconnaître les diverses parties compliquées, mais rigoureusement déduites, des éléments qui entrent dans la composition de nos monuments du moyen âge, puisqu'elle nous oblige, pour ainsi dire, à les disséquer séparément, tout en décrivant les fonctions et les transformations de ces diverses parties. Nous n'ignorons pas que cette complication des arts du moyen âge, la diversité de leur origine, et cette recherche incessante du mieux qui arrive rapidement à l'abus, ont rebuté bien des esprits, ont été cause de la répulsion qu'on éprouvait et qu'on éprouve encore pour une étude dont le but n'apparaît pas clairement. Il est plus court de nier que d'étudier : longtemps on n'a voulu voir dans ce développement d'une des facultés intellectuelles de notre pays que le chaos, l'absence de tout ordre, de toute raison; et cependant, lorsqu'on pénètre au milieu de ce chaos, qu'on voit sourdre une à une les sources de l'art de l'architecture du moyen âge, qu'on prend la peine de suivre leur cours, on découvre bientôt la pente naturelle vers laquelle elles tendent toutes, et combien elles sont fécondes. Il faut reconnaître que le temps de la négation aveugle est déjà loin de nous : notre siècle cherche à résumer le passé; il semble reconnaître (et en cela nous croyons qu'il est dans le vrai) que pour se frayer un chemin dans l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient, profiter de tout ce que les siècles précédents ont laborieusement amassé. Ce sentiment est quelque chose de plus profond qu'une réaction contre l'esprit destructeur

du siècle dernier, c'est un besoin du moment; et si quelques exagérations ont pu effrayer les esprits sérieux, si l'amour du passé a parfois été poussé jusqu'au fanatisme, il n'en reste pas moins au fond de la vie intellectuelle de notre époque une tendance générale et trèsprononcée vers les études historiques, qu'elles appartiennent à la politique, à la législation, aux lettres ou aux arts. Il suffit, pour s'en convaincre (si cette observation avait besoin de s'appuyer sur des preuves), de voir avec quelle avidité le public en France, en Angleterre et en Allemagne, se jette sur toutes les œuvres qui traitent de l'histoire ou de l'archéologie, avec quel empressement les erreurs sont relevées, les monuments et les textes mis en lumière. Il semble que les découvertes nouvelles viennent en aide à ce mouvement général. Au moment où la main des artistes ne suffit pas à recueillir les restes si nombreux et si précieux de nos édifices anciens, apparaît la photographie, qui forme en quelques années un inventaire fidèle de tous ces débris. De sages dispositions administratives réunissent et centralisent les documents épars de notre histoire; les départements, les villes, voient des sociétés se fonder dans leur sein pour la conservation des monuments épargnés par les révolutions et la spéculation; le budget de l'État, au milieu des crises politiques les plus graves, ne cesse de porter dans ses colonnes des sommes importantes pour sauver de la ruine tant d'œuvres d'art si longtemps mises en oubli. Et ce mouvement ne suit pas les fluctuations d'une mode, il est constant, il est chaque jour plus marqué, et, après avoir pris naissance au milieu de quelques hommes éclairés, il se répand peu à peu dans les masses; il faut dire même qu'il est surtout prononcé dans les classes industrielles et ouvrières, parmi les hommes chez lesquels l'instinct agit plus que l'éducation : ils semblent se reconnaître dans ces œuvres issues du génie national.

Quand il s'est agi de se servir ou de continuer des œuvres des siècles passés, ce n'est pas d'en bas que nous sont venues les difficultés, et les exécutants ne nous ont jamais fait défaut. Mais c'est précisément parce que cette tendance est autre chose qu'une mode ou une réaction, qu'il est important d'apporter un choix scrupuleux, une critique impartiale et sévère, dans l'étude et l'emploi des matériaux qui peuvent contribuer à rendre à notre pays un art conforme à son génie. Si cette étude est incomplète, étroite, elle sera stérile et fera plus de mal que de bien; elle augmentera la confusion et l'anarchie dans lesquelles les arts sont tombés depuis tantôt cinquante ans, et qui nous conduiraient à la décadence; elle apportera un élément dissolvant de plus. Si, au contraire, cette étude est dirigée avec intelligence et soin; si l'enseignement élevé l'adopte franchement et arrête ainsi ses écarts, réunit sous sa main tant d'efforts qui se sont perdus faute d'un centre, les résultats ne se feront pas attendre : l'art de l'architecture reprendra le rang qui lui convient chez une nation éminemment créatrice.

Des convictions isolées, si fortes qu'elles soient, ne peuvent faire une révolution dans les arts. Si aujourd'hui nous cherchons à renouer ces fils brisés, à prendre dans un passé qui nous appartient en propre les éléments d'un art contemporain, ce n'est pas au profit des goûts de tel ou tel artiste ou d'une coterie; pous ne sommes au contraire que les instruments dociles des goûts et des idées de notre temps, et c'est aussi pour cela que nous avons foi dans nos études et que le découragement ne saurait nous atteindre. Ce n'est pas nous qui faisons dévier les arts de notre époque, c'est notre époque qui nous entraîne..... Où? Qui le sait! Faut-il au moins que nous remplissions de notre mieux la tâche qui nous est imposée par les tendances du temps où nous vivons. Ces efforts, il est vrai, ne peuvent être que limités, car la vie de l'homme n'est pas assez longue pour permettre à l'architecte d'embrasser un ensemble de travaux à la fois intellectuels et matériels; l'architecte n'est et ne peut être qu'une partie d'un tout : il commence ce que d'autres achèvent, ou termine ce que d'autres ont commencé; il ne saurait donc travailler dans l'isolement, car son œuvre ne lui appartient pas en propre, comme le tableau au peintre, le poëme au poëte. L'architecte qui prétendrait seul imposer un art à toute son époque ferait un acte d'insigne folie. En étudiant l'architecture du moyen âge, en cherchant à répandre cette étude, nous devons déclarer hautement que notre but n'est pas de faire rétrograder les artistes, de leur fournir les éléments d'un art oublié, pour qu'ils les reprennent tels quels, et les appliquent sans raison aux édifices du xix siècle; cette extravagance a pu nous être reprochée, mais elle n'a heureusement jamais été le but de nos recherches, la conséquence de nos principes. On a pu faire des copies plus ou moins heureuses des édifices antérieurs au xvie siècle; ces tentatives ne doivent être considérées que comme des essais destinés à retrouver les éléments d'un art perdu, non comme le résultat auquel doit tendre notre architecture moderne. Si nous regardons l'étude de l'architecture du moyen âge comme utile, et pouvant amener peu à peu une heureuse révolution dans l'art, ce n'est pas à coup sûr pour obtenir des œuvres sans originalité, sans style, pour voir reproduire sans choix, et comme une forme muette, des monuments remarquables surtout à cause du principe qui les a fait élever; mais c'est au contraire pour que ce principe soit connu, et qu'il puisse porter des fruits aujourd'hui comme il en a produit pendant les xIIe et xIII siècles. En supposant qu'un architecte de ces époques revienne parmi nous, avec ses formules et les principes auxquels il obéissait de son temps, et qu'il puisse être initié à nos idées modernes, si l'on mettait à sa disposition les perfectionnements apportés dans l'industrie, il ne bâtirait pas un édifice du temps de Philippe-Auguste ou de saint Louis, parce qu'il fausserait ainsi la première loi de son art, qui est de se conformer aux besoins et aux mœurs du moment, d'être rationnel. Jamais peut-être des ressources plus fécondes n'ont été offertes aux architectes : les exécutants sont nombreux, intelligents et habiles de la main; l'industrie est arrivée à un degré de puissance qui n'avait pas été atteint. Ce qui manque à tout cela, c'est une âme; c'est ce principe vivifiant qui rend toute œuvre d'art respectable, qui fait que l'artiste peut opposer la raison aux fantaisies souvent ridicules des particuliers ou d'autorités peu compétentes, trop disposés à considérer l'art comme une superfluité, une affaire de caprice ou de mode.

Pour que l'artiste respecte son œuvre, il faut qu'il l'ait conçue avec la conviction intime que cette œuvre est émanée d'un principe vrai, basé sur les règles du bon sens; le goût, souvent, n'est pas autre chose, et pour que l'artiste soit respecté lui-même, il faut que sa conviction ne puisse être mise en doute : or, comment supposer qu'on respectera l'artiste qui, soumis à toutes les puérilités d'un amateur fantasque, lui bâtira, suivant le caprice du moment, une maison chinoise, arabe, gothique, ou de la renaissance? Que devient l'artiste au milieu de tout ceci? N'est-ce pas le costumier qui nous habille suivant notre fantaisie, mais qui n'est rien par lui-même, n'a et ne peut avoir ni préférence, ni goût propre, ni ce qui constitue avant tout l'artiste créateur, l'initiative? Mais l'étude d'une architecture dont la forme est soumise à un principe, comme le corps est soumis à l'intelligence, pour ne point rester stérile, ne saurait être incomplète et superficielle. Nous ne craindrons pas de le dire, ce qui a le plus retardé les développements de la renaissance de notre architecture nationale, renaissance dont on doit tirer profit pour l'avenir, c'est le zèle mal dirigé, la connaissance imparfaite d'un art dans lequel beaucoup ne voient qu'une forme originale et séduisante sans apprécier le fond. Nous avons vu surgir ainsi de pâles copies d'un corps dont l'âme est absente. Les archéologues, en décrivant et classant les formes, n'étaient pas toujours architectes praticiens, ne pouvaient parler que de ce qui frappait leurs yeux; mais la connaissance du pourquoi devait nécessairement manquer à ces classifications purement matérielles, et le bon sens public s'est trouvé justement choqué à la vue de reproductions d'un art dont il ne comprenait pas la raison d'être, qui lui paraissait un jeu bon tout au plus pour amuser quelques esprits curieux de vieilleries, mais dans la pratique duquel il fallait bien se garder de s'engager. C'est qu'en elset, s'il est un art sérieux qui doive toujours être l'esclave de la raison et du bon sens, c'est l'architecture. Ses lois fondamentales sont les mêmes dans tous les pays et dans tous les temps : la première condition du goût en architecture, c'est d'être soumis à ces lois; et les artistes qui, après

avoir blamé les imitations contemporaines de temples romains dans lesquelles on ne pouvait retrouver ni le souffle inspirateur qui les a fait élever, ni des points de rapports avec nos habitudes et nos besoins, se sont mis à construire des pastiches des formes romanes ou gothiques, sans se rendre compte des motifs qui avaient fait adopter ces formes, n'ont fait que perpétuer d'une manière plus grossière encore les erreurs contre lesquelles ils s'étaient élevés.

Il y a deux choses dont on doit tenir compt avant tout dans l'étude d'un art, c'est la connaissance du principe créateur, et le choix dans l'œuvre créée. Or, le principe de l'architecture française au moment où elle se développe avec une grande énergie, du xii° au xiii° siècle, étant, la soumission constante de la forme aux mœurs, aux idées du moment, l'harmonie entre le vêtement et le corps, le progrès incessant, le contraire de l'immobilité; l'application de ce principe ne saurait faire rétrograder l'art, ni même le rendre stationnaire. Tous les monuments enfantés par le moyen âge seraient-ils irréprochables, qu'ils ne devraient donc pas être aujourd'hui servilement copiés, si l'on élève un édifice neuf; ce n'est qu'un langage dont il faut apprendre à se servir pour exprimer sa pensée, mais non pour répéter ce que d'autres ont dit. Et dans les restaurations, même lorsqu'il ne s'agit que de reproduire ou de réparer des parties détruites ou altérées, il est d'une très-grande importance de se rendre compte des causes qui ont fait adopter ou modifier telle ou telle disposition primitive, appliquer telle ou telle forme; les règles générales laissent l'architecte sans ressources devant les exceptions nombreuses qui se présentent à chaque pas, s'il n'est pas pénétré de l'esprit qui a dirigé les anciens constructeurs.

On rencontrera souvent dans cet ouvrage des exemples qui accusent l'ignorance, l'incertitude, les tâtonnements, les exagérations de certains artistes; mais, qu'on veuille bien le remarquer, on y trouvera aussi l'influence, l'abus même parfois d'un principe vrai, une méthode en même temps qu'une grande liberté individuelle, l'unité de style, l'harmonie dans l'emploi des formes, l'instinct des propor-

tions, toutes les qualités qui constituent un art, qu'il s'applique à la plus humble maison de paysan ou à la plus riche cathédrale, comme au palais du souverain. En effet, une civilisation ne peut prétendre posséder un art que si cet art pénètre partout, s'il fait sentir sa présence dans les œuvres les plus vulgaires. Or, de tous les pays occidentaux de l'Europe, la France est encore celui chez qui cette heureuse faculté s'est le mieux conservée, car c'est celui qui l'a possédée au plus haut degré depuis la décadence romaine. De tout temps la France a imposé ses arts et ses modes à une grande partie du continent européen : elle a essayé vainement depuis la renaissance de se faire italienne, allemande, espagnole, grecque; son instinct, le goût natif qui réside dans toutes les classes du pays, l'ont toujours ramenée à son génie propre en la relevant après les plus graves erreurs. Il est bon, nous croyons, de le reconnaître, car trop longtemps les artistes ont méconnu ce sentiment et n'ont pas su en profiter. Depuis le règne de Louis XIV surtout, les artistes ont fait ou prétendu saire un corps isolé dans le pays, sorte d'aristocratie étrangère, méconnaissant ces instincts des masses. En se séparant de la foule, ils n'ont plus été compris, ont perdu toute influence, et il n'a pas dépendu d'eux que la barbarie ne gagnât sans retour ce qui restait en dehors de leur sphère. L'infériorité d'exécution dans les œuvres des deux derniers siècles comparativement aux siècles précédents nous en fournit la preuve. L'architecture surtout, qui ne peut se produire qu'à l'aide d'une grande quantité d'ouvriers de tous états, ne présentait plus. à la fin du xviiiº siècle, qu'une exécution abâtardie, molle, pauvre et dépourvue de style, à ce point de faire regretter les dernières productions du Bas-Empire. La royauté de Louis XIV, en se mettant à la place de toute chose en France, en voulant être le principe de tout, absorbait sans fruit les forces vives du pays, plus encore peut-être dans les arts que dans la politique; et l'artiste a besoin, pour produire, de conserver son indépendance. Le pouvoir féodal n'était certainement pas protecteur de la liberté matérielle; les rois, les seigneur séculiers, comme les évêques et les abbés, ne compre-

naient pas et ne pouvaient comprendre ce que nous appelons les droits politiques du peuple : on en a mésusé de notre temps, qu'en eût-on fait au xIIe siècle! Mais ces pouvoirs séparés, rivaux même souvent, laissaient à la population intelligente et laborieuse sa liberté d'allure. Les arts appartenaient au peuple, et personne, parmi les classes supérieures, ne songeait à les diriger, à les faire dévier de leur voie. Quand les arts ne furent plus exclusivement pratiqués par le clergé régulier, et qu'ils sortirent des monastères pour se répandre dans cent corporations laïques, il ne semble pas qu'un seul évêque se soit élevé contre ce mouvement naturel; et comment supposer d'ailleurs que des chess de l'Église, qui avaient si puissamment et avec une si laborieuse persévérance aidé à la civilisation chrétienne, eussent arrêté un mouvement qui indiquait mieux que tout autre symptôme que la civilisation pénétrait dans les classes moyennes et inférieures? Mais les arts, en se répandant en dehors des couvents, entraînaient avec eux des idées d'émancipation, de liberté intellectuelle, qui durent vivement séduire des populations avides d'apprendre, de vivre, d'agir, et d'exprimer leurs goûts et leurs tendances. C'était dorénavant sur la pierre et le bois, dans les peintures et les vitraux, que ces populations allaient imprimer leurs désirs, leurs espérances; c'était là que sans contrainte elles pouvaient protester silencieusement contre l'abus de la force. A partir du xite siècle, cette protestation ne cesse de se produire dans toutes les œuvres d'art qui décorent nos édifices du moyen âge; elle commence gravement, elle s'appuie sur les textes sacrés; elle devient satirique à la fin du xIIIe siècle, et finit au xve par la caricature. Quelle que soit sa forme, elle est toujours franche, libre, crue même parfois. Avec quelle complaisance les artistes de ces époques s'étendent dans leurs œuvres sur le triomphe des faibles, sur la chute des puissants! Quel est l'artiste du temps de Louis XIV qui eût osé placer un roi dans l'enfer à côté d'un avare, d'un homicide? Quel est le peintre ou le sculpteur du xIII° siècle qui ait placé un roi dans des nuées, entouré d'une auréole, glorisié comme un Dieu, tenant la soudre, et ayant à ses pieds les

puissants du siècle? Est-il possible d'admettre, quand on étudie nos grandes cathédrales, nos châteaux et nos habitations du moyen âge, qu'une autre volonté que celle de l'artiste ait influé sur la forme de leur architecture, sur le système adopté dans leur décoration ou leur construction? L'unité qui règne dans ces conceptions, la parfaite concordance des détails avec l'ensemble, l'harmonie de toutes les parties, ne démontrent-elles pas qu'une seule volonté a présidé à l'érection de ces œuvres d'art? cette volonté peut-elle être autre que celle de l'artiste? Et ne voyons-nous pas, à propos des discussions qui eurent lieu sous Louis XIV, lorsqu'il fut question d'achever le Louvre, le roi, le surintendant des bâtiments, Colbert, et toute la cour donner son avis, s'occuper des ordres, des corniches, et de tout ce qui touche à l'art, et finir par confier l'œuvre à un homme qui n'était pas architecte, et ne sut que saire un dispendieux placage, dont le moindre défaut est de ne se rattacher en aucune façon au monument et de rendre inutile le quart de sa superficie? On jauge une civilisation par ses arts, car les arts sont l'énergique expression des idées d'une époque, et il n'y a pas d'art sans l'indépendance de l'artiste.

L'étude des arts du moyen âge est une mine inépuisable, pleine d'idées originales, hardies, tenant l'imagination éveillée; cette étude oblige à chercher sans cesse, et par conséquent elle développe puissamment l'intelligence de l'artiste. L'architecture, depuis le xn° siècle jusqu'à la renaissance, ne se laisse pas vaincre par les difficultés, elle les aborde toutes, franchement; n'étant jamais à bout de ressources, elle ne va cependant les puiser que dans un principe vrai. Elle abuse même trop souvent de cette habitude de surmonter des difficultés parmi lesquelles elle aime à se mouvoir. Ce défaut! pouvons-nous le lui reprocher? Il tient à la nature d'esprit de notre pays, à ses progrès et ses conquêtes dont nous profitons, au milieu dans lequel cet esprit se développait. Il dénote les efforts intellectuels d'où la civilisation moderne est sortie; et la civilisation moderne est loin d'être simple. Si nous la comparons à la civilisation païenne, de combien de rouages nouveaux ne la trouverons-nous pas surchargée :

pourquoi donc vouloir revenir dans les arts à des formes simples quand notre civilisation, dont ces arts ne sont que l'empreinte, est si complexe? Tout admirable que soit l'art grec, ses lacunes sont trop nombreuses pour que dans la pratique il puisse être appliqué à nos mœurs. Le principe qui l'a dirigé est trop étranger à la civilisation moderne pour inspirer et soutenir nos artistes modernes : pourquoi donc ne pas habituer nos esprits à ces fertiles labeurs des siècles d'où nous sommes sortis? Nous l'avons vu trop souvent, ce qui manque surtout aux conceptions modernes en architecture, c'est la souplesse, cette aisance d'un art qui vit dans une société qu'il connaît; notre architecture gêne ou est gênée, en dehors de son siècle, ou complaisante jusqu'à la bassesse, jusqu'au mépris du bon sens. Si donc nous recommandons l'étude des arts des siècles passés avant l'époque où ils ont quitté leur voie naturelle, ce n'est pas que nous désirions voir élever chez nous aujourd'hui des maisons et des palais du xiiie siècle, c'est que nous regardons cette étude comme pouvant rendre aux architectes cette souplesse, cette habitude de raisonner, d'appliquer à toute chose un principe vrai, cette originalité native et cette indépendance qui tiennent au génie de notre pays.

N'aurions-nous que fait naître le désir chez nos lecteurs d'approfondir un art trop longtemps oublié, aurions-nous contribué seulement à faire aimer et respecter des œuvres qui sont la vivante expression de nos progrès pendant plusieurs siècles, que nous croirions notre tâche remplie; et si faibles que soient les résultats de nos efforts, ils feront connaître, nous l'espérons du moins, qu'entre l'antiquité et notre siècle, il s'est fait un travail immense dont nous pouvons profiter, si nous savons en recueillir et choisir les fruits.

VIOLLET-LE-DUC.

### DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

## L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

#### DU XI° AU XVI° SIÈCLE





ABAQUE, s. m. (tailloir). Tablette qui couronne le chapiteau de la colonne. Ce membre d'architecture joue un rôle essentiel dans les constructions du moyen âge. Le chapiteau, recevant directement les nais-





sances des arcs, forme un encorbellement destiné à équilibrer le porte à faux du sommier sur la colonne : le tailloir ajoute donc à la saillie du chapiteau en lui donnant une plus grande résistance. Biseauté généralement dans les chapiteaux de l'époque romane primitive (fig. 1), il affecte en projection horizontale la forme carrée, suivant le lit inférieur du som-

ī. — 1

mier de l'arc qu'il supporte; il est quelquesois décoré de moulures simples et d'ornements, particulièrement pendant le x11e siècle, dans l'Île-de-



France, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne et les provinces méridionales (fig. 2). Son plan reste carré pendant la première moitié du xm² siècle; mais alors il n'est plus décoré que par des profils d'une coupe très-mâle (fig. 3), débordant toujours les feuillages et ornements du chapiteau. L'exemple que nous donnons ici est tiré du chœur de l'église de Vézelay, bâti vers 1200.

Au milieu du XIIIº siècle, lorsque

les arcs sont refouillés de moulures accentuées présentant en coupe des saillies comprises dans des polygones, les abaques inscrivent ces





nouvelles formes (fig. 4). Alors les feuillages des chapiteaux débordent la saillie des tailloirs (église de Semur en Auxois et cathédrale de Nevers).



On rencontre souvent des abaques circulaires dans les édifices de la province de Normandie. A la cathédrale de Coutances, à Bayeux. à Eu, au Mont-Saint-Michel, à Dol en Bretagne, les abaques circulaires apparaisent vers le milieu du xiiie siècle; les profils en sont hauts, profondément refouillés, comme ceux des chapiteaux anglais de la même époque. Quelquefois, dans les chapiteaux des meneaux de fenêtres (comme à la sainte Chapelle du

Palais, comme à la cathédrale d'Amiens, comme dans les fenêtres des

chapelles latérales de la cathédrale de Paris), de 1230 à 1250, les abaques sont circulaires (fig. 5).

Vers la fin du xiiie siècle les abaques diminuent peu à peu d'importance; ils deviennent bas, maigres, peu saillants pendant le xive siècle (fig. 6), et disparaissent presque entièrement pendant le xve (fig. 7). Puis, sous l'influence de l'architecture antique, les abaques reprennent de l'im-



portance au commencement du xvie siècle (voy. Chapiteau). Pendant la période romane et la première moitié du xiiie siècle, les abaques ne font pas partie du chapiteau; ils sont pris dans une autre assise de pierre; ils remplissent réellement la fonction d'une tablette servant de support et de point d'appui aux sommiers des arcs. Depuis le milieu du xme siècle jusqu'à la renaissance, en perdant de leur importance comme moulure, les abaques sont, le plus souvent, pris dans l'assise du chapiteau; quelquefois mème les feuillages qui décorent le chapiteau viennent mordre sur les membres inférieurs de leurs profils. Au xye siècle, les ornements enveloppent la moulure de l'abaque, qui se cache sous cet excès de végétation. Le rapport entre la hauteur du profil de l'abaque et le chapiteau, entre la saillie et le galbe de ses moulures et la disposition des feuillages ou ornements, est fort important à observer; car ces rapports et le caractère de ces moulures se modifient, non-seulement suivant les progrès de l'architecture du moyen âge, mais aussi selon la place qu'occupent les chapiteaux. Au xiiiº siècle principalement, les abaques sont plus ou moins épais, et leurs profils sont plus ou moins compliqués, suivant que les chapiteaux sont placés plus ou moins près du sol. Dans les parties élevées des édifices, les abaques sont très-épais, largement sprofilés, tandis que dans les parties basses ils sont plus minces et finement moulurés.

ABAT-SONS, s. m. C'est le nom qu'on donne aux lames de bois, recouvertes de plomb ou d'ardoises, qui sont attachées aux charpentes des beffrois pour les garantir de la pluie, et pour renvoyer le son des cloches vers le sol. Ce n'est guère que pendant le XIII\* siècle qu'on a commencé à garnir les beffrois d'abat-sons. Jusqu'alors les baies des clochers étaient petites et étroites; les beffrois restaient exposés à l'air libre. On ne trouve

de traces d'abat-sons antérieurs au xve siècle que dans les manuscrits (fig. 1). Ils étaient souvent décorés d'ajours, de

(fig. 1). Ils étaient souvent décorés d'ajours, de dents de scie (fig. 2) à leur extrémité inférieure, ou de gaufrures sur les plombs. (Voy. Beffroi.)

ABAT-VOIX, s. m. — Voy. Chaire.

ABBAYE, s. f. - V. ARCHITECTURE MONASTIQUE.

ABSIDE, s. f. (quelques-uns disent apside). C'est la partie qui termine le chœur d'une église, soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat. Bien que le mot abside ne doive rigoureusement s'appliquer qu'à la tribune ou cul-de-four qui clôt la basilique antique, on l'emploie aujourd'hui pour désigner le chevet, l'extrémité du chœur, et même les chapelles circulaires ou polygonales des transsepts ou du rond-point. On dit: chapelles absidales, c'est-à-dire chapelles ceignant l'abside principale; abside carrée: la ca-

thédrale de Laon, l'église de Dol (Bretagne), sont terminées par des absides

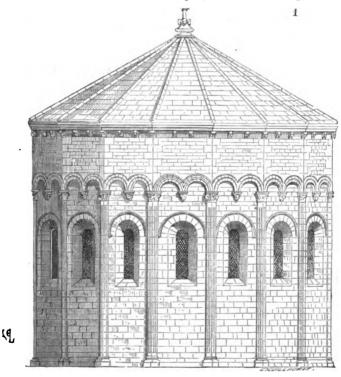

carrées, ainsi que beaucoup de petites églises de l'Île-de-France, de Champagne, de Bourgogne, de Bretagne et de Normandie. Certaines églises ont

leurs croisillons terminés par des absides semi-circulaires: tels sont les transsepts des cathédrales de Noyon, de Soissons, de Tournay en Belgique; des églises de Saint-Macaire près de Bordeaux, Saint-Martin de Cologne, toutes églises bâties pendant le xii siècle ou au commencement du xiii. Dans le midi de la France la disposition de l'abside de la basilique antique se conserve plus longtemps que dans le nord. Les absides des églises de Provence sont généralement dépourvues de bas



côtés et de chapelles rayonnantes jusque vers le milieu du XIII° siècle; leurs voûtes en cul-de-four sont plus basses que celles du transsept. Telles sont

absides des cathédrales d'Avignon, des églises du Thor (fig. 1) (Vaucluse); de Chauvigny (Basse), dans le Poitou (fig. 2); d'Autun, de Cosne-sur-Loire (fig. 3); des églises de l'Angoumois et de la Saintonge, et plus tard celles des cathédrales de Lvon, de Béziers, de la cité de Carcassonne, de Viviers. Mais il est nécessaire de remarquer que les absides des églises de Provence sont généralement bâties sur un plan polygonal, tandis que celles des provinces plus voisines du Nord sont élevées sur un plan circulaire. Dans les provinces du centre, l'influence romaine domine, tandis qu'en Provence, et en remontant le Rhône et la Saône, c'est

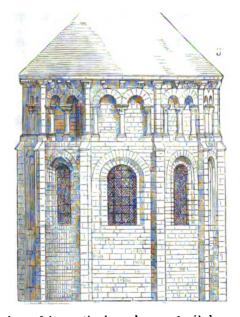

l'influence gréco-byzantine qui se fait sentir jusqu'au XIIIº siècle. Cependant, dès la fin du XIº siècle, on voit des bas côtés et des chapelles rayonnantes circonscrire les absides de certaines églises de l'Auvergne, du Poitou, du centre de la France; ce mode s'étend pendant le XIIº siècle

jusqu'à Toulouse. Telles sont les absides de Saint-Hilaire de Poitiers (fig. 4), de Notre-Dame du Port à Clermont; de Saint-Etienne de Nevers,





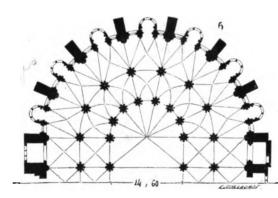

de Saint-Sernin Toulouse, Dansl'Ile-de-France, en Normandie, sauf quelques exceptions, les absides des églises ne se garnissent guère de chapelles rayonnantes que vers le commencement du xiiie siècle, et souvent les chœurs sont seulement entourés de bas côtés simples, comme dans les églises de Mantes et de Poissy, ou doubles, ainsi que cela existait autrefois à la cathédrale de Paris, avant l'adjonction des chapelles du xive siècle (fig. 5). On voit poindre les chapelles absidales dans les grands édifices appartenant au style de l'Ile-de-France, à Chartres et à Bourges (fig.6): ces chapelles sont alors petites, espacées; ce ne sont guère que des niches moins élevées que les bas côtés.

Ce n'est point là cependant une règle générale : l'abside de l'église de Saint-Denis possède des chapelles qui datent du xir siècle,

et prennent déjà une grande importance; il en est de même dans le chœur de l'église de Saint-Martin des Champs, à Paris (fig. 7). Ce plan présente une particularité: c'est cette travée plus large percée dans l'axe du chœur, et cette grande chapelle centrale. Ici, comme à Saint-Denis, comme dans les églises Saint-Remi de Reims et de Vézelay (fig. 8), constructions élevées pendant le xn° siècle ou les premières années

du xiiie, on remarque une disposition de chapelles qui semble appartenir

aux églises abbatiales. Ces chapelles sont largement ouvertes sur les bas côtés, peu profondes, et sont en communication entre elles par une sorte de double bas côté étroit, qui produit en exécution un grand effet.

C'est pendant le cours du XIII<sup>e</sup> siècle que les chapelles absidales prennent tout leur développement. Les chevets des cathédrales de Reims, d'Amiens (fig. 9) et de Beauvais ,élevés de 1220 à 1270, nous en ont laissé de remarquables exemples.

C'est alors que la chapelle absidale, placée dans l'axe de l'église et dédiée à la sainte Vierge, commence à prendre une importance qui s'accroît pendant le xive siècle, comme à Saint-Ouen de Rouen (fig. 10), pour former bientôt une petite église annexée au chevet de la grande, comme à la cathédrale de Rouen, et plus tard dans presque toutes les églises du xve siècle.

Les constructions des absides et chapelles absidales qui conservent le plan circulaire dans les édifices anté-







neurs au xiiie siècle, abandonnent ce parti avec la tradition romane,

pour se renfermer dans le plan polygonal, plus facile à combiner avec le système des voûtes à nervures alors adopté, et avec l'ouverture des



grandes fenêtres à meneaux, lesquelles ne peuvent s'appareiller convenablement sur un plan circulaire.

En France, les absides carrées ne se rencontrent guère que dans des édifices d'une médiocre importance. Toutefois nous avons cité la cathédrale de Laon¹ et l'église de Dol, qui sont terminées par des absides carrées et un grand fenestrage comme la plupart des églises anglaises.

Ce mode de clore le chevet des

églises est surtout convenable pour des édifices construits avec économie et sur de petites dimensions. Aussi a-t-il été fréquemment employé dans



les villages ou petites bourgades, particulièrement dans le Nord et la Bourgogne. Nous citerons les absides carrées des églises de Montréal (Yonne), xiie siècle; de Vernouillet (fig. 11), xm° siècle; de Gassicourt, xive siècle, près de Mantes; de Tour (fig. 12), fin du xiv° siècle, près de Bayeux; de Clamecy, XIIIº siècle, circonscrite par le bas côté.

Nous' mentionnerons aussi les



églises à absides jumelles; nous en connaissons plusieurs exemples, et, parmi les plus remarquables, l'église de Varen, XII° siècle (Tarn-et-Garonne), et l'église du Taur à Toulouse, fin du XIV° siècle (fig. 13). Dans les églises de

<sup>1</sup> ll faut dire que l'abside carrée de la cathédrale de Laon a été rebâtie vers la seconde moitié du xiiic siècle. Originairement, cette abside était circulaire, avec bas côté pourtournant le sanctuaire, ainsi que des fouilles récemment faites l'ont démontré.

fondation ancienne, c'est toujours sous l'abside que se trouvent placées les cryptes; aussi le sol des absides, autant par suite de cette disposition

que par tradition, se trouve-t-il élevé de quelques marches au-dessus du sol de la nef et des transsepts. Les églises de Saint-Denis en France et de Saint-Benoît-sur-Loire présentent des exemples complets de cryptes réservées sous les absides, et construites de manière à relever le pavé des ronds-points de



quinze à vingt marches au-dessus du niveau du transsept. (Voy. CRYPTE.) Parmi les absides les plus remarquables et les plus complètes, on peut citer celles des églises d'Ainay à Lyon, de l'Abbaye-aux-Dames à Caen, de Notre-Dame du Port à Clermont, de Saint-Sernin à Toulouse, xie et xire siècles; de Brioude, de Fontgombaud; des cathédrales de Paris, de Reims, d'Amiens, de Bourges, d'Auxerre, de Chartres, de Beauvais. de Séez; des églises de Pontigny, de Vézelay, de Semur en Auxois, xue et xue siècles; des cathédrales de Limoges, de Narbonne, d'Albi; de l'église Saint-Ouen de Rouen, xive siècle; de la cathédrale de Toulouse, de l'église du Mont-Saint-Michel en mer, xve siècle; des églises Saint-Pierre de Caen, Saint-Eustache de Paris, de Brou, xviº siècle. Généralement les absides sont les parties les plus anciennes des édifices religieux: 1º parce que c'est par cette partie que la construction des églises a été commencée; 2º parce qu'étant le lieu saint, celui où s'exerce le culte, on a toujours dû hésiter à modifier des dispositions traditionnelles; 3º parce que, par la nature même de la construction, cette partie des monuments religieux du moyen âge est la plus solide, celle qui résiste le mieux aux poussées des voûtes, aux incendies, et qui se trouve, dans notre climat, tournée vers la meilleure exposition.

Il est cependant des exceptions à cette règle, mais elles sont assez rares, et elles ont été motivées par des accidents particuliers, ou parce que, des sanctuaires anciens ayant été conservés pendant que l'on reconstruisait les nefs, on a dû, après que celles-ci étaient élevées, rebâtir

les absides pour les remettre en harmonie avec les nouvelles dispositions.

ACCOLADE, s. f. On donne ce nom à certaines courbes qui couronnent les linteaux des portes et fenêtres, particulièrement dans l'architecture civile. Ce n'est guère que vers la fin du XIV° siècle que l'on commence à employer ces formes engendrées par des arcs de



cercle, et qui semblent uniquement destinées à orner les faces extérieures des linteaux. Les accolades sont, à leur origine, à peine apparentes (fig. 1);

plus tard elles se dégagent, sont plus accentuées (fig. 2); puis, au commencement du xvie siècle, prennent une grande importance (fig. 3), et accompagnent presque toujours les couronnements des portes, les arcatures;



décorent les sommets des lucarnes de pierre, se retrouvent dans les plus menus détails des galeries, des balustrades, des pinacles, des clochetons.



Cette courbe se trouve appliquée indifféremment aux linteaux de pierre ou de bois, dans l'architecture domestique. (Voy. Contre-courbe.)

ACCOUDOIR, s. m. C'est le nom que l'on donne à la séparation des stalles, et qui permet aux personnes assises de s'accouder lorsque les *miséricordes* sont relevées (voy. STALLES). Les accoudoirs des stalles sont toujours élargis à leur extrémité en forme de spatule, pour permettre aux per-

sonnes assises dans deux stalles voisines de s'accouder sans se gêner





réciproquement (fig. 1). Les accoudoirs sont souvent supportés, soit par

des animaux, des têtes, des figures, ou par des colonnettes (fig. 2). On voit encore de beaux accoudoirs dans les stalles de la cathédrale de Poitiers, des églises de Notre-Dame de la Roche, de Saulieu, xur siècle; dans celles des églises de Bamberg, d'Anelleau, de l'abbaye de la Chaise-Dieu, de Saint-Géréon de Cologne, xiv siècle; de Flavigny, de Gassicourt, de Simorre, xv siècle; des cathédrales d'Albi, d'Auch, d'Amiens; des églises de Saint-Bertrand de Comminges, de Montréal (Yonne), de Saint-Denis en France, provenant du château de Gaillon, xv siècle.

AGRAFE, s. f. C'est un morceau de fer ou de bronze qui sert à relier ensemble deux pierres. (Voy. Chaînage.)

AIGUILLE, s. f. On donne souvent ce nom à la terminaison pyramidale d'un clocher ou d'un clocheton, lorsqu'elle est fort aigüe. On désigne aussi par aiguille l'extrémité du poinçon d'une charpente qui perce le comble et se décore d'ornements de plomb. (Voy. FLECHE, POINÇON.)

ALBATRE, s. m. Cette matière a été fréquemment employée dans le moyen âge, du milieu du XIII<sup>o</sup> siècle au XVI<sup>o</sup>, pour faire des statues de tombeaux et souvent même les bas-reliefs décorant ces tombeaux, des orne-

ments découpés se détachant sur du marbre noir (fig. 1), et des retables, vers la fin du xve siècle. L'exemple que nous donnons ici provient des magasins de Saint-Denis. Il existe, dans la cathédrale de Narbonne, une statue de la sainte Vierge, plus grande que nature, d'albâtre oriental, du xive siècle, qui est un véritable chef-d'œuvre. Les belles statues d'albâtre de cette époque, en France, ne sont pas rares; malheureusement cette matière ne résiste pas à l'humidité. Au Louvre, dans le musée des monuments français, dans l'église de Saint-Denis, on ren-



contre de belles statues d'albâtre provenant de tombeaux. Les artistes du moyen âge polissaient toujours l'albâtre lorsqu'ils l'employaient pour la statuaire, mais à des degrés différents. Ainsi, souvent les nus sont laissés à peu près mats et les draperies polies; quelquefois c'est le contraire qui a lieu. Souvent aussi on dorait et l'on peignait la statuaire en albâtre, par parties, en laissant aux nus la couleur naturelle. Le musée de Toulouse renferme de belles statues d'albâtre arrachées à des tombeaux; il en est une, entre toutes, d'un archevêque de Narbonne, d'albâtre gris, de la fin du xiv° siècle, qui est d'une grande beauté; la table sur laquelle repose cette figure était incrustée d'ornements de métal, probablement de cuivre doré, dont on ne trouve que les attaches. (Voy. Tombeau, Statuaire.)

ALIGNEMENT, s. m. De ce que la plupart des villes du moyen âge se sont élevées successivement sur des cités romaines ou sur les villages gaulois, au milieu des ruines ou à l'entour de mauvaises cabanes, on en a conclu, un peu légèrement, que l'édilité au moyen âge n'avait aucune idée de ce que nous appelons aujourd'hui les alignements des rues d'une ville; que chacun pouvait bâtir à sa fantaisie en laissant devant sa maison l'espace juste nécessaire à la circulation. Il n'en est rien. Il existe, en France, un assez grand nombre de villes fondées d'un jet pendant les XII°, XIII° et XIV° siècles, alignées comme le sont les villes de l'Amérique du Nord bâties par les émigrants européens.

Le pouvoir féodal n'avait pas à sa disposition nos lois d'expropriation pour cause d'utilité publique, et quand, par suite de l'agglomération successive des maisons, une ville se trouvait mal alignée, ou plutôt ne l'était pas du tout, il fallait bien en prendre son parti : car si tout le monde souffrait de l'étroitesse des rues et de leur irrégularité, personne n'était disposé, pas plus qu'aujourd'hui, à démolir sa maison bénévolement, à céder un pouce de terrain pour élargir la voie publique ou rectifier un alignement. Le représentant suprême du pouvoir féodal, le roi, à moins de procéder à l'alignement d'une vieille cité par voie d'incendie, comme Néron à Rome, ce qui n'eût pas été du goût des bourgeois, n'avait aucun moyen de faire élargir et rectifier les rues de ses bonnes villes.

Philippe-Auguste eut, dit-on, l'odorat tellement offensé par la puanteur qui s'exhalait des rues de Paris, qu'il résolut de les empierrer pour faciliter l'écoulement des eaux. De son temps, en effet, on commença à paver les voies publiques. Il pouvait faire paver des rues et acheter des maisons qui se trouvaient sur son domaine, mais il n'avait pas à contraindre les pouvoirs féodaux ayant leurs juridictions dans la cité, à se soumettre à un projet d'alignement ou de percement. Il ne faut donc pas trop taxer nos aïeux d'instincts désordonnés, mais tenir compte des mœurs et des habitudes de leur temps, de leur respect pour ce qui existait, avant de les blamer. Ce n'était pas par goût qu'ils vivaient au



milieu de rues tortueuses et mal nivelées; car lorsqu'ils bâtissaient une ville neuve, ils savaient parfaitement la percer, la garnir de remparts réguliers, d'édifices publics, y réserver des places avec portiques, y élever des fontaines et des aqueducs. Nous pourrions citer comme exemples les

villes d'Aigues-Mortes, la ville neuve de Carcassonne, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-l'Archevêque en Champagne, la ville de Monpazier en Périgord, dont nous donnons le plan (fig. 1), la ville de Sainte-Foy (Gironde): toutes villes bâties pendant le XIIIe siècle.

ALLÉGE, s. f. Mur mince servant d'appui aux fenêtres, n'ayant que l'épaisseur du tableau, et sur lequel portent les colonnettes ou meneaux qui divisent la croisée dans les édifices civils (fig. 1). Pendant les x1°, x11° et x111° siècles, les alléges des croisées sont au nu du parement extérieur du





mur de face. Au XIV<sup>e</sup> siècle, la moulure ou les colonnettes qui servent de pied-droit à la fenêtre et l'encadrent, descendent jusqu'au bandeau posé à hauteur du plancher, et l'allége est renfoncée (fig. 2); indiquant bien ainsi





qu'elle n'est qu'un remplissage ne tenant pas au corps de la construction. Au xv° siècle, l'allége est souvent décorée par des balustrades aveugles, comme on le voit encore dans un grand nombre de maisons de Rouen, à la maison de Jacques Cœur à Bourges (fig. 3); au xv1° siècle, d'armoiries, de chiffres, de devises et d'emblèmes, comme à l'ancien hôtel de la chambre des comptes de Paris (fig. 4), bâti par Louis XII, et dans quelques maisons

d'Orléans. La construction de cette partie des fenêtres subit diverses modifications: dans les premiers temps, les assises sont continues, et l'allége fait corps avec les parements extérieurs; plus tard, lorsque les alléges sont accusées à l'extérieur, elles sont faites d'un seul morceau posé en délit; quelquefois même le meneau descend jusqu'au bandeau du plancher, et les deux parties de l'allége ne sont que des remplissages, deux dalles posées de champ, parfaitement propres à recevoir de la sculpture.

AMES (LES), s. f. La statuaire du moyen âge personnifie fréquemment les âmes. Dans les bas-reliefs représentant le jugement dernier (voy. JUGE-



MENT DERNIER), dans les bas-reliefs légendaires, les vitraux, les tombeaux, les âmes sont représentées par des formes humaines, jeunes, souvent drapées, quelquefois nues. Parmi les figures qui décorent les voussures des portes principales de nos églises, dans le tympan desquelles se trouve placé le jugement dernier, à la droite du Christ, on remarque souvent Abraham portant des groupes d'élus dans le pan de son manteau (fig. 1): ce sont de petites figures nues, ayant les bras croisés sur la poitrine ou les mains jointes. Dans le curieux bas-relief qui remplit le fond de l'arcade du tombeau de Dagobert à Saint-Denis (tombeau élevé par saint Louis), on voit représentée, sous la forme d'un personnage nu, ayant

le front ceint d'une couronne, l'âme de Dagobert soumise à diverses épreuves avant d'être admise au ciel. Dans presque tous les bas-reliefs



de la mort de la sainte Vierge, sculptés pendant les XIII° et XIV° siècles, Notre-Seigneur assiste aux derniers moments de sa mère, et porte son âme entre ses bras comme on porte un enfant. Cette âme est représentée alors sous la figure d'une jeune femme drapée et couronnée. Ce charmant sujet, empreint d'une tendresse toute divine, devait inspirer les habiles artistes de cette époque; il est toujours traité avec amour et exécuté avec soin. Nous donnons un bas-relief en bois du XIII<sup>e</sup> siècle existant à Strasbourg, et dans lequel ce sujet est habilement rendu (fig. 2). On voit, dans la chapelle du Liget (Indre-et-Loire), une peinture du XII<sup>e</sup> siècle de la mort de la Vierge: ici l'âme est figurée nue; le Christ la remet entre les bras de deux anges qui descendent du ciel.

Dans les vitraux et les peintures, la possession des âmes des morts est souvent disputée entre les anges et les démons; dans ce cas, l'âme, que l'on représente quelquefois sortant de la bouche du mourant, est toujours figurée nue, les mains jointes, et sous la figure humaine, jeune et sans sexe.

AMORTISSEMENT, s. m. Mot qui s'applique au couronnement d'un édifice, à la partie d'architecture qui termine une façade, une toiture, un pignon, un contre-fort. Il est particulièrement employé pour dési-



gner ces groupes, ces frontons contournés, décorés de vases, de rocailles, de consoles et de volutes, si fréquemment employés pendant le xvi siècle dans les parties supérieures des façades des édifices, des portes, des coupoles, des lucarnes. Dans la période qui précède la renaissance, le mot

amortissement est également applicable à certains couronnements ou terminaisons: ainsi on peut considérer l'extrémité sculptée de la couverture en dallage de l'abside de l'église du Thor (Vaucluse) comme un amortissement (fig. 1); de même que certains fleurons placés à la pointe des pignons, pendant les XIII<sup>e</sup> (fig. 2), XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles. Les têtes des contre-forts de la chapelle absidale de la Vierge à la cathédrale d'Amiens, XIII<sup>e</sup> siècle (fig. 3), sont de véritables amortissements.

ANCRE, s. f. Pièce de fer placée à l'extrémité d'un chainage pour maintenir l'écartement des murs (voy. Chaînage). Les ancres étaient bien rarement employées dans les constructions antérieures au xv° siècle;



les crampons scellés dans les pierres, qui les rendaient solidaires, remplaçaient alors les chaînages. Mais, dans les constructions civiles du xv° siècle, on voit souvent des ancres apparentes placées de manière à

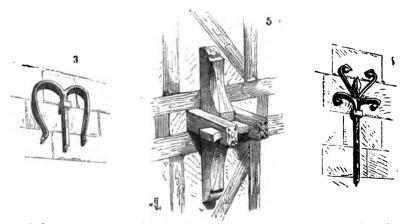

retenir les parements extérieurs des murs. Ces ancres affectent alors des formes plus ou moins riches, présentant des croix ancrées (fig. 1), des croix de Saint-André (fig. 2); quelquefois, dans des maisons particulières, des lettres (fig. 3), des rinceaux (fig. 4).

On a aussi employé, dans quelques maisons du xve siècle, bâties avec économie, des ancres de bois retenues avec des clefs également de bois (fig. 5),

et reliant les solives des planchers avec les sablières hautes et basses des pans de bois de face.

ANGES, s. m. Les représentations d'anges ont été fréquemment employées dans les édifices du moyen âge, soit religieux, soit civils. Sans parler ici des bas-reliefs, vitraux et peintures, tels que les jugements derniers, les histoires de la sainte Vierge, les légendes où leur place est marquée, ils jouent un grand rôle dans la décoration extérieure et intérieure des églises. Les anges se divisent en neuf chœurs et en trois ordres: le premier ordre comprend les Trônes, les Chérubins, les Séraphins; le deuxième, les Dominations, les Vertus, les Puissances; le troisième, les Principautés, les Archanges, les Anges.

La cathédrale de Chartres présente un bel exemple sculpté de la hiérarchie des anges au portail méridional (XIII° siècle). La porte nord de la cathédrale de Bordeaux donne aussi une série d'anges complète dans ses vous-



sures. La chapelle de Vincennes en offre une autre du xv° siècle. Comme peinture, il existe dans l'église de Saint-Chef (Isère) une représentation de la hiérarchie des anges qui date du x11° siècle (voy. pour de plus amples détails, la savante dissertation de Didron dans le Manuel d'iconographie chrétienne,

p. 71). A la cathédrale de Reims, on voit une admirable série de statues d'anges placées dans les grands pinacles des contre-forts (fig. 1). Ces anges sont représentés drapés, les ailes ouvertes, nu-pieds, et tenant dans leurs mains le soleil et la lune, les instruments de la passion de Notre-Seigneur.



ou les différents objets nécessaires au sacrifice de la sainte messe. A la porte centrale de la cathédrale de Paris, audessus du Jugement dernier, deux anges de dimensions colossales, placés des deux côtés du Christ triomphant, tien-

nent les instruments de la passion. La même disposition se trouve à la porte nord de la cathédrale de Bordeaux (fig. 2); à Chartres, à Amiens



voy. Jugement Dernier). A la cathédrale de Nevers, des anges sont placés à l'intérieur, dans les tympans du triforium (fig. 3). A la sainte Chapelle de Paris, des anges occupent une place analogue dans l'arcature inférieure; ils sont peints et dorés, se détachent sur des fonds incrustés de verre bleu avec dessins d'or, et tiennent des couronnes entre les sujets peints représentant des martyrs (fig. 4). A la porte centrale de la cathédrale de Paris. bien que la série ne soit pas complète et qu'on ne trouve ni les séraphins ni les chérubins, les deux premières voussures sont occupées par des anges qui, sortant à mi-corps de la gorge ménagée dans la moulure, semblent assister à la grande scène du jugement dernier, et forment autour du Christ triomphant comme une double auréole d'esprits célestes. Cette disposition est unique, et ces figures, dont les poses sont pleines de vérité et de grâce, ont été exécutées avec une perfection inimitable, comme toute la sculpture de cette admirable porte.

Au musée de Toulouse, on voit un ange fort beau, du xir siècle, en marbre (fig. 5), provenant d'une Annonciation. Il est de grandeur naturelle, tient un sceptre de la main gauche, et ses pieds nus portent sur un dragon dévorant un arbre feuillu. Cet ange est nimbé; les manches de sa tunique sont ornées de riches broderies.

Au-dessus du Christ triomphant de la porte nord de la cathédrale de Bordeaux, xiii siècle, on remarque deux anges en pied, tenant le soleil et la lune (fig. 6). Cette représentation symbolique se trouve généralement employée dans les crucifiements (voy. Croix, Crucifix). Dans la cathédrale de Strasbourg, il existe un pilier, dit « pilier des Anges », au sommet duquel sont placées des statues d'anges sonnant de la trompette, xiii siècle (fig. 7). Ces anges sont nimbés. Sur les amortissements



qui terminent les pignons ou gâbles à jour des chapelles du xive siècle de l'abside de la cathédrale de Paris, on voyait autrefois une série d'anges jouant de divers instruments de musique; ce motif a été fréquemment





employé dans les églises des xive et xve siècles. Les anges sont souvent thuriféraires; dans ce cas, ils sont placés à côté du Christ, de la sainte Vierge, et même quelquefois à côté des saints martyrs. A la sainte Chapelle, les demi-tympans de l'arcature basse sont décorés de statues d'anges à mi-corps, sortant d'une nuée et encensant les martyrs peints dans les quatrefeuilles de ces arcatures (fig. 8). Presque toujours, de la main gauche, ces anges tiennent une navette,

La plupart des maîtres autels des cathédrales ou principales églises de France étaient encore, il y a un siècle, entourés de colonnes de cuivre surmontées de statues d'anges également de métal, tenant les instruments de la passion ou des flambeaux (voy. AUTEL).

Les sommets des flèches de bois, recouvertes de plomb, ou l'extrémité des croupes des combles des absides, étaient couronnés de figures d'anges de cuivre ou de plomb, qui sonnaient de la trompette, et, par la manière dont leurs ailes étaient disposées, servaient de girouettes. Il existait à Chartres et à la sainte Chapelle du Palais, ayant les incendies des charpentes, des anges ainsi placés. Des anges sonnant de la trompette sont quelquefois posés aux sommets des pignons, comme à Notre-Dame de Paris; aux angles des clochers, comme à l'église de Saint-Père sous Vézelay. A la base de la flèche de pierre de l'église de Semur en Auxois, quatre anges tiennent des outres, suivant le texte de l'Apoca-



lypse (chap. vii): « .... Je vis quatre anges qui se te-« naient aux quatre coins de la terre, et qui retenaient « les quatre vents du monde.... » La flèche centrale de l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel était couronnée autrefois par une statue colossale de l'archange saint Michel terrassant le démon, qui se voyait de dix lieues en mer.

Dans les constructions civiles, on a abusé des représentations d'anges pendant les xve et xvr siècles. On leur a fait porter des armoiries, des devises; on en a fait des supports, des culs-de-lampe. Dans l'intérieur de la clôture du chœur de la cathédrale d'Albi, qui

date du commencement du xvi° siècle, on voit, au-dessus des dossiers des stalles, une suite d'anges tenant des phylactères (fig. 9).

ANIMAUX, s. m. Saint Jean (Apocalypse, chap. tv et v) voit dans le ciel entr'ouvert le trône de Dieu entouré de vingt-quatre vieillards vêtus de robes blanches, avec des couronnes d'or sur leurs têtes, des harpes et des vases d'or entre leurs mains; aux quatre angles du trône, sont quatre animaux ayant chacun six ailes et couverts d'yeux devant et derrière : le premier animal est semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à un homme, le quatrième à un aigle. Cette vision mystérieuse fut bien des fois reproduite par la sculpture et la peinture pendant les xII°, XIII°, XIV° et xv° siècles. Cependant elle ne le fut qu'avec des modifications importantes. On fit, dès les premiers siècles du christianisme, des quatre animaux, la personnification des quatre évangélistes : le lion à saint Marc, le veau à saint Luc, l'ange (l'homme ailé) à saint Mathieu, l'aigle à saint Jean; cependant saint Jean, en écrivant son Apocalypse, ne pouvait songer à cette personnification. Toutefois, l'Apocalypse étant considérée comme une prophétie, ces quatre animaux sont devenus, vers le viie siècle, la personnification ou le signe des évangélistes. Pendant le XII° siècle, la sculpture, déjà fort avancée comme art, est encore toute symbolique; le texte de saint Jean est assez exactement rendu. Au portail occidental de l'église de Moissac, on voit représenté, sur le tympan de la porte, le Christ sur un trône, entouré des quatre animaux



nimbés tenant des phylactères, mais ne possédant chacun que deux ailes, et dépourvus de ces yeux innombrables; au-dessous du Christ, dans le linteau, sont sculptés les vingt-quatre vieillards. Au portail royal de la

cathédrale de Chartres (fig. 1), on voit aussi le Christ entouré des quatre animaux seulement les vingt-quatre vieillards sont disposés dan les voussures de la porte. Au portail extérie un de l'église de Vézelay, on retrouve, dans le tympan de la porte centrale, les traces du Christ sur son trône, entouré des quatre animaux et des vingt-quatre vieillards placés en deux groupes de chaque côté du trône. Plus tard, au xiiie siècle, les quatre animaux n'occupent plus que des places très-secondaires. Ils sont posés comme au portail principal de Notre-Dame de Paris, par exemple, sous les apôtres, aux quatre angles saillants et rentrants des deux ébrasements de la porte. L'ordre observé dans la vision de saint Jean se perd, et les quatre animaux ne sont plus là que comme la personnification, admise par tous, des quatre évangélistes. On les retrouve aux angles des tours, comme à la tour Saint-Jacques la Boucherie de Paris (xviº siècle); dans les angles laissés par les encadrements qui circonscrivent les roses,



dans les tympans des pignons, sur les contre-forts des façades, dans les clefs de voûtes, et même dans les chapiteaux des piliers de chœurs.

Avant le XIII' siècle, les quatre animaux sont ordinairement seuls; mais, plus tard, ils accompagnent souvent les évangélistes, qu'ils sont alors destinés à faire reconnaître. Cependant nous citerons un exemple curieux de statues d'évangélistes de la fin du XII siècle, qui portent entre leurs bras les animaux symboliques. Ces quatre statues sont adossées à un pilier du cloître de Saint-Bertrand de Comminges (fig. 2).

La décoration des édifices religieux et civils présente une variété infinie d'animaux fantastiques pendant la période du moyen âge. Les Bestiaires des XIII et XIII siècles attribuaient aux animaux réels ou fabuleux des qualités symboliques dont la tradition s'est longtemps conservée dans



l'esprit des populations, grâce aux innombrables sculptures et peintures qui couvrent nos anciens monuments: les fabliaux venaient encore ajouter leur contingent à cette série de représentations bestiales. Le lion, symbole de la vigilance, de la force et du courage : l'antula, de la cruauté; l'oiseau caladre, de la pureté; la sirène; le pélican, symbole de la charité; l'aspic, qui garde les baumes précieux et résiste au sommeil; la chouette, la guivre, le phénix; le basilic, personnification du diable; le dragon, auguel on prêtait des vertus si merveilleuses (voy. les Mélanges archéol. des RR. PP. Martin et Cahier), tous ces animaux se rencontrent dans les chapiteaux des xue et xue siècles, dans les frises, accrochés aux angles des monuments, sur les couronne-

ments des contre-forts, des balustrades. A Chartres, à Reims, à Notre-Dame de Paris, à Amiens, à Rouen, à Vézelay, à Auxerre, dans les monuments de l'Ouest ou du Centre, ce sont des peuplades d'animaux bizarres, rendus toujours avec une grande énergie. Au sommet des deux tours de la façade de la cathédrale de Laon, les sculpteurs du XIII° siècle ont placé, dans les pinacles à jour, des animaux d'une dimension colossale (fig. 3). Aux angles des contre-forts du portail de Notre-Dame de Paris, on voit aussi sculptées d'énormes bêtes, qui, en se découpant sur le ciel, donnent la vie à ces masses de pierre (fig. 4). Les balustrades de la cathédrale de Reims sont surmontées d'oiseaux bizarres, drapés, capuchonnés. Dans des édifices plus anciens, au XII° siècle, ce sont des frises d'animaux qui s'entrelacent, s'entre-dévorent (fig. 5); des chapiteaux sur lesquels sont figurés des êtres étranges, quelquefois moitié hommes, moitié bêtes, possédant deux corps pour une tête, ou deux têtes pour un corps. Les églises du Poitou, de la

Saintonge, de la Guyenne, les monuments romans de la Bourgogne et des bords de la Loire, présentent une quantité prodigieuse de ces ani-

maux, qui, tout en sertant de la nature, ont cependant une physionomie à eux, quelque chose de réel qui frappe l'imagination : c'est une histoire naturelle à part, dont tous les individus pourraient être classés par espèces Chaque province possède ses types particuliers. qu'on retrouve dans les édifices de la même époque; mais ces types ont un caractère commun de puissance sauvage; ils sont tous empreints d'un sentiment d'observation de la nature trèsremarquable. Les membres de ces créatures bizarres sont toujours bien attachés, rendus avec vérité; leurs contours sont simples et rappellent la grâce que l'on ne peut se lasser d'admirer dans les animaux de la race féline. dans les oiseaux de proie, chez certains reptiles. Nous donnons ici un de ces animaux, sculpté sur un des vantaux de porte de la cathédrale du Puy en Velay (fig. 6). Ce tigre, ce lion, si l'on veut, est de bois; sa langue, suspendue sur un axe, se meut au moyen d'un petit contrepoids, quand on ouvre les vantaux de la porte; il était peint en rouge et en vert. Il existe, sur quelques chapiteaux et corbeaux de l'église Saint-Sernin de Toulouse, une certaine quantité de ces singuliers quadrupèdes, qui semblent



s'accrocher à l'architecture avec une sorte de frénésie; ils sont sculptés de main de maître (fig. 7). Au xive siècle, la sculpture, en devenant plus





pauvre, plus maigre, et se bornant presque à l'imitation de la flore du Nord, supprime en grande partie les animaux dans l'ornementation sculptée ou peinte; mais, pendant le xve siècle et au commencement du xvie, on les voit reparaître, imités alors plus scrupuleusement sur la

nature, et ne remplissant qu'un rôle très-secondaire par leur dimension. Ce sont des singes, des chiens, des ours, des lapins, des rats, des renards, des limaçons, des larves, des lézards, des salamandres; parfois aussi, cependant, des animaux fantastiques, contournés (fig. 8), exagérés dans leurs mouvements: tels sont ceux qu'on voyait autrefois sculptés sur les accolades de l'hôtel de la Trémoille, à Paris. Les représenta-





tions des fabliaux deviennent plus fréquentes, et, quoique fort peu décentes parfois, se retrouvent dans des chapiteaux, des frises, des boiseries, des stalles, des jubés. La satire remplace les traditions et les croyances populaires. Les artistes abusent de ces détails, en couvrent leurs édifices sans motif ni raison, jusqu'au moment où la renaissance vient balayer tous ces jeux d'esprit usés, pour y substituer ses propres égarements.

ANNELÉE (COLONNE). - VOY. BAGUE.

APOCALYPSE, s. f. Le livre de l'Apocalypse de saint Jean ne se prête guère à la sculpture; mais, en revanche, il ouvre un large champ à la peinture : aussi ces visions divines, ces prophéties obscures, n'ont-elles été rendues en entier, dans le moyen âge, que dans des peintures murales ou des vitraux. Les roses des grandes églises, par leur dimension et la multiplicité de leurs compartiments, permettaient aux peintres verriers de développer cet immense sujet. Nous citerons la rose occidentale de l'église de Mantes, dont les vitraux, qui datent du commencement du XIII° siècle, reproduisent avec une énergie remarquable les visions de saint Jean. La rose de la sainte Chapelle du Palais, exécutée à la fin du xv° siècle, présente les mêmes sujets, rendus avec une excessive finesse. Parmi les peintures murales, devenues fort rares aujour-d'hui en France, nous mentionnerons celles du porche de l'église de Saint-Savin en Poitou, qui donnent quelques-unes des visions de l'Apocalypse. Ces peintures datent du commencement du xIII° siècle.

APOTRES, s. m. Dans le canon de la messe, les douze apôtres sont désignés dans l'ordre suivant : Pierre, Paul, André, Jacques, Jean,

Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Mathieu, Simon et Thaddée. Toutesois, dans l'iconographie chrétienne française du xiº au xviº siècle, cet ordre n'est pas toujours exactement suivi : Mathias, élu apôtre à la place de Judas Iscariote (Actes des apôtres, chap. 1er), remplace souvent Thaddée; quelquesois Jacques le Mineur et Simon cèdent la place aux deux évangélistes Luc et Marc; Paul ne peut trouver place parmi les





douze apôtres qu'en excluant l'un de ceux choisis par Jésus-Christ luimème, tel que Jude, par exemple. Il est donc fort difficile de désigner les douze apôtres par leurs noms dans la statuaire des xie, xiie et xiiie siècles; plus tard, les apôtres portant les instruments de leur martyre ou divers attributs qui les font distinguer, on peut les désigner nominativement. Cependant, dès le xiiie siècle, dans la statuaire de nos cathédrales, quelques apôtres, sinon tous, sont déjà désignés par les objets qu'ils tiennent entre leurs mains. Saint Pierre porte généralement deux clefs, saint Paul une épée, saint André une croix en sautoir, saint Jean quelquefois un calice, saint Thomas une équerre, saint Jacques une aumônière garnie de coquilles et une épée ou un livre, saint Philippe une croix latine, saint Barthélemy un coutelas, saint Mathieu un livre ouvert. Ce n'est guère qu'à la fin du xie siècle ou au

commencement du xiie que la figure de saint Pierre est représentée tenant les clefs. Nous citerons le grand tympan de l'église de Vézelav. qui date de cette époque, et dans lequel on voit saint Pierre deux fois représenté tenant deux grandes clefs, à la porte du paradis et près du Christ. A la cathédrale de Chartres, portail méridional, la plupart des apôtres tiennent des règles; à la cathédrale d'Amiens, portail occidental (XIII° siècle), les instruments de leur martyre ou les attributs désignés ci-dessus. Quelquefois Paul, les évangélistes, Pierre, Jacques et Jude, tiennent des livres fermés, comme à la cathédrale de Reims; à Amiens, on voit une statue de saint Pierre tenant une seule clef et une croix latine en souvenir de son martyre. Les apôtres sont fréquemment supportés par de petites figures représentant les personnages qui les ont persécutés, ou qui rappellent des traits principaux de leur vie. C'est surtout pendant les xive et xve siècles que les apôtres sont représentés avec les attributs qui aident à les faire reconnaître, bien que ce ne soit pas là une règle absolue. Au portail méridional de la cathédrale d'Amiens, le linteau de la porte est rempli par les statues demi-nature des douze apôtres. Là ils sont représentés dissertant entre eux; quelquesuns tiennent des livres, d'autres des rouleaux déployés (fig. 1 et 1 bis). Ce beau bas-relief, que nous donnons en deux parties, bien qu'il se trouve



sculpté sur un linteau et divisé seulement par le dais qui couronne la sainte Vierge, est de la dernière moitié du XIIIe siècle. A l'intérieur de la clôture du chœur de la cathédrale d'Albi (commencement du xviº siècle), les douze apôtres sont représentés en pierre peinte; chacun d'eux tient à la main une banderole sur laquelle est écrit l'un des articles du Credo. Guillaume Durand, au xiiiº siècle (dans le Rationale divin. offic.), dit que les apôtres, avant de se séparer pour aller convertir les nations, composèrent le Credo, et que chacun d'eux apporta une des douze propositions du symbole (voy. les notes de Didron, du Manuel d'iconographie chrétienne, p. 299 et suiv.). On trouve souvent, dans les édifices religieux du x1º au xv1º siècle, les légendes séparées de quelques-uns des apôtres; on les rencontre dans les bas-reliefs et vitraux représentant l'histoire de la sainte Vierge, comme à la cathédrale de Paris, à la belle porte de gauche de la facade et dans la rue du Cloître. A Semur en Auxois, dans le tympan de la porte septentrionale

(XIII° siècle), est représentée la légende de saint Thomas, sculptée avec une rare finesse. Cette légende, ainsi que celle de saint Pierre, se retrouve fréquemment dans les vitraux de cette époque. En France, à partir du XII° siècle, les types adoptés pour représenter chacun des douze apôtres sont conservés sans trop d'altérations jusqu'au xve siècle. Ainsi, saint Pierre est toujours représenté avec la barbe et les cheveux

crépus, le front bas, la face large, les épaules hautes, la taille petite; saint Paul, chauve, une mèche de cheveux sur le front, le crâne haut, les traits fins, la barbe longue et soyeuse, le corps délicat, les mains fines et longues; saint Jean, imberbe, jeune, les cheveux bouclés, la physionomie douce. Au xv<sup>e</sup> et surtout au xvi<sup>e</sup> siècle, saint Pierre, lorsqu'il est seul, est souvent vêtu en pape, la tiare sur la tête et les clefs à la main.

Parmi les plus belles statues d'apôtres, nous ne devons pas omettre celles qui sont adossées aux piles intérieures de la sainte Chapelle de Paris (XIII° siècle), et qui portent toutes une des croix de consécration (fig. 2). Ces figures

sont exécutées en liais, du plus admirable travail, et couvertes d'ornements peints et dorés imitant de riches étoffes rehaussées par des bordures



semées de pierreries. Cet usage de placer les apôtres contre les piliers des églises, et des chœurs particulièrement, était fréquent : nous citerons comme un des exemples les plus remarquables le chœur de l'ancienne cathédrale de Carcassonne, du commencement du xive siècle. Les apôtres se plaçaient aussi sur les devants d'autels, sur les retables de pierre, de bois ou de métal; sur les piliers des cloîtres, comme à Saint-Trophime d'Arles; autour des chapiteaux de l'époque romane, sur les jubés; en gravure, dans les bordures des tombes, pendant les xive, xve et xvie siècles (fig. 3).

A la cathédrale de Paris, comme à Chartres, comme à Amiens, les douze apôtres se trouvent rangés dans les ébrasements des portes principales, des deux côtés du Christ homme, qui occupe le trumeau du centre. Plus anciennement, dans les bas-reliefs des x1° et x11° siècles, comme à Vézelay, ils sont assis dans le tympan, de chaque côté du Christ triomphant. A Vézelay, ils sont au nombre de douze, disposés en deux groupes; des rayons partent des mains du Christ, et se dirigent vers les têtes nimbées des apôtres; la plupart d'entre eux tiennent des livres ouverts (fig. 4).

Au portail royal de Chartres, le tympan de gauche représente l'Ascension: les apôtres sont assis sur le linteau inférieur, tous ayant la tête tournée vers Notre-Seigneur, enlevé sur des nuées; quatre anges descendent du ciel vers les apôtres et occupent le deuxième linteau. Dans toutes les sculptures ou peintures du xiº au xviº siècle, les apôtres sont toujours nu-pieds, quelle que soit d'ailleurs la richesse de leurs costumes; ils ne sont représentés coiffés que vers la fin du xvº siècle. L'exemple que nous avons donné plus haut, tiré du portail méridional d'Amiens (xmiº siècle), et dans lequel on remarque un de ces apôtres, saint Jacques, la tête couverte d'un chapeau, est peut-être unique. Quant au costume, il se compose invariablement de la robe longue ou tunique non fendue à manches, de la ceinture, et du manteau rond, avec ou sans agrafes. Ce n'est guère qu'à la fin du xvº siècle que la tradition du costume se perd, et que l'on voit des apôtres couverts parfois de vêtements dont les formes rappellent ceux des docteurs de cette époque.

APPAREIL, s. m. C'est le nom qu'on donne à l'assemblage des pierres de taille qui sont employées dans la construction d'un édifice. L'appareil



varie suivant la nature des matériaux, suivant leur place; l'appareil a donc une grande importance dans la construction: c'est lui qui souvent commande la forme qu'on donne à telle ou telle partie de l'architecture, puisqu'il n'est que le judicieux emploi de la matière mise en œuvre, en raison de sa nature physique, de sa résistance, de sa contexture, de ses dimensions et des ressources dont on dispose. Cependant chaque mode d'architecture a

adopté un appareil qui lui appartient, en se soumettant toutefois à des règles communes. Aussi l'examen de l'appareil conduit souvent à recon-

naître l'âge d'une construction. Jusqu'au xu siècle l'appareil conserve les traditions transmises par les constructeurs du Bas-Empire; mais on

ne disposait alors que de moyens de transport médiocres; les routes étaient à peine praticables, les engins pour monter les matériaux, insuffisants. Les constructions sont élevées en matériaux de petites dimensions, faciles à monter; les murs, les contre-forts, ne présentent que leurs parements de pierre, les intérieurs sont remplis de blocage (fig. 1). Les matériaux mis en œuvre sont courts, sans queues, et d'une hauteur donnée par les lits de carrière: mais ces lits ne sont pas toujours observés à la pose; parfois



les assises sont alternées hautes et basses, les hautes en délit et les basses sur leur lit. Ce mode d'appareil appartient plus particulièrement au midi

de la France. Dans ce cas, les assiscs basses pénètrent plus profondément que les assises hautes dans le blocage, et relient ainsi les parements avec le noyau de la maçonnerie. Les arcs sont employés dans les petites portées, parce que les linteaux exigent des pierres d'une forte dimension, et lourdes par conséquent (fig. 2). Les tapisseries sont



souvent faites de moellon piqué, tandis que les pieds-droits des fenêtres. les angles, les contre-forts, sont de pierre appareillée. Ces constructions

mixtes en moellon et pierre de taille se rencontrent fréquemment encore pendant le xii° siècle dans les bâtisses élevées avec économie, dans les châteaux forts, les maisons particulières, les églises des petites localités. La nature des matériaux influe puissamment sur l'appareil adopté: ainsi dans les contrées où la pierre de taille est résistante, se débite en grands échantillons, comme en Bourgogne, dans le Lyonnais, l'appareil est grand, les assises sont hautes; tandis que dans les provinces où les matériaux sont



tendres, où le débitage de la pierre est par conséquent facile, comme en Normandie, en Champagne, dans l'Ouest l'appareil est petit, serré; les tailleurs de pierre, pour faciliter la pose, n'hésitent pas à multiplier



les joints. Une des qualités essentielles de l'appareil adopté pendant les xne, xme et xive siècles, c'est d'éviter les évidements, les déchets de pierre : ainsi, par exemple, les retours d'angles sont toujours appareillés en besace (fig. 3). Les piles cantonnées de colonnes sont élevées, pendant les xie et xIIe siècles, par assises dont les joints se croisent, mais où les évidements sont soigneusement évités (fig. 4). Plus tard, dans la première moitié du xiiie siècle, elles sont souvent formées d'un noyau élevé par assises. et les colonnes qui les cantonnent sont isolées et composées d'uné ou plusieurs pierres posées en délit (fig. 5). Les lits des sommiers des arcs sont horizontaux jusqu'au point où, se dégageant de leur pénétration com-

mune, ils se dirigent chacun de son côté, et forment alors une suite





de claveaux extradossés (fig. 6). Chaque membre d'architecture est pris



dans une hauteur d'assise, le lit placé toujours au point le plus favorable, pour éviter des évidements et des pertes de pierre : ainsi l'astragale, au lieu de tenir à la colonne, comme dans l'architecture romaine, fait partie du chapiteau (fig. 7). La base conserve tous ses membres pris dans la même pierre. Le larmier est séparé de la corniche (fig. 8). Les lits se trouvent placés au point de jonction des moulures de socles avec les parements droits (fig. 9). Dans les contrées où

les matériaux de différentes natures offrent des échantillons variés comme

9

couleur, en Auvergne par exemple, on a employé le grès jaune ou le

calcaire blanc, et la lave grise, de manière à former des mosaïques sur les parements des constructions: les églises de Notre-Dame du Port à Clermont (fig. 10), de Saint-Nectaire, du Puy en Velay, d'Issoire, présentent des appareils où les pierres de différentes couleurs forment des dessins par la façon dont elles sont assemblées. Pendant les x1° et x11° siècles on a beaucoup fait usage de ces appareils produits par des combinaisons géométriques; non-seulement ces appareils compliqués

ont été employés pour décorer des parements unis, mais aussi dans la

construction des arcs, ainsi qu'on peut le voir dans quelques édifices du Poitou, de la Mayenne et des bords de la Loire. La porte occidentale de l'église Saint-Etienne de Nevers nous donne un bel exemple de ces arcs appareillés avec un soin tout particulier (fig. 11). Au xiii siècle, ces recherches, qui sentent leur origine orientale, disparaissent pour faire place à un appareil purement rationnel, méthodique, résultat des besoins à satisfaire et de la nature des matériaux. Le principe est toujours d'une grande simpli-

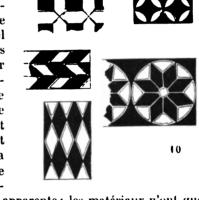

cité; l'exécution, pure, franche, apparente; les matériaux n'ont que les

dimensions exigées pour la place qu'ils occupent. Le corps de la construction est une bâtisse durable, les assises sont posées sur leurs lits; tandis que tout ce qui est remplissage, décoration, meneaux, roses, balustrades, galeries, est élevé en matériaux posés en délit, sorte d'échafaudage de pierre indépendant de l'ossature de l'édifice, qui peut être détruit ou remplacé sans nuire à sa solidité (voy. Construc-



пол). Rien ne démontre mieux ce principe que l'étude de l'appareil d'une

de ces grandes roses de pierre qui s'ouvrent sous les voûtes des nefs et des transsepts. Ces roses, comme toutes les fenêtres à meneaux, ne sont que de véritables châssis de pierre que l'on peut enlever et remplacer comme on remplace une croisée de bois, sans toucher à la baie dans laquelle elle est enchâssée. Les divers morceaux qui composent ces roses ou ces meneaux ne se maintiennent entre eux que par les coupes des joints et par la feuillure dans laquelle ils viennent s'encastrer. L'appareil de ces châssis de pierre est disposé de telle façon que chaque fragment offre



une grande solidité en évitant les trop grands déchets de pierre (fig. 12) [voy. Meneaux, Roses]. Les joints tendent toujours au centre des deux courbes intérieures, sans tenir compte souvent des centres des courbes maîtresses (fig. 13), afin d'éviter les épaufrures qui seraient produites par des coupes maigres. Du reste, les meneaux comme les roses servent de cintres aux arcs qui les recouvrent ou les entourent, et ces châssis de pierre ne peuvent sortir de leur plan vertical à cause de la rainure ménagée à l'intrados de ces arcs (fig. 14). Quelquefois, comme dans les fenêtres des bas côtés de la nef de la cathédrale d'Amiens, par exemple, la rainure destinée à maintenir les meneaux dans un plan vertical est remplacée par des crochets saillants ménagés dans quelques-uns des claveaux de l'archi volte (fig. 15); ces crochets intérieurs et extérieurs entre lesquels passe le meneau remplissent l'office des pattes à scellement de nos châssis de bois.

Un des grands principes qui ont dirigé les constructeurs des xiiie et xive siècles dans la disposition de leur appareil, ç'a été de laisser à chaque partie de la construction sa fonction, son élasticité, sa liberté de mouve-

ment, pour ainsi dire. C'était le moyen d'éviter les déchirements dans ces gigantesques monuments. Lorsque des arcs sont destinés à présenter une grande résistance à la pression, ils sont composés de plusieurs rangs de claveaux soigneusement extradossés et d'une dimension ordinaire (de 0<sup>m</sup>, 30 à 0<sup>m</sup>,40 environ), sans liaison entre eux, de manière à permettre à la construction de tasser, de s'asseoir sans occasionner des ruptures de voussoirs; ce sont autant de cercles concentriques indépendants les uns des





autres, pouvant se mouvoir et glisser même les uns sur les autres (fig. 16). De même qu'une réunion de planches de bois cintrées sur leur plat et concentriques présente une plus grande résistance à la pression, parisuite de leur élasticité et de la multiplicité des surfaces, qu'une pièce de bois homogène d'une dimension égale à ce faisceau de planches; de même ces rangs de claveaux superposés et extradossés sont plus résistants, et surtout conservent mieux leur courbe lorsqu'il se produit des tassements ou des





mouvements, qu'un seul rang de claveaux dont la flèche serait égale à celle des rangs de claveaux ensemble. Nous devons ajouter que les coupes des claveaux des arcs sont toujours normales à la courbe. Dans les arcs formés de deux portions de cercle, vulgairement désignés sous le nom d'ogives, toutes les coupes des claveaux tendent au centre de chacun des deux arcs (fig. 17), de sorte que dans les arcs dits en lancette, les lits des claveaux présentent des angles très-peu ouverts avec l'horizon (fig. 18). C'est ce qui fait que ces arcs offrent une si grande résistance à la pression et poussent si peu. L'intersection des deux arcs est toujours divisée par un joint vertical; il n'y a pas, à proprement parler, de clef: en effet, il ne serait pas logique

Digitized by Google

de placer une clef à l'intersection de deux arcs qui viennent buter l'un contre l'autre à leur sommet, et l'ogive n'est pas autre chose.

La dernière expression du principe que nous avons émis plus haut se rencontre dans les édifices de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle. L'appareil des membres de la construction qui portent verticalement diffère essentiellement de l'appareil des constructions qui butent ou qui contribuent à la décoration. L'église Saint-Urbain de Troyes nous donne un exemple trèsremarquable de l'application de ce principe dans toute sa rigueur logi-





que. La construction de cette église ne se compose réellement que de contre-forts et de voûtes. Les contre-forts sont élevés par assises basses posées sur leurs lits; quant aux arcs-boutants, ce ne sont que des *étais* de pierre et non point des arcs composés de claveaux. Les intervalles entre les contre-forts ne sont que des claires-voies de pierre, comme de grands châssis posés en rainure entre ces contre-forts; les chéneaux sont





des dalles portant sur la tête des contre-forts et soulagées dans leur portée par des liens de pierre formant des pignons à jour, comme seraient des liens de bois sous un poitrail. Les décorations qui ornent les faces de ces contre-forts ne sont que des placages de pierre de champ posée en délit et reliée au corps de la construction, de distance en distance, par des assises qui font partie de cette construction. Les murs des bas côtés ne sont que des cloisons percées de fenêtres carrées à mencaux, distantes des formerets des voûtes. Les arêtes (arcs ogives) des voûtes des porches se composent de longs morceaux de pierre très-minces, courbes, et posés bout à bout. Il semble que l'architecte de ce charmant édifice ait cherché, dans la disposition de l'appareil de ses constructions, à économiser, autant que faire se pouvait, la pierre de taille. Et cependant cette

église porte ses cinq cents ans, sans que sa construction ait notablement souffert, malgré l'abandon et des restaurations inintelligentes. La manière ingénieuse avec laquelle l'appareil a été conçu et exécuté a préservé cet édifice de la ruine, que son excessive légèreté semblait devoir promptement provoquer (voy. Construction). L'étude de l'appareil des monuments du moyen âge ne saurait donc être trop recommandée : elle est indispensable lorsqu'on yeut les restaurer sans compromettre leur solidité; elle est





utile toujours, car jamais cette science pratique n'a produit des résultats plus surprenants avec des moyens plus simples, avec une connaissance plus parfaite des matériaux, de leurs résistances et de leurs qualités.

Dans les édifices du xi° au xvi° siècle, les linteaux ne sont généralement employés que pour couvrir de petites ouvertures, et sont alors d'un seul morceau. Dans les édifices civils particulièrement, où les fenêtres et les portes sont presque toujours carrées, les linteaux sont hauts, quelquefois taillés en triangle (fig.19) pour mieux résister à la pression, ou soulagés près de leur portée par des consoles tenant aux piedsdroits (fig. 20). Quand ces linteaux doivent avoir une grande longueur, comme dans les cheminées dont les manteaux ont souvent jusqu'à 4 ou 5 mètres de portée, les linteaux sont appareillés en plates-bandes (fig. 21),

à joints simples ou à crossettes (fig. 22), ou à tenons (fig. 23). Les constructeurs connaissaient donc alors la plate-bande appareillée, et s'ils ne l'employaient que dans des cas exceptionnels et lorsqu'ils ne pouvaient faire autrement, c'est qu'ils avaient reconnu les inconvénients de ce genre d'appareil. D'ail-



leurs il existe du côté du Rhin, là où les grès rouges des Vosges donnent des matériaux très-résistants et tenaces, un grand nombre de plates-bandes appareillées dans des édifices des xire, xiire et xive siècles. Dans la portion du château de Coucy qui date du xive siècle, on voit encore d'immenses fenêtres carrées dont les linteaux, qui n'ont pas moins de 4 mètres de portée, sont appareillés en claveaux, sans aucun ferrement pour les empêcher de glisser. Mais ce sont là des exceptions; les portions d'arcs de cercle sont toujours préférées par les appareilleurs

anciens (fig. 24), du moment que les portes sont trop grandes pour permettre l'emploi d'un seul morceau de pierre.



Depuis l'époque romane jusqu'au xv° siècle exclusivement, on ne ravalait pas ¦les édifices, les pierres n'étaient point posées épannelées, mais complétement taillées et achevées. Tout devait donc être prévu par l'appareilleur sur le chantier avant la pose. Aussi jamais un joint ne vient couper gauchement un bas-relief, un ornement ou une moulure. Les preuves de ce fait intéressant abondent : 1° les marques de tâcherons qui se rencontrent sur les pierres; 2° les coups de bretture, qui diffèrent à chaque pierre; 3° l'impossibilité de refouiller certaines moulures ou sculptures après la pose, comme dans la figure 8, par exemple; 4° les



tracés des fonds de moulures que l'on retrouve dans les joints derrière les ornements (fig. 25); 5° les erreurs de mesures, qui ont forcé les poseurs de couper parfois une portion d'une feuille, d'une sculpture, pour faire entrer à sa place une pierre taillée sur le chantier; 6° les combinaisons et pénétrations de moulures de meneaux, qu'il serait impossible d'achever sur le tas, si la pierre eut été posée épannelée seulement; 7° enfin, ces exemples si fréquents d'édifices non ter-

minés, mais dans lesquels les dernières pierres posées sont entièrement achevées comme taille ou sculpture.

Au xv° siècle, le système d'appareil se modifie profondément. Le désir de produire des effets extraordinaires, la profusion des ornements, des pénétrations de moulures, l'emportent sur l'appareil raisonné prenant pour base la nature des matériaux employés. C'est alors la décoration qui commande l'appareil, souvent en dépit des hauteurs de bancs; il en résulte de fréquents décrochements dans les lits et les joints, des déchets considérables de pierre, des moyens factices pour maintenir ces immenses gâbles à jour, ces porte à faux; le fer vient en aide au constructeur pour accrocher ces décorations qui ne sauraient tenir sans son secours et par les règles naturelles de la statique. Cependant encore ne voit-on jamais

un ornement coupé par un lit: les corniches sont prises dans une hauteur d'assise; les arcs sont extradossés; les meneaux appareillés suivant la méthode employée par les constructeurs antérieurs, bien qu'ils affectent des formes qui se concilient difficilement avec les qualités ordinaires de la pierre. On ne peut encore signaler ces énormités si fréquentes un siècle plus tard, où l'architecte du château d'Écouen appareillait des colonnes au moyen de deux blocs posés en délit avec un joint vertical dans toute la hauteur; où, comme au château de Gaillon, on trouvait ingénieux de construire des arcs retombant sur un cul-de-lampe suspendu en l'air; où l'on prodiguait ces clefs pendantes dans les voûtes d'arête, accrochées aux charpentes.

Constatons, en finissant, ce fait principal, qui résume toutes les observations de détail contenues dans cet article. Du xi siècle à la fin du xiv, quand la décoration des édifices donne des lignes horizontales, la construction est montée par assises horizontales; quand elle donne des lignes verticales, la construction est verticale: l'appareil suit naturellement cette loi. Au xv siècle, la décoration est toujours verticale, les lignes horizontales sont rares, à peine indiquées, et cependant la construction est toujours horizontale, c'est-à-dire en contradiction manifeste avec les formes adoptées.

APPENTIS, s. m. C'est le nom qu'on donne à certaines constructions de bois qui sont accolées contre des édifices publics ou bâtiments privés, et dont les combles n'ont qu'un égout. L'appentis a toujours un carac-



tère provisoire, c'est une annexe à un bâtiment achevé, que l'on élève par suite d'un nouveau besoin à satisfaire, ou qu'on laisse construire par tolérance. Encore aujourd'hui, un grand nombre de nos édifices publics et particulièrement de nos cathédrales, sont entourés d'appentis élevés contre leurs soubassements, entre leurs contre-forts. Ces constructions parasites deviennent une cause de ruine pour les monuments, et il est utile de les faire disparaître. Quelquefois aussi elles ont été élevées pour couvrir des escaliers extérieurs: tel est l'appentis construit au

xv° siècle contre l'une des parois de la grande salle du chapitre de la cathédrale de Meaux (fig. 1); pour protéger des entrées, ou pour établir des marchés à couvert autour de certains grands édifices civils.

APPLICATION, s. f. On désigne par ce mot, en architecture, la superposition de matières précieuses ou d'un aspect décoratif sur la pierre, la brique, le moellon ou le bois. Ainsi on dit l'application d'un enduit peint sur un mur; l'application de feuilles de métal sur du bois, etc. Dans l'antiquité grecque, l'application de stucs très-fins et colorés sur la pierre. dans les temples ou les maisons, était presque générale. A l'époque romaine, on remplaça souvent ces enduits assez fragiles par des tables de marbre, ou même de porphyre, que l'on appliquait au moyen d'un ciment très-adhérent sur les parois des murs de brique ou de moellon. Cette manière de décorer les intérieurs des édifices était encore en usage dans les premiers siècles du moyen age en Orient, en Italie et dans tout l'Occident. Les mosaïques à fond d'or furent même substituées aux peintures, dès l'époque du Bas-Empire, sur les parements des voûtes et des murs, comme plus durables et plus riches. Grégoire de Tours cite quelques églises bâties de son temps, qui étaient décorées de marbres et de mosaïques à l'intérieur, entre autres l'église de Châlon-sur-Saône, élevée par les soins de l'évêque Agricola. Ces exemples d'application de mosaïques, si communs en Italie et en Sicile, sont devenus fort rares en France, et nous ne connaissons guère qu'un spécimen d'une voûte d'abside décorée de mosaïques, qui se trouve dans la petite église de Germigny-des-Prés, près de Saint-Benoît-sur-Loire, et qui semble appartenir au x° siècle.

Depuis l'époque carlovingienne jusqu'au xu° siècle, le clergé en France n'était pas assez riche pour orner ses églises par des procédés décoratifs aussi dispendieux; il se préoccupait surtout, et avec raison, de fonder de grands établissements agricoles, de policer les populations, de lutter contre l'esprit désordonné de la féodalité. Mais pendant le xii° siècle, devenu plus riche, plus fort, possesseur de biens immenses, il put songer à employer le superflu de ses revenus à décorer d'une manière somptueuse l'intérieur des églises. De son côté, le pouvoir royal disposait déjà de ressources considérables dont il pouvait consacrer une partie à orner ses palais. L'immense étendue que l'on était obligé alors de donner aux églises ne permettait plus de les couvrir à l'intérieur de marbres et de mosaïques; d'ailleurs ce mode de décoration ne pouvait s'appliquer à la nouvelle architecture adoptée; la peinture seule était propre à décorer ces voûtes, ces piles composées de faisceaux de colonnes, ces arcs moulurés. L'application de matières riches sur la pierre ou le bois fut dès lors réservée aux autels, aux retables, aux jubés, aux tombeaux, aux clôtures, enfin à toutes les parties des édifices religieux qui, par leur dimension ou leur destination, permettaient l'emploi de matières précieuses. Suger avait fait décorer le jubé de l'église abbatiale de Saint-Denis par des applications d'ornements de bronze et de figures d'ivoire.

Il est souvent fait mention de tombeaux et d'autels recouverts de lames de cuivre émaillé ou d'argent doré. Avant la révolution de 1792, il existait encore en France une grande quantité de ces objets (voy. Tombeau), qui ont tous disparu aujourd'hui. Sur les dossiers des stalles de cette même église de Saint-Denis, qui dataient du xiii° siècle, on voyait encore, du temps de dom Doublet, au commencement du xvii° siècle, des applications de cuirs couverts d'ornements dorés et peints. Les portes principales de la façade étaient revêtues d'applications de lames de cuivre émaillées et d'ornements de bronze doré. (Dom Doublet, t. I, p. 240 et suiv. Paris, 1625.)

Nos monuments du moyen âge ont été complétement dénaturés pendant les derniers siècles, et radicalement dévastés en 1793; nous ne vovons plus aujourd'hui que leurs murs dépouillés, heureux encore quand nous ne leur reprochons pas cette nudité. Le badigeon et la poussière ont remplacé les peintures; des scellements arrachés, des coups de marteau sont les seules traces indiquant les revêtements de métal qui ornaient les tombes, les clôtures, les autels. Quant aux matières moins précieuses et qui ne pouvaient tenter la cupidité [des réformateurs, on en rencontre d'assez nombreux fragments. Parmi les applications le plus fréquemment employées depuis le xIIe siècle jusqu'à la renaissance, on peut citer le verre, la terre cuite vernissée et les pâtes gaufrées. Les marbres étaient rares dans le nord de la France pendant le moyen age, et souvent des verres colorés remplaçaient cette matière; on les emplovait alors comme fond des bas-reliefs, des arcatures, des tombeaux, des autels, des retables : ils décoraient aussi les intérieurs des palais. La sainte Chapelle de Paris nous a laissé un exemple complet de ce genre d'applications. L'arcature qui forme tout le soubassement intérieur de cette chapelle contient des sujets représentant des martyrs; les fonds d'une partie de ces peintures sont remplis de verres bleus appliqués sur des feuilles d'argent et rehaussés à l'extérieur par des ornements très-fins dorés. Ces verres, d'un ton vigoureux, rendus chatoyants par la présence de l'argent sous-apposé, et semés d'or à leur surface, jouent l'émail. Toutes les parties évidées de l'arcature, les fonds des anges sculptés et dorés qui tiennent des couronnes ou des encensoirs, sont également appliqués de verres bleus ou coulcur écaille, rehaussés de feuillages ou de treillis d'or. On ne peut concevoir une décoration d'un aspect plus riche, quoique les moyens d'exécution ne soient ni dispendieux ni difficiles. Quelquefois aussi ce sont des verres blancs appliqués sur de délicates peintures, auxquelles ils donnent l'éclat d'un bijou émaillé. Il existe encore à Saint-Denis de nombreux fragments d'un autel dont le fond était entièrement revêtu de ces verres blancs appliqués sur des peintures presque aussi fines que celles qui ornent les marges des manuscrits. Ces procédés si simples ont été en usage pendant les xiiie, xive et xve siècles, mais plus particulièrement à l'époque de saint Louis.

Quant aux applications de terres cuites vernissées, elles sont devenues fort rares, étant surtout employées dans les édifices civils et les maisons particulières: nous citerons cependant comme exemple une maison de

bois de Beauvais, de la sin du xv° siècle, dont tous les remplissages de face sont garnis de terres cuites émaillées de diverses couleurs.

A partir du XII° siècle, les applications de pâtes gaufrées se trouvent fréquemment sur les statues et les parties délicates de l'architecture intérieure. Ces applications se composaient d'un enduit de chaux très-mince, sur lequel, pendant qu'il était encore mou, on imprimait des ornements déliés et peu saillants, au moyen d'un moule de bois ou de fer. On décorait ainsi les vêtements des statues, les fonds de retables d'autels (voy. Retable, Statuaire), les membres de l'architecture des jubés, des clôtures; quelquefois aussi la menuiserie destinée à être peinte et dorée; car il va sans dire que les gaufrures qu'on obtenait par ce procédé si simple recevaient toujours de la dorure et de la peinture, qui leur donnaient de la consistance



et assuraient leur durée. Nous présentons ici (fig. 1) un exemple tiré des applications de pâtes dorées qui couvrent les arcatures du sacraire de la sainte Chapelle; cette gravure est moitié de l'exécution, et peut faire voir combien ces gaufrures sont délicates. Ce n'était pas seulement dans les intérieurs que l'on appliquait ces pâtes; on retrouve encore dans les portails des églises des xire et xine siècles des traces de ces gaufrures sur les vêtements des statues. A la cathédrale d'Angers, sur la robe de la Vierge du portail nord de la cathédrale de Paris, des bordures de draperies

sont ornées de pâtes. Au xv° siècle, l'enduit de chaux est remplacé par une résine, qui s'est écaillée et disparaît plus promptement que la chaux. Des restaurations faites à cette époque, dans la sainte Chapelle du Palais, présentaient quelques traces visibles de gaufrures non-seulement sur les vêtements des statues, mais même sur les colonnes, sur les nus des murs : c'étaient de grandes fleurs de lis, des monogrammes du Christ, des étoiles à rais ondés, etc.

Pendant les xii°, xiii° et xiv° siècles, on appliquait aussi, sur le bois, du vélin rendu flexible par un séjour dans l'eau, au moyen d'une couche de colle de peau ou de fromage; sur cette enveloppe, qui prenait toutes les formes des moulures, on étendait encore un encollage gaufré par les procédés indiqués ci-dessus; puis on dorait, on peignait, on posait des verres peints par-dessous, véritables fixés qu'on sertissait de pâtes ornées.

Il existe encore, dans le bas côté sud du chœur de l'église de Westminster, à Londres, un grand retable du xiiie siècle, exécuté par ces procédés; nous le citons ici parce qu'il paraît appartenir à l'école française de cette époque, et qu'il a pu être fabriqué dans l'Île-de-France (voy. le Dictionnaire du mobilier, article Retable). Le moine Théophile, dans son Essai sur divers arts (chap. xvii, xviii et xix), décrit les procédés employés au xiie siècle pour appliquer les peaux de vélin et les enduits sur les

panneaux. Il paraît que du temps du moine Théophile on appliquait, par la cuisson, des verres colorés sur des vitraux, de manière à figurer des pierres précieuses dans les bordures des vêtements, sans le secours du plomb. Il n'existe plus, que nous sachions, d'exemples de vitraux fabriqués de cette manière; il est vrai que les vitraux du xii° siècle sont fort rares aujourd'hui 1.

APPUI, s. m. C'est la tablette supérieure de l'allége des fenêtres (voy. Allége). On désigne aussi par barres d'appui, les pièces de bois ou de fer que l'on scelle dans les jambages des fenêtres, et qui permettent de s'accouder pour regarder à l'extérieur, lorsque ces fenêtres sont ouvertes



jusqu'au niveau du sol des planchers. Les barres d'appui ne sont guère en usage avant le xviº siècle, ou si elles existent, elles ne sont composées que d'une simple traverse sans ornements. Par extension, on donne généralement le nom d'appui à l'assise de pierre posée sous la fenêtre dans



les édifices religieux, militaires ou civils, quand même ces fenêtres sont très-élevées au-dessus du sol. L'appui, dans les édifices élevés du XIII° au XVI° siècle, est toujours disposé de façon à empêcher la pluie qui frappe contre les vitraux de couler le long des parements intérieurs. Il est ordi-

<sup>1</sup> Voy. Theophili presbyt. et monach. diversarum artium Schedula. Paris, 1843.

uairement muni à l'extérieur d'une pente fortement inclinée, d'un larmier et d'une feuillure intérieure qui arrête les eaux pénétrant à travers les interstices des vitraux et les force de s'épancher en dehors (fig. 1). Quelquefois l'appui porte un petit caniveau à l'intérieur, avec un ou deux orifices destinés à rejeter en dehors les eaux de pluie ou la buée qui se forme contre les vitres. Cette disposition, qui fait ressortir le soin qu'on apportait alors dans les moindres détails de la construction, se trouve particulièrement appliquée aux appuis des fenêtres des habitations. On



remarque dans la plupart des fenêtres des tours de la cité de Carcassonne, qui datent de la fin du xmº siècle, des appuis ainsi taillés (fig. 2). Dans les édifices de l'époque romane du xiº au xiiº siècle, ces précautions ne sont pas employées; les appuis des fenêtres ne sont alors qu'une simple tablette horizontale (fig. 3), comme dans les bas côtés de la nef de l'église de Vézelay par exemple, ou taillée en biseau des deux côtés, extérieurement pour faciliter l'écoulement des eaux. intérieurement pour laisser pénétrer la lumière (fig. 4) (voy. FENÉ-TRE). Dans les églises élevées pendant la première moitié du xiiie siècle, les appuis forment souvent comme une sorte de cloison mince sous les meneaux des fenêtres supérieures, dans la hauteur du comble placé derrière le triforium sur les bas côtés: telles sont disposées la plupart des fenêtres hautes des édifices bourguignons bâtis de 1200 à 1250, et notamment

celles de l'église de Semur en Auxois (fig. 5), dont nous donnons ici un dessin. Ces appuis, contre lesquels est adossé le comble des bas côtés doubles du chœur, n'ont pas plus de 0<sup>m</sup>,15 d'épaisseur. Ces sortes d'appui sont fréquents aussi en Normandie, et la nef de l'église d'Eu nous en donne un bel exemple.

Dans l'architecture civile des XII° et XIII° siècles, les appuis des fenètres forment presque toujours un bandeau continu, ainsi qu'on peut le voir dans un grand nombre de maisons de Cordes, de Saint-Antonin (Tarnet-Garonne), sur les façades de la maison romane de Saint-Gilles (fig. 6), de la maison des Musiciens à Reims, des charmantes maisons de la ville de

Cluny. Plus tard, au xive siècle, les appuis font une saillie portant larmier au droit de chaque fenêtre (fig. 7), et sont interrompus parfois sous les trumeaux. Dans les édifices civils et habitations du xve siècle, ils ne portent plus de larmiers et forment une avance horizontale profilée à ses



extrémités, de manière à offrir un accoudoir plus facile aux personnes qui se mettent à la fenêtre : nous en donnons ici un exemple tiré de l'hêtel de ville de Compiègne (fig. 8). Cette disposition ne se perd que vers





la fin du xvi° siècle, lorsque les appuis de pierre sont remplacés, dans l'architecture civile, par des barres d'appui de fer façonné. Les fenêtres des maisons de bois qui existent encore des xv° et xvi° siècles sont munies d'appuis qui se relient aux poteaux montants, et donnent de la force et de la résistance au pan de bois par une suite de petites croix de Saint-

André qui maintiennent le dévers. Les pans de bois de face des maisons du xvi° siècle ne sont, la plupart du temps, que des claires-voies formées de poteaux dont l'aplomb n'est conservé qu'au moyen de la combinaison de la charpente des appuis. Voici un exemple d'appuis tiré d'une maison bâtie pendant le xv° siècle à Rouen, rue Malpalu (fig. 9). Au commencement du xvi° siècle, ce système de croix de Saint-André appliqué aux appuis est généralement abandonné; les appuis ne sont portés au-dessus des sablières que par de petits potelets verticaux souvent enrichis de sculptures, entre lesquels sont disposés des panneaux plus ou moins ornés : en voici un exemple (fig. 10) provenant d'une autre maison de Rouen, rue de la Grosse-Horloge (voy. Maisons). On donne aussi le nom d'appui à la tablette qui couronne les balustrades pleines ou à jour (voy. Balustrade).

ARBALÉTRIER, s. m. Pièce de charpente inclinée qui, dans une ferme, s'assemble à son extrémité inférieure sur l'entrait, et à son extrémité supérieure au sommet du poinçon. Les arbalétriers forment les deux côtés du triangle dont l'entrait est la base. Dans les charpentes anciennes apparentes ou revêtues à l'intérieur de planches ou bardeaux formant un berceau, les arbalétriers portent les épaulements qui reçoivent les courbes sous lesquelles viennent se clouer les bardeaux (fig. 1). L'arbalétrier



porte les pannes recevant les chevrons dans les charpentes antérieures et postérieures à l'époque dite gothique; mais, pendant les xne, xme, xme, xve et même xve siècles, les arbalétriers sont dans le même plan que les chevrons, et portent comme eux la latte ou la volige qui reçoit la couverture. Dans les charpentes non apparentes des grands combles au-dessus des voûtes, l'arbalétrier est quelquefois roidi par un sous-arbalétrier destiné à l'empêcher de fléchir dans sa plus longue portée (fig. 2). Dans les demifermes à pente simple qui couvrent les bas côtés des églises, et en général qui composent les combles en appentis, l'arbalétrier est la pièce de bois qui forme le grand côté du triangle rectangle (fig. 3). (Voy. Charpente.)

ARBRE, s. m. On a souvent donné ce nom au poinçon des flèches de charpente (voy. Charpente, Flèche).

ARBRE DE JESSÉ. - Voy. JESSÉ.

3

ARC, s. m. C'est le nom que l'on donne à tout assemblage de pierre, de moellon, ou de brique, destiné à franchir un espace plus ou moins grand au moyen d'une courbe. Ce procédé de construction, adopté par les Romains, fut développé encore par les architectes du moyen àge. On classe les arcs employés à cette époque en trois grandes catégories: les arcs plein cintre, formés par un demi-cercle (fig. 1); les arcs surbaissés ou en anse de panier, formés par une demi-ellipse, le grand diamètre à la base (fig. 2);

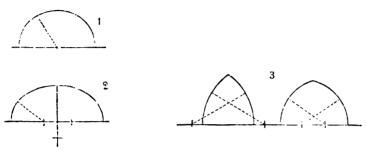

les arcs en ogive ou en tiers-point, formés de deux portions de cercle qui se croisent et donnent un angle curviligne plus ou moins aigu au sommet, suivant que les centres sont plus ou moins éloignés l'un de l'autre (fig. 3) Les arcs plein cintre sont quelquefois surhaussés (fig. 4) ou outre-passés, dits alors en fer à cheval (fig. 5), ou bombés, lorsque le centre est au-dessous de



la naissance (fig. 6). Jusqu'à la fin du xt° siècle, l'arc plein cintre avec ses variétés est seul employé dans les constructions, sauf quelques rares exceptions. Quant aux arcs surbaissés que l'on trouve souvent dans les voûtes de l'époque romane, ils ne sont presque toujours que le résultat d'une déformation produite par l'écartement des murs (fig. 7), ayant été construits originairement en plein cintre. C'est pendant le xu° siècle que l'arc formé de deux portions de cercle (et que nous désignerons sous le nom d'arc en tiers-point, conformément à la dénomination admise pendant les xv° et xv1° siècles) est adopté successivement dans les provinces de France et dans tout l'Occident. Cet arc n'est en réalité que la conséquence d'un principe de construction complétement nouveau (voy. Construction, OGIVE, VOUTE); d'une combinaison de voûtes que l'on peut

considérer comme une invention moderne, rompant tout à coup avec les traditions antiques. L'arc en tiers-point disparaît avec les dernières traces de l'art du moyen âge, vers le milieu du xvi° siècle; il est tellement inhérent à la voûte moderne, qu'on le voit longtemps encore persister dans la construction de ces voûtes, alors que déjà, dans toutes les autres parties de l'architecture, les formes empruntées à l'antiquité romaine étaient successivement adoptées. Les architectes de la renaissance, voulant définitivement exclure cette forme d'arc, n'ont trouvé rien de mieux que d'y substituer, comme à Saint-Eustache de Paris, vers la fin du xvi° siècle, des arcs en ellipse, le petit diamètre à la base; courbe d'un effet désagréable, difficile à tracer, plus difficile à appareiller, et moins résistante que l'arc en tiers-point.

Outre les dénominations précédentes qui distinguent les variétés d'arcs employés dans la construction des édifices du moyen âge, on désigne les arcs par des noms différents, suivant leur destination. Il y a les archivoltes, les arcs-doubleaux, les arcs ogives, les arcs formerets, les arcs-boutants, les arcs de décharge.

ARCHIVOLTES. — Ce sont les arcs qui sont bandés sur les piles des nefs ou des cloîtres, sur les pieds-droits des portails, des porches, des portes ou des fenêtres, et qui supportent la charge des murs. Les archivoltes, pendant la période romane jusqu'au xnº siècle, sont plein cintre, quel-





que si sur-haussées, très-rarement en fr à cheval. Elles adoptent la courbe brisée dite en tiers-point dès le milieu du xuº siècle, dans l'Île-de-France et la Champagne; vers la fin du xuº siècle, dans la Bourgogne, le Lyonnais, l'Anjou, le Poitou, la Normandie; et seulement pendant le xiii• siècle, dans l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc et la Provence.

ARCHIVOLTES S'OUVRANT SUR LES BAS CÔTÉS. — Elles sont généralement composées, pendant le x1° siècle, d'un ou deux rangs de claveaux simples (fig. 8) sans moulures; quelquefois le second rang de claveaux, vers la fin du x1° siècle, comme dans la nef de l'Abbaye-aux-Dames de Caen (fig. 9), est orné de bâtons rompus, de méandres ou d'un simple boudin (fig. 10). L'intrados de l'arc qui doit reposer sur le cintre de charpente,

pendant la construction, est toujours lisse. Les ornements qui décorent les seconds arcs varient suivant les provinces; ils sont presque toujours empruntés aux formes géométriques dans la Normandie, aux traditions antiques dans la Bourgogne (fig. 11) (nef de l'église abbatiale de Vézelay), dans le Mâconnais, le Lyonnais et la Provence. C'est surtout pendant



le xu<sup>e</sup> siècle que les archivoltes se couvrent d'ornements; toutefois l'arc intérieur reste encore simple ou seulement refouillé aux arêtes par un boudin\_inscrit dans l'épannelage carré du claveau, pour ne pas gêner la



pose sur le cintre de charpente (fig. 12) (nef de la cathédrale de Bayeux). Les rangs de claveaux se multiplient et arrivent jusqu'à trois. L'Île-de-France est avare d'ornements dans ses archivoltes et prodigue les moulures (fig. 13), tandis que le centre de la France reste fidèle à la tradition, conserve longtemps et jusque vers le commencement du xiii siècle ses

deux rangs de claveaux, celui intérieur simple, tout en adoptant l'arc en tiers-point (cathédrale d'Autun) (fig. 14). Mais alors les ornements disparaissent peu à peu des archivoltes des ness et sont remplacés par des moulures plus ou moins compliquées. En Normandie, on voit les bâtons rompus, les dents de scie, persister dans les archivoltes jusque pendant le xiii siècle.

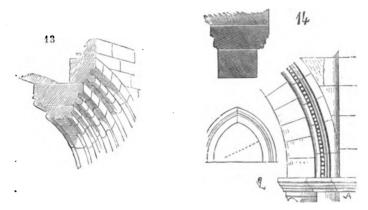

En Bourgogne et dans le Maconnais, parfois aussi les billettes, les pointes de diamant, les rosaces, les besants; en Provence, les oves, les rinceaux, les denticules, tous ornements empruntés à l'antiquité. L'intrados de l'arc intérieur commence à recevoir des moulures très-accentuées pendant le xm² siècle; ces moulures, en se développant successivement, finissent par faire perdre



aux claveaux des arcs cet aspect rectangulaire dans leur coupe qu'ils avaient conservé jusqu'alors. Nous donnons ici les transformations que subissent les archivoltes des ness de 1200 à 1500 : cathédrale de Paris, Saint-Pierre de Chartres, etc. (fig. 15),1200 à 1230; cathédrale de Tours (fig. 16), 1220 à 1240; cathédrale de Nevers (fig. 17), 1230 à 1250. Dans ce cas le cintre de charpente nécessaire à la pose du rang intérieur des claveaux doit être double. Autre exemple de la même époque (fig. 18 et 19), avec arc extérieur saillant sur le nu du parement, Saint-Père sous Vézelay, 1240 à

1250. Cathédrale de Paris (fig. 20), 1320 à 1330; cathédrales de Narbonne et de Clermont (fig. 21), 1340. Les profils s'évident de plus en plus à



mesure qu'ils se rapprochent du xve siècle : Saint-Séverin de Paris (fig. 22), xve siècle ; église de Saint-Florentin (fig. 23), commencement du

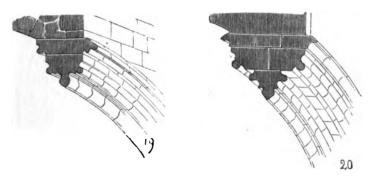

xvi° siècle. Vers la fin du xv°, les coupes des arcs et des courbes sont à peu près identiques dans tous les monuments élevés à cette époque.



ARCHIVOLTES DE CLOÎTRES. — Elles conservent la forme plein cintre fort tard, jusque vers la fin du XIII<sup>e</sup> siècle dans le centre et le midi de la France (voy. CLOÎTRE).

1. — 7

ARCHIVOLTES DE PORTAILS. — Les murs-pignons des façades d'églises étant toujours d'une forte épaisseur, les portes sont nécessairement cintrées par une succession d'archivoltes superposées. Ces archivoltes, dans les édifices romans, présentent quelquefois jusqu'à quatre ou cinq rangs de claveaux, un plus grand nombre encore dans les édifices bâtis pendant la période ogivale; les murs de ces derniers monuments, par suite de leur hauteur et de leur épaisseur, doivent être portés sur des arcs très-solides : or, comme les constructeurs du moyen âge avaient pour méthode, lorsqu'ils voulaient résister à une forte pression, non d'augmenter la longueur de la flèche des claveaux de leurs arcs, mais de



multiplier le nombre de ces arcs, méthode excellente d'ailleurs (voy. Con-STRUCTION), il en résulte qu'ils ont superposé jusqu'à six, sept et huit arcs concentriques au-dessus des linteaux des portes de leurs façades. Ces séries d'archivoltes sont décorées avec plus ou moins de luxe, suivant la richesse des édifices. Pendant le xre siècle, les archivoltes des portails sont plein cintre; elles n'adoptent la forme ogivale que vers le milieu du xiie siècle, sauf dans quelques provinces où le plein cintre persiste jusque pendant le xiiiº siècle, notamment dans la Provence, le Lyonnais et la Bourgogne. Elles se distinguent dans l'Île-de-France et le centre, pendant le xi° siècle, par une grande sobriété d'ornements, tandis qu'en Normandie, en Bourgogne, en Poitou, en Saintonge, on les voit chargées, pendant le xII° siècle particulièrement, d'une profusion incroyable d'entre-lacs, de figures, de rosaces. En Normandie, ce sont les ornements géométriques qui dominent (fig. 24) (église de Than, près de Caen, xiº siècle). Dans la Provence, ce sont les moulures fines, les ornements plats sculptés avec délicatesse. Dans le Languedoc et la Guyenne, la multiplicité des moulures et les ornements rares (fig. 25) (église Saint-

[ ARC ]





de l'église du Puy en Velay (fig. 27). Dans le Poitou et la Saintonge, les



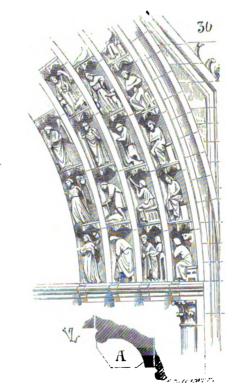

figures bizarres, les animaux, les enchevêtrements des tiges de feuilles, ou les perlés, les besants, les pointes de diamant finement retaillées, les dents de scie, et les profils petits séparés par des noirs profonds : église de Surgères, Charente (fig. 28). Dans la Bourgogne, les rosaces, les personnages symboliques: portail de l'église Saint-Lazare d'Avallon (Yonne) (fig. 29). On voit, par l'examen de ces exemples appartenant aux xie et xiie siècles, que, quelle que soit la richesse de la décoration, les moulures, ornements ou figures, se renferment dans un épannelage Jusqu'au rectangulaire. xve siècle, les architectes observent scrupuleusement ce principe. Ainsi, vers la fin du xII° siècle et pendant les xiiie et xive siècles, les archivoltes, dans les grands portails des cathédrales du Nord, sont presque toujours chargées de figures sculptées chacune dans un claveau; ces figures sont comprises dans l'épannelage des voussoirs: nous en donnons un exemple (fig. 30) tiré du portail sud de la cathédrale d'Amiens, xiiiº siècle; A indique la coupe des claveaux avant la sculpture. De même, si l'archivolte se

compose de moulures avec ou sans ornements, la forme première du

claveau se retrouve (fig. 31): porte latérale de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, xive siècle.

Au xv\* siècle cette méthode change : les archivoltes des portails sont posées avec la moulure ou gorge qui doit recevoir les figures; cette gorge porte seulement les dais et supports des statuettes, et celles-ci sont accrochées après coup au moyen d'un gond scellé dans le fond de la



moulure (fig. 32) (portail de l'église Notre-Dame de Semur); dès lors ces statuettes, sculptées dans l'atelier et adaptées après coup, n'ont plus cette uniformité de saillie, cette unité d'aspect qui, dans les portails des xm² et xiv² siècles, fait si bien valoir les lignes des archivoltes et leur laisse une si grande fermeté, malgré la multiplicité des détails dont elles sont chargées.

ARCHIVOLTES DES FORTES. — Toutes les portes des époques-romane et ogivale étant, sauf quelques exceptions qui appartiennent au Poitou et à la Saintonge, couronnées par un linteau, les archivoltes ne sont que des arcs de décharge qui empêchent le poids des maçonneries de briser ces linteaux. Les moulures qui décorent ces archivoltes subissent les mêmes transformations que celles des portails; le plein cintre persiste dans les

archivoltes des portes; on le voit encore employé jusque vers la fin du xiii siècle pour les baies d'une dimension médiocre, alors que la courbe en tiers-point domine partout sans mélange (voy. Porte).

ARCHIVOLTES DES FENÈTRES. — Elles restent pleins cintres jusque pendant le XIIIº siècle dans les provinces méridionales et du centre; adoptent la courbe en tiers-point dans l'Île-de-France vers le milieu du XIIº siècle; dans la Normandie, la Bourgogne, la Picardie et la Champagne, de 1200 à 1220 environ (voy. FENÈTRE). Elles sont généralement, pendant la période ogivale, immédiatement posées sous le formeret des voûtes et se confondent même parfois avec lui. Exemples: cathédrales d'Amiens, de Beauvais, de Troyes, de Reims, etc.

ARC-DOUBLEAU, ARC OGIVE, ARC FORMERET. — L'arc-doubleau est l'arc qui, partant d'une pile à l'autre dans les édifices voûtés, forme comme





un nerf saillant sous les berceaux (fig. 33), ou sépare deux voûtes d'arête Nous donnons ici le plan d'une voûte d'arête, afin de désigner par leurs noms les différents arcs qui la composent (fig. 34). Soient EF, GH, les deux murs: AB, CD, sont les arcs-doubleaux; AD, CB, les arcs ogives; AC, BD, les arcs formerets.

Les voûtes sont construites en berceau jusque vers le commencement du xir siècle; les arcs-doubleaux alors se composent d'un ou deux rangs





de claveaux le plus souvent sans moulures ni ornements (fig. 35). Quelquefois les arcs-doubleaux affectent en coupe la forme d'un demicylindre, comme dans la crypte de l'église Saint-Eutrope de Saintes (fig. 36). Les nefs de la cathédrale d'Autun, des églises de Beaune et de Saulieu, qui datent de la première moitié du x11° siècle, sont voûtées ne berceau ogival; les arcs-doubleaux se composent de deux rangs de claveaux, le second étant orné d'une moulure ou d'un boudin sur ses arêtes

(fig. 37): cathédrale d'Autun. La nef de l'église de Vézelay, antérieure à cette époque, présente des arcs-doubleaux pleins cintres; les voûtes sont en arête, mais sans arcs ogives (fig. 38). Dans les édifices civils du x11° siècle, les arcs-doubleaux sont ordinairement simples, quelquefois chanfreinés



seulement sur leurs arêtes (fig. 39); c'est vers la fin du xire siècle que les arcs-doubleaux commencent à se composer d'un faisceau de tores séparés par des gorges : cathédrale de Paris (fig. 40); églises de Saint-Julien le Pauvre, Saint-Etienne de Caen, de Bayeux, etc. Mais comme



on peut l'observer à la cathédrale de Paris, les arcs-doubleaux sont alors minces, étroits, formés d'un seul rang de claveaux, n'ayant pas beaucoup plus de saillie ou d'épaisseur que les arcs ogives avec lesquels leurs profils les confondent. Vers le milieu du xiit siècle, les arcs-doubleaux prennent deux et même quelquefois trois rangs de claveaux, et acquièrent ainsi une beaucoup plus grande résistance que les arcs ogives, lesquels ne se composent jamais que d'un seul rang de claveaux. Les profils de ces arcs se modifient alors et suivent les changements observés plus

haut dans les archivoltes des nefs. Nous donnons ci-dessous les coupes des arcs-doubleaux A et des arcs ogives B de la sainte Chapelle du Palais (fig. 41). Ces formes d'arcs se rencontrent avec quelques variantes sans importance dans tous les édifices de cette époque, tels que les cathédrales d'Amiens, de Beauvais, de Reims, de Troyes, les églises de Saint-Denis, les salles du Palais, la salle synodale de Sens, etc.; les profils de ces arcs se conservent même encore pendant le xiv° siècle, plus maigres, plus refouillés, plus recherchés comme détails de moulures (voy. Profil, Trait).





Mais, au xvº siècle, les tores avec ou sans arêtes saillantes, sont abandonnés pour adopter les formes prismatiques, anguleuses, avec de grandes gorges; les arcs-doubleaux et les arcs ogives se détachent de la voûte (fig. 42); la saillie la plus forte de leur profil dépasse la largeur de l'extrados, et ceci était motivé par la méthode employée pour construire les remplissages des voûtes. Ces saillies servaient à placer les courbes de bois nécessaires à la pose des rangs de moellons formant ces remplissages (voy. Construction). Il faut remarquer ici que jamais les arcs ogives, les arcs-doubleaux, ni les formerets, ne se relient avec les moellons des remplissages, ils ne font que porter leur retombée comme le feraient des cintres de bois : c'est là une règle dont les constructeurs des édifices romans ou gothiques ne se départent pas, car elle est impérieusement imposée par la nature même de la construction de ces sortes de voûtes (voy. Voute). C'est pendant le xv° siècle que les arcsdoubleaux et les arcs ogives, aussi bien que les archivoltes, viennent pénétrer les piles qui les portent en supprimant les chapiteaux. Quelquefois les profils de ces arcs se prolongent sur les piles jusqu'aux bases, où ils viennent mourir sur les parements cylindriques ou prismatiques de ces piles, passant ainsi de la ligne verticale à la courbe, sans arrêts, sans transitions. Ces pénétrations sont toujours exécutées avec une entente parfaite du trait (voy. TRAIT).

Les arcs formerets sont engagés dans les parements des murs et se pro-

## filent comme une moitié d'arc ogive ou d'arc-doubleau (fig. 43); ils ne pré-





sentent que la saillie nécessaire pour recevoir la portée des remplissages

des voûtes. Souvent, à partir du хип• siècle, ils traversent l'épaisseur du mur, forment arc de décharge et archivolte'à l'extérieur, au-dessus des meneaux des fenêtres (fig. 44): Saint-Denis, Troyes, Amiens, Beauvais, Saint-Ouen de Rouen, etc. Les voûtes des églises de Bourgogne, baties pendant le xIII siècle, présentent une particularité remarquable: leurs formerets sont isolés des murs; ce sont des arcs indépendants, portant les voûtes et la charpente des combles. Les murs alors ne sont plus que des clôtures minces, sortes de cloisons percées de fenêtres et portant l'extrémité des chéneaux au moyen d'un arc de décharge (fig. 45). Cette disposition offre beaucoup d'avantages; elle annule le fâcheux effet des infiltrations à travers les chéneaux, qui ne peuvent plus alors salpêtrer les murs, puisque ces chéneaux sont aérés par-dessous; elle permet de contre-buter les voûtes par des contre-forts intérieurs qui reportent



plus sûrement la poussée sur les arcs-boutants; elle donne toutes

ı. — 8

facilités pour percer les murs de fenêtres aussi hautes et aussi larges que possible, celles-ci n'ayant plus à se loger sous les formerets (voy. Construction). De plus, l'aspect de ces voûtes, bien visiblement portées par les piles et indépendantes de l'enveloppe extérieure de l'édifice, est très-heureux; il y a dans cette disposition quelque chose de logique qui rassure l'œil, en rendant intelligible pour tous le système de la construction. On voit, ainsi que l'indique la figure 45, comme les arcs-doubleaux, les arcs ogives et les arcs formerets viennent se pénétrer

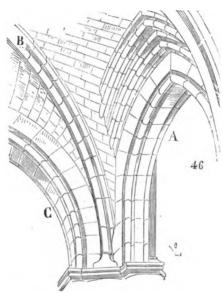

à leur naissance, afin de poser sur un étroit sommier, et reporter ainsi toute la poussée des voûtes sur un point rendu immobile au moven de la butée de l'arc-boutant. Mais, dans les voûtes des bas côtés, il y a un autre problème à résoudre : il s'agit là d'avoir des archivoltes assez épaisses pour porter les murs de la nef; les piliers, rendus aussi minces que possible pour ne pas gêner la vue, ont à supporter, non-seulement la retombée de ces archivoltes. mais aussi celle des arcs-doubleaux et des arcs ogives. La pénétration de ces arcs, dont les épaisseurs et les largeurs sont très-différentes, présente

donc des difficultés à leur point de départ sur le tailloir du chapiteau. Elles sont vaincues à partir du XIII° siècle avec une adresse remarquable, et nous donnons ici comme preuve la disposition des naissances des archivoltes, des arcs-doubleaux et arcs ogives des bas côtés du chœur de la cathédrale de Tours, XIII° siècle (fig. 46). L'archivolte A, aussi épaisse que les piles, est surhaussée afin de pouvoir pénétrer les voûtes au-dessus de la naissance des arcs ogives B, et ses derniers rangs de claveaux reportent le poids des murs sur le sommier de l'arc-doubleau C: ainsi l'arc ogive et la voûte elle-même sont indépendants de la grosse construction, qui peut tasser sans déchirer ou écraser la structure plus légère de ces voûtes et arcs ogives (voy. Construction, Voute).

A la réunion du transsept avec la nef et le chœur des églises, on a toujours donné, pendant les époques romane et ogivale, une grande force aux arcs-doubleaux, tant pour résister à la pression des murs que pour supporter souvent des tours ou flèches centrales. Alors les arcs-doubleaux se composent de trois, quatre ou cinq rangs de claveaux, comme à la cathédrale de Rouen, à Beauvais, à Bayeux, à Coutances,

à Eu, etc. En Normandie particulièrement, où la croisée des églises était toujours couronnée par une tour centrale, les grands arcs-doubleaux ont deux rangs de claveaux placés côte à côte à l'intrados, au lieu d'un seul, ainsi qu'on le pratiquait dans l'Île-de-France, la Bourgogne et la Champagne: cela permettait de donner moins de saillie aux quatre piliers et de mieux démasquer les chœurs; toutefois cette disposition ne rassure pas l'œil comme cette succession d'arcs concentriques se débordant les uns les autres et reposant sur un seul arc à l'intrados.

A partir du xiiie siècle jusqu'au xvie, les arcs-doubleaux, les arcs ogives et les formerets ne sont plus ornés que par des moulures, sauf quelques très-rares exceptions: ainsi dans les chapelles du chœur de Saint-Étienne





de Caen, qui datent du commencement du xiir siècle, les arcs ogives sont décorés par une dentelure (fig. 47); mais il faut dire qu'en Normandie ces sortes d'ornements, restes de l'architecture romane, soit par suite d'un goût particulier, soit à cause de la facilité avec laquelle se taille la pierre de Caen, empiètent sur l'architecture ogivale jusque vers le milieu du xiii siècle.

Pendant le xu° siècle, en Bourgogne, dans l'Ile-de-France, on voit encore les arcs-doubleaux et les arcs ogives ornés de dents de scie, de pointes de diamant, de bâtons rompus (fig. 48): salle capitulaire de l'église de Vézelay, porche de l'église de Saint-Denis, etc. Les arcs ogives du chœur de l'église de Saint-Germer sont couverts de riches ornements.

C'est à la fin du xv° siècle et pendant le xvr° que l'on appliqua de nouveau des ornements aux arcs-doubleaux, arcs ogives et formerets; mais alors ces ornements présentaient de grandes saillies débordant les moulures: le chœur de l'église Saint-Pierre de Caen est un des exemples les plus riches de ce genre de décoration appliqué aux arcs des voûtes. Mais c'est là un abus de l'ornementation que nous ne saurions trop blâmer, en ce qu'il détruit cette pureté de lignes qui séduit dans les voûtes en arcs d'ogive, qu'il les alourdit et fait craindre leur chute.

ARC-BOUTANT. — On donne ce nom aux arcs extérieurs qui, par leur position, sont destinés à contre-buter la poussée des voûtes en arcs d'ogive. Leur naissance repose sur les contre-forts, leur sommet arrive au point de la poussée réunie des arcs-doubleaux et des arcs ogives. Suivant les goûts de chaque école, on a beaucoup blâmé ou beaucoup loué le système des arcs-boutants; nous n'entreprendrons pas de les défendre ou de faire ressortir leurs inconvénients: il n'v a qu'une chose à dire. à notre sens, sur ce système de construction, c'est qu'il est l'expression la plus franche et la plus énergique du mode adopté par les constructeurs du moven age. Jusqu'à leur application dans les églises gothiques, tout est tâtonnement; du moment que les arcs-boutants sont nettement accusés dans les constructions, la structure des églises se développe dans son véritable sens, elle suit hardiment la voie nouvelle. Demander une église gothique sans arcs-boutants, c'est demander un navire sans quille; c'est pour l'église comme pour le navire une question d'être ou de n'être pas. Le problème que les architectes de l'époque romane s'étaient donné à résoudre était celui-ci : élever des voûtes sur la basilique antique. Comme disposition de plan, la basilique antique satisfaisait complétement au programme de l'église latine : grands espaces vides, points d'appui minces, air et lumière. Mais la basilique antique était couverte par des charpentes, l'abside seule était voûtée; or, dans notre climat, les charpentes ne préservent pas complétement de la neige et du vent; elles se pourrissent assez rapidement quand on n'emploie pas ces dispositions modernes de chéneaux de métal, de conduites d'eau, etc., procédés qui ne peuvent être en usage qu'au milieu d'un peuple chez lequel l'art de la métallurgie est arrivé à un haut degré de perfection. De plus, les charpentes brûlent, et un édifice couvert seulement par une charpente que l'incendie dévore est un édifice perdu de la base au fatte. Jusqu'aux xº et xiº siècles il n'est question, dans les documents écrits de notre histoire, que d'incendies d'églises qui nécessitent des reconstructions totales. La grande préoccupation du clergé, et par conséquent des architectes qui élevaient des églises, était, dès le xº siècle, de voûter les nefs des basiliques. Mais les murs des basiliques, portés sur des colonnes grêles, ne pouvaient présenter une résistance suffisante à la poussée des voûtes hautes ou basses. Dans le centre de la France, les constructeurs, vers le xi° siècle, avaient pris le parti de renoncer à ouvrir des jours au sommet des murs des ness hautes, et ils contre-butaient les voûtes en berceau de ces ness hautes, soit par des demi-berceaux, comme dans la plupart des églises auvergnates, soit par de petites voûtes d'arête élevées sur les bas côtés. Les nefs alors ne pouvaient être éclairées que par les fenêtres de ces bas côtés presque aussi hautes que les grandes nefs. Les murs extérieurs, épais et renforcés de contre-forts, maintenaient les poussées combinées des grandes et des petites voûtes (voy. Archi-TECTURE RELIGIEUSE). Mais dans le nord de la France ce système ne pouvait prévaloir : de grands centres de populations exigeaient de vastes églises, on avait besoin de lumière; il fallait prendre des jours directs dans les murs des nefs, et renoncer par conséquent à contre-buter les voûtes hautes par des demi-berceaux continus élevés sur les bas côtés. Dans quelques églises de Normandie, celles entre autres de l'Abbaye-aux-Hommes et de l'Abbaye-aux-Dames de Caen, les constructeurs, au x11° siècle, avaient cherché un moyen terme : ils avaient élevé sur des piles fort épaisses les grandes voûtes d'arête des nefs hautes, et, ménageant de petits jours sous les formerets de ces voûtes, ils avaient cherché à contre-buter leur poussée par un demi-berceau continu bandé sur le triforium (fig. 49). Mais ce demi-berceau n'arrive pas au point de la poussée de ces voûtes hautes. Et pourduoi un demi-berceau continu pour maintenir une voûte d'arête dont les

poussées sont reportées sur ges points espacés au droit de chaque pile? Il y a quelque chose d'illogique dans ce système, qui dut bientôt frapper des esprits enclins à tout ramener à un principe vrai et pratique. Or, supposons que ledemi-berceau A figuré dans la coupe de la nef de l'Abbaye-aux-Hommes (fig. 49) soit coupé par tranches, que ces tranches soient conservées seulement au droit des poussées des arcs-doubleaux et des arcs ogives, et supprimées entre les piles, c'est-àdire dans les parties où les



poussées des grandes voûtes n'agissent pas, l'arc-boutant est trouvé; il permet d'ouvrir dans les travées des jours aussi larges et aussi bas que possible. Le triforium n'est plus qu'une galerie à laquelle on ne donne qu'une importance médiocre. Le bas côté, composé d'un rez-de-chaussée, est couvert par un comble en appentis. Ces murs épais deviennent alors inutiles ; les piles des ness peuvent rester grêles, car la stabilité de l'édifice ne consiste plus que dans la résistance des points d'appui extérieurs sur lesquels les arcs-boutants prennent naissance (voy. Contre-fort). Il fallut deux siècles de tâtonnements, d'essais souvent malheureux, pour arriver à la solution de ce problème si simple, tant il est vrai que les procédés les plus naturels, en construction comme en toute chose, sont lents à trouver. Mais aussi, dès que cette nouvelle voie fut ouverte, elle fut parcourue avec une rapidité prodigieuse, et l'arc-boutant, qui naît à peine au xnº siècle, est arrivé à l'abus au xivº. Quelques esprits judicieux veulent conclure, de la corruption si prompte du grand principe de la construction des édifices gothiques, que ce principe est vicieux en lui-même; et cependant l'art grec, dont personne n'a jamais contesté la pureté, soit comme principe, soit comme forme, a duré à peine soixante-dix ans, et Périclès n'était pas mort que déjà l'architecture des Athéniens arrivait à son déclin. Nous pensons, au contraire, que, dans l'histoire de la civilisation, les arts qui sont destinés à faire faire un grand pas à l'esprit humain sont précisément ceux qui jettent tout à coup une vive clarté, pour s'éteindre bientôt par l'abus même du principe qui les a amenés promptement à leur plus grand développement (voy. ARCHITECTURE).

Les besoins auxquels les architectes du moyen âge avaient à satisfaire en élevant leurs églises, les amenaient presque malgré eux à employer l'arc-boutant; nous allons voir comment ils ont su développer ce système de construction et comment ils en ont abusé.

Ce n'est, comme nous venons de le dire, qu'à la fin du xii° siècle que l'arc-boutant se montre franchement dans les édifices religieux du nord de la France; il n'apparaît dans le centre et le midi que comme une importation, vers la fin du xiii° siècle, lorsque l'architecture ogivale, déjà développée dans l'Île-de-France, la Champagne et la Bourgogne, se répand dans tout l'Occident.

Nous donnons en première ligne, et parmi les plus anciens, l'un des arcs-boutants du chœur de l'église Saint-Remi de Reims, dont la construction remonte à la dernière moitié du xii siècle (fig. 50). Ici l'arc-



boutant est simple; il vient contre-buter les voûtes au point de leur poussée, et répartit sa force de résistance sur une ligne verticale assez longue au moyen de ce contre-fort porté sur une colonne extérieure, laissant un passage entre elle et le mur au-dessus du triforium. Mais bientôt les constructeurs observèrent que la poussée des voûtes en arcs d'ogive d'une très-grande portée agissait encore au-dessous et au-dessus du point mathématique de cette poussée. La théorie peut, en effet, démontrer que la poussée d'une voûte se résout en un seul point; mais la pratique fait bientôt reconnaître que cette poussée est diffuse et qu'elle

agit par suite du glissement possible des claveaux des arcs et de la multiplicité des joints, depuis la naissance de ces arcs jusqu'à la moitié environ de la hauteur de la voûte (fig. 51). En effet, soit A le point mathématique de la poussée d'une voûte en arc d'ogive; si la voûte a une portée de 10 à 15 mètres, par exemple, un seul arc-boutant arrivant en A ne suffira pas pour empêcher la voûte d'agir au-dessus et au-dessous de ce point. De même qu'en étayant un mur qui boucle, si l'on est prudent, on posera verticalement sur ce mur une couche de bois et deux étais l'un au-dessus de l'autre pour arrêter le bouclement; de même les constructeurs qui élevèrent, au commencement du xiiie siècle, les grandes nefs des cathédrales du Nord, établirent de C en B un contre-fort, véritable couche de pierre, et deux arcs-boutants l'un au-dessus de l'autre, le premier arrivant en C au-dessous de la poussée, le second en B au-dessus de cette poussée. Par ce moyen, les voûtes se trouvaient étrésillonnées à l'extérieur, et les

arcs-doubleaux ne pouvaient, non plus que les arcs ogives, faire le moindre mouvement, le point réel de la poussée se trouvant agir sur un contre-fort maintenu dans un plan vertical et roidi par la butée des deux arcs-boutants. 'Au-dessous de la naissance de la voûte ce contrefort CB cessait d'être utile; aussi n'est-il plus porté que par une colonne isolée, et le poids de ce contre-fort n'agissant pas verticalement, les constructeurs sont amenés peu à peu à réduire le diamètre de la colonne, dont la fonction se borne à prévenir des dislocations, à donner du roide à la construction des piles sans prendre de charge. Aussi vers le milieu du xiiie siècle, ces colonnes isolées sont-elles faites de grandes pierres minces posées en délit, et peuvent-elles se comparer à ces pièces de charpente nommées chandelles, que l'on pose plutot pour roidir une construction faible que pour porter un poids



agissant verticalement. Les voûtes hautes du chœur de la cathédrale de Soissons, dont la construction remonte aux premières années du xute siècle, sont contre-butées par des arcs-boutants doubles (fig. 52) dont les têtes viennent s'appuyer contre des piles portées par des colonnes engagées. Un passage est réservé entre la colonne inférieure et le point d'appui vertical qui reçoit les sommiers des voûtes. Il est nécessaire d'observer que le

dernier claveau de chacun des arcs n'est pas engagé dans la pile et reste libre de glisser dans le cas où la voûte ferait un mouvement par suite d'un tassement des points d'appui verticaux; c'est là encore une des conséquences de ce principe d'élasticité appliqué à ces grandes bâtisses, et sans lequel leur stabilité serait compromise. La faculté de glissement laissée aux arcs-boutants empêche leur déformation, et il n'est pas besoin de dire qu'ils ne peuvent conserver toute leur force d'étrésillonne-



ment qu'autant qu'ils ne se déforment pas. En effet (fig. 53), soit ABC un arc-boutant, la pile verticale D venant à tasser, il faudra, si l'arc est engagé au point A, qu'il se rompe en B, ainsi que l'indique la figure I. Si, au contraire, c'est le contre-fort E qui vient à tasser, l'arc étant engagé en A, il se rompra encore suivant la figure II. On comprend donc combien il importe que l'arc puisse rester libre en A pour conserver, au moyen de son glissement possible, la pureté de sa courbure. Ces précautions dans la combinaison de l'appareil des arcs-boutants n'ont pas été toujours prises, et la preuve qu'elles n'étaient pas inutiles, c'est que leur oubli a presque toujours produit des effets fâcheux.

Lanef de la cathédrale d'Amiens, élevée vers 1230, présente une disposition d'arcs-boutants analogue à celle du chœur de la cathédrale de Soissons; seulement les colonnes supérieures sont dégagées comme les colonnes inférieures, elles sont plus sveltes, et le chaperon du second arc-boutant sert de canal pour conduire les eaux des chéneaux du grand comble à l'extrémité inférieure de l'arc, d'où elles tombent lancées par des gargouilles (voy. Chéneau, Gargouilles). Ce moyen de résistance opposé aux poussées des voûtes par les arcs-boutants doubles nesembla pas toujours assez puissant aux constructeurs du XIII° siècle; ils eurent l'idée de rendre solidaires les deux arcs par une série de rayons qui les réunissent, les étrésillonnent et leur donnent toute la résistance d'un mur plein, en leur laissant une



grande légèreté. La cathédrale de Chartres nous donne un admirable exemple de ces sortes d'arcs-boutants (fig. 54). La construction de cet édifice présente dans toutes ses parties une force remarquable; les voûtes ont une épaisseur inusitée (0<sup>m</sup>,40 environ): les matériaux employés, lourds, rugueux, compactes, se prêtent peu aux délicatesses de l'architecture gothique de la première moitié du xin° siècle. Il était nécessaire, pour résister à la poussée de ces voûtes épaisses et qui n'ont pas moins de 15 mètres d'ouverture, d'établir des butées énergiques, bien assises: aussi, figure A, on observera que tout le système des arcs pénètre dans les contre-forts, s'y loge comme dans une rainure; que tous les joints de l'appareil sont normaux aux courbes; qu'enfin c'est là une construction entièrement oblique destinée à résister à des pesanteurs agissant obliquement.

I. — 9

Ce système d'étrésillonnement des arcs au moyen de rayons intermédiaires ne paraît pas toutefois avoir été fréquemment adopté pendant le XIIIº siècle; il est vrai qu'il n'y avait pas lieu d'employer des moyens aussi puissants pour résister à la poussée des voûtes, ordinairement fort légères, même dans les plus grandes églises ogivales. A la cathédrale de Reims, les arcs-boutants sont doubles, mais indépendants l'un de l'autre; les constructeurs deviennent plus hardis vers le milieu du xiiie siècle, alors que les piles sont plus grêles, les voûtes plus légères. Une fois le principe de la construction des églises gothiques admis, on en vint bientôt à l'appliquer dans ses conséquences les plus rigoureuses. Observant avec justesse qu'une voûte bien contre-butée n'a besoin, pour soutenir sa naissance, que d'un point d'appui vertical mince comparativement au poids à supporter, les constructeurs réduisirent peu à peu les piles et reportèrent toute la force de résistance à l'extérieur, sur les contre-forts (voy. Con-STRUCTION). Ils évidèrent complétement les intervalles entre les piles, sous les formerets, par de grandes fenêtres à meneaux; ils mirent à jour les



galeries au-dessous de ces fenêtres (voy. Triforium), et tout le système de la construction des grandes nefs se réduisit à des piles grêles, rendues rigides par la charge, et maintenues dans un plan vertical par suite de l'équilibre établi entre la poussée des voûtes et la butée des arcs-boutants.

La nef et l'œuvre haute du chœur de l'église de Saint-Denis, bâties sous saint Louis, nous donnent une des applications les plus parfaites de ce principe (fig. 55), que nous trouvons adopté au XIII° siècle dans les chœurs des cathédrales de Troyes, de Beauvais, d'Amiens, de Séez, du Mans, et plus tard, au XIV° siècle, à Saint-Ouen de Rouen. Toute la science des constructeurs d'é-

glises consistait donc alors à établir un équilibre parfait entre la poussée des voûtes, d'une part, et la butée des arcs-boutants, de l'autre. Et il faut dire que s'ils n'ont pas toujours réussi pleinement dans l'exécution, les erreurs qu'ils ont pu commettre démontrent que le système n'était pas mauvais, puisque, malgré des déformations effrayantes subies par quelques-uns de ces monuments, ils n'en sont pas moins restés debout depuis

six cents ans, grâce à l'élasticité de ce mode de construction. Il faut ajouter aussi que dans les grands édifices bâtis avec soin, au moyen de ressources suffisantes et par des gens habiles, ces déformations ne se rencontrent pas, l'équilibre des constructions a été maintenu avec une science et une adresse peu communes.

La courbure des arcs-boutants varie suivant la courbure des arcs-doubleaux, le diamètre de ces arcs-boutants, leur épaisseur et l'épaisseur de la culée ou contrè-fort.

Ainsi les arcs-boutants primitifs sont généralement formés d'un quart de cercle (fig. 56); mais leurs claveaux sont épais et lourds, ils résistent à l'action de la poussée des voûtes par leur poids, et, venant s'appuyer au



droit de cette poussée, ils ajoutent sur les piles A une nouvelle charge à celle des voûtes: c'est une pesanteur inerte venant neutraliser une poussée oblique. Quand on comprit mieux la véritable fonction des arcsboutants, on vit qu'on pouvait, comme nous l'avons dit déjà, opposer



à la poussée oblique une résistance oblique, et non-seulement ne plus charger les piles A d'un surcroît de poids, mais même les soulager d'une partie du poids des voûtes. D'ailleurs on avait pu observer que les arcsboutants, étant tracés suivant un quart de cercle, se relevaient au point B lorsque la poussée des voûtes était considérable, et si le poids des claveaux des arcs n'était pas exactement calculé de manière à conserver leur courbure sous l'influence de cette pression. Dès lors les arcs-boutants furent cintrés sur une portion de cercle dont le centre était placé en

dedans des piles des nefs (fig. 57); ils remplissaient ainsi la fonction d'un étai, n'opposaient plus une force passive à une force active, mais venaient



porter une partie du poids de la voûte, en même temps qu'ils maintenaient son action latérale, et déchargeaient d'autant les piles A. Si, par une raison d'économie, ou faute de place, les culées C ne pouvaient avoir une grande épaisseur, les arcs-boutants devenaient presque des piles inclinées, très-légèrement cintrées, opposant aux poussées une résistance considérable, et reportant cette poussée presque verticalement sur les contre-forts. On voit des arcs-boutants ainsi construits dans l'église Notre-Dame de Semur en Auxois (fig. 58), monument que nous citerons souvent à cause de son exécution si belle et de l'admirable entente de son mode de construction. Toutesois des arcs-boutants ainsi construits ne pouvaient maintenir que des voûtes d'une faible portée (celles de Notre-Dame de Semur n'ont que 8 mètres d'ou-

verture), et dont la poussée se rapprochait de la verticale par suite de l'acuité des arcs-doubleaux; car ils se seraient certainement déversés en pivotant sur leur sommier D, si les arcs-doubleaux, se rapprochant



du plein cintre, eussent produit des résultantes de pression suivant un angle voisin de 45 degrés. Dans ce cas, tout en cintrant les arcs-boutants sur un arc d'un très-grand rayon, et d'une courbure peu sensible par conséquent, on avait le soin de les charger puissamment au-dessus de leur naissance, près de la culée, pour éviter le déversement. Ce système a été adopté dans la construction des immenses arcs-boutants de Notre-Dame

de Paris, refaits au XIII° siècle (fig. 59). Ces arcs prodigieux, qui n'ont pas moins de 15 mètres de rayon, furent élevés par suite de dispositions tout exceptionnelles (voy. CATHÉDRALE): c'est là un fait unique.

Tous les exemples que nous venons de donner ne reproduisent que des arcs-boutants simples ou doubles d'une seule volée; mais dans les chœurs des grandes cathédrales, par exemple, ou dans les ness des xiiie, xive et xve siècles, bordées de doubles bas côtés ou de bas côtés et de chapelles communiquant entre elles, il eût fallu établir des arcs-boutants d'une trop grande portée pour franchir ces espaces, s'ils eussent été s'appuyer sur les contre-forts extérieurs, ou ces contre-forts auraient dû alors prendre un espace étendu en dehors des édifices. Or nous ne devons pas oublier que le terrain était chose à ménager dans les villes du moyen age. Nous le répétons, les arcs-boutants de la cathédrale de Paris, qui franchissent les doubles bas côtés, sont un exemple unique; ordinairement, dans les cas que nous venons de signaler, les arcs-boutants sont à deux volées, c'est-à-dire qu'ils sont séparés par un point d'appui intermédiaire ou repos, qui, en divisant la poussée, détruit une partie de son effet, et permet ainsi de réduire l'épaisseur des contre-forts extérieurs.

Dans les chœurs des grandes églises bâties pendant les xm<sup>e</sup>, xv<sup>e</sup> et xv<sup>e</sup> siècles, les chapelles présentent généralement en plan une disposition telle que derrière les piles qui forment la séparation de ces chapelles, les murs sont réduits à une épaisseur extrêmement faible (fig. 60), à cause



de la disposition rayonnante de l'abside. Si l'on élevait un contre-fort plein sur le mur de séparation de A en B, il y aurait certainement rupture au point C, car c'est sur ce point faible que viendrait se reporter tout le poids de l'arc-boutant. Si l'on se contentait d'élever un contre-fort sur la partie résistante de cette séparation, de C en B par exemple, le contre-fort ne serait pas assez épais pour résister à la poussée des arcs-boutants bandés de D en C, en tenant compte surtout de la hauteur des naissances des voûtes, comparativement à l'espace CB. A la cathédrale de Beauvais, la longueur AB de séparation des chapelles est à la hauteur des piles D, jusqu'à la naissance de la voûte, comme 1 est à 6, et la longueur CB comme 1 est à 9. Voici donc comment les constructeurs du xiii siècle établirent]les arcs-boutants du chœur de cette immense



contre-forts A, C, ils ne craignirent pas de poser la pile A en porte à faux

sur la pile B, calculant avec raison que la poussée des deux arcs-boutants supérieurs tendait à faire incliner cette pile A, et reportait sa charge sur son parement extérieur à l'aplomb de la pile B. Laissant un vide entre la pile A et le contre-fort C, ils bandèrent deux autres petits arcs-boutants dans le prolongement des deux grands, et surent ainsi maintenir l'aplomb de la pile intermédiaire A chargée par le pinacle D. Grâce à cette division des forces des poussées et à la stabilité donnée à la pile A et au contrefort C par ce surcrott de pesanteur obtenu au moyen de l'adjonction des pinacles D et E. l'équilibre de tout le système s'est conservé; et si le chœur de la cathédrale de Beauvais a menacé de s'écrouler au xive siècle, au point qu'il a fallu élever de nouvelles piles entre les anciennes dans les travées parallèles, il ne faut pas s'en prendre au système adopté, qui est très-savamment combiné, mais à certaines imperfections dans l'exécution, et surtout à l'ébranlement causé à l'édifice par la chute de la flèche centrale élevée imprudemment sur le transsent avant la construction de la nef. D'ailleurs, l'arc-boutant que nous donnons ici appartient au rond-point, dont toutes les parties ont conservé leur aplomb. Nous citons le chœur de Beauvais parce qu'il est la dernière limite à laquelle la construction des grandes églises du XIII° siècle ait pu arriver. C'est la théorie du système mise en pratique avec ses conséquences même exagérées. A ce point de vue, cet édifice ne saurait être étudié avec trop de soin. C'est le Parthénon de l'architecture française; il ne lui a manqué que d'être achevé, et d'être placé au centre d'une population conservatrice et sachant, comme les Grecs de l'antiquité, apprécier, respecter et vanter les grands efforts de l'intelligence humaine. Les architectes de la cathédrale de Cologne, qui bâtirent le chœur de cette église peu après celui de Beauvais, appliquèrent ce système d'arcs-boutants, mais en le perfectionnant sous le rapport de l'exécution. Ils chargèrent cette construction simple de détails infinis qui nuisent à son effet sans augmenter ses chances de stabilité (voy. Cathédrale et Construc-TION). Dans la plupart des églises bâties au commencement du XIIIe siècle, les eaux des chéneaux des grands combles s'égouttaient par les larmiers des corniches, et n'étaient que rarement dirigées dans des canaux destinés à les rejeter promptement en dehors du périmètre de l'édifice (voy. CHÉNEAU). On reconnut bientôt les inconvénients de cet état de choses, et, vers le milieu du xinº siècle, on eut l'idée de se servir des arcs-boutants supérieurs comme d'aqueducs pour conduire les eaux des chéneaux des grands combles à travers les têtes des contre-forts; on évitait ainsi de longs trajets, et l'on se débarrassait des eaux de pluie par le plus court chemin. Ce système fut adopté dans le chœur de la cathédrale de Beauvais (fig. 61). Mais on était amené ainsi à élever la tête des arcs-boutants supérieurs jusqu'à la corniche des grands combles, c'est-à-dire bien au-dessus de la poussée des voûtes, comme à Beauvais, ou à conduire les eaux des chéneaux sur les chaperons de ces arcs-boutants au moyen de coffres verticaux de pierre qui avaient l'inconvénient de causer des

infiltrations au droit des reins des voûtes. La poussée de ces arcs-boutants supérieurs, agissant à la tête des murs, pouvait causer des désordres dans la construction. On remplaça donc, vers la fin du xm² siècle, les arcs-boutants supérieurs par une construction à claire-voie, véritable aqueduc incliné qui étrésillonnait les têtes des murs, mais d'une façon passive et sans pousser. C'est ainsi que furent construits les arcs-boutants du chœur de la cathédrale d'Amiens, élevés vers 1260 (fig. 62). Cette première tentative ne fut pas heureuse. Les arcs-boutants, trop peu



chargés par ces aqueducs à jour, purent se maintenir dans le rond-point, là où ils n'avaient à contre-buter que la poussée d'une seule nervure de la voûte; mais, dans la partie parallèle du chœur, là où il fallait résister à la poussée combinée des arcs-doubleaux et des arcs ogives, les arcs-boutants se soulevèrent, et au xv° siècle on dut bander, en contre-bas des arcs primitifs, de nouveaux arcs d'un plus grand rayon, pour neutraliser l'effet produit par la poussée des grandes voûtes. Cette expérience profita aux constructeurs des xiv° et xv° siècles, qui combinèrent dès lors les aqueducs surmontant les arcs-boutants, de façon à éviter ce relèvement dangereux. Toutefois ce système d'aqueducs appartient particulièrement aux églises de Picardie, de Champagne et du Nord, et on le voit rarement employé avant le xvi° siècle dans les monuments de l'Île-de-France, de la Bourgogne et du Nord-Ouest.

Voici comment, au xvº siècle, l'architecte qui réédifia en grande partie

le chœur de l'église d'Eu sut prévenir le relèvement des arcs-boutants surmontés seulement de la trop faible charge des aqueducs à jour. Au lieu de poser immédiatement les pieds-droits de l'aqueduc sur l'extrados de l'arc (fig. 63), comme dans le chœur de la cathédrale d'Amiens, il établit d'abord sur cet extrados un premier étai de pierre AB. Cet étai est appareillé comme une plate-bande retournée, de façon à opposer une résistance puissante au relèvement de l'arc, produit au point C, par la poussée de la voûte; c'est sur ce premier étai, rendu inflexible, que sont posés les pieds-droits de l'aqueduc, pouvant dès lors être allégé sans danger. D'après ce système, les



à-jour D ne sont que des étrésillons qui sont destinés à empêcher toute déformation de l'arc de E en C; l'arc ECH et sa tangente AB ne forment qu'un corps homogène parfaitement rigide, par suite des forces qui se neutralisent en agissant en sens inverse. L'inflexibilité de la première ligne AB étant opposée au relèvement de l'arc, le chaperon FG conserve la ligne droite et forme un second étai de pierre qui maintient encore les poussées supérieures de la voûte : la figure ECHFG présente toute la résistance d'un mur plein sans en avoir le poids. Ces arcs-boutants sont à doubles volées, et le même principe est adopté dans la construction de chacune d'elles.

L'emploi de l'arc-boutant dans les grands édifices exige une expérience approfondie de la poussée des voûtes, poussée qui, comme nous l'avons dit plus haut, varie suivant la nature des matériaux employés, leur poids

r. — 10

et leur degré de résistance. Il ne faut donc pas s'étonner si de nombreuses tentatives faites par des constructeurs peu expérimentés ne furent pas toujours couronnées d'un plein succès, et si quelques édifices périssent par suite du défaut de savoir de leurs architectes.

Lorsque le goût dominant vers le milieu du XIIIº siècle poussa les constructeurs à élever des églises d'une excessive légèreté et d'une grande élévation sous voûtes, lorsqu'on abandonna partout le système des arcsboutants primitifs dont nous avons donné des types (fig. 50, 52, 54), il dut y avoir, et il y eut en effet, pendant près d'un demi-siècle, des tâtonnements, des hésitations, avant de trouver ce que l'on cherchait : l'arcboutant réduit à sa véritable fonction. Les constructeurs habiles résolurent promptement le problème par des voies diverses, comme à Saint-Denis. comme à Beauvais, comme à Saint-Pierre de Chartres, comme à la cathédrale du Mans, comme à Saint-Étienne d'Auxerre, comme à Notre-Dame de Semur, comme aux cathédrales de Reims, de Coutances et de Bayeux, etc., tous édifices bâtis de 1220 à 1260; mais les inhabiles (et il s'en trouve dans tous les temps) commirent bien des erreurs jusqu'au moment où l'expérience acquise à la suite de nombreux exemples put permettre d'établir des règles fixes, des formules qui pouvaient servir de guide aux constructeurs novices ou n'étant pas doués d'un génie naturel. A la fin du xIIIe siècle, et pendant le xIVe, on voit en effet l'arc-boutant appliqué sans hésitation partout; on s'aperçoit alors que les règles touchant la stabilité des voûtes sont devenues classiques, que les écoles de construction ont admis des formules certaines; et si quelques génies audacieux s'en écartent, ce sont des exceptions.

Il existe en France trois grandes églises bâties pendant le xive siècle, qui nous font voir jusqu'à quel point ces règles sur la construction des voûtes et des arcs-boutants étaient devenues fixes : ce sont les cathédrales de Clermont-Ferrand, de Limoges et de Narbonne. Ces trois édifices sont l'œuvre d'un seul homme, ou au moins d'une école particulière, et bien qu'ils soient élevés tous trois au delà de la Loire, ils appartiennent à l'architecture du Nord. Comme plan et comme construction, ces trois monuments présentent une complète analogie; ils ne diffèrent que par leur décoration; leur stabilité est parfaite; un peu froids, un peu soumis à des règles classiques, ils sont par cela même intéressants à étudier pour nous aujourd'hui. Les arcs-boutants de ces trois édifices (les chœurs seuls ont été construits à Limoges et à Narbonne) sont combinés avec un grand art et une connaissance approfondie des poussées des voûtes; aussi dans ces trois cathédrales, très-légères d'ailleurs comme système de bâtisse, les piles sont restées parfaitement verticales dans toute leur hauteur, les voûtes n'ont pas une lézarde, les arcs-boutants ont conservé toute la pureté primitive de leur courbe.

Nous donnons ici (fig. 64) un des arcs-boutants du chœur de la cathédrale de Clermont (Puy-de-Dôme), construits, comme toute cette église, en lave de Volvic. La figure 65 présente un des arcs-boutants du chœur de



la cathédrale de Narbonne, laquelle est construite en pierre de Sainte-



Lucie, qui est un calcaire fort résistant. Quant au chœur de la cathédrale

de Limoges, il est bâti de granit. Les piles intermédiaires de ces arcsboutants reposent sur les piles de tête des chapelles, et le vide entre ces piles et les culées se trouve au-dessus de la partie mince des murs de séparation de ces chapelles, comme à Amiens. Ces constructions sont exécutées avec une irréprochable précision. Alors, au xiv° siècle, l'arcboutant, sous le point de vue de la science, avait atteint le dernier degré de la perfection: vouloir aller plus loin, c'était tomber dans l'abus; mais les constructeurs du moyen âge n'étaient pas gens à s'arrêter en chemin. Évidemment ces étais à demeure étaient une accusation portée contre le système général adopté dans la construction de leurs grandes églises; ils



s'évertuaient à les dissimuler, soit en les chargeant d'ornements, soit en les masquant avec une grande adresse, comme à la cathédrale de Reims, par des têtes de contre-forts qui sont autant de chefs-d'œuvre; soit en les réduisant à leur plus simple expression, en leur donnant alors la roideur que doit avoir un étai. C'est ce dernier parti qui fut franchement admis à la fin du xmº siècle, dans la construction des arcs-boutants de l'église Saint-Urbain de Troyes (fig. 66). Que l'on veuille bien examiner cette figure, et l'on reconnaîtra que l'arc-boutant, composé d'un petit nombre de morceaux de pierre, ne montre plus, comme dans tous les exemples précédents, une succession de claveaux peu épais, conservant une certaine élasticité, mais au contraire des pierres posées bout à bout, et acquérant ainsi les qualités d'un étai de bois. Ce n'est plus par la charge que l'arc conserve sa rigidité, mais par la combinaison de son

appareil. Ici la butée n'est pas obtenue au moyen de l'arc ABC, mais par l'étai de pierre DE. L'arc ABC, dont la flexibilité est d'ailleurs neutralisée par l'horizontale BG et le cercle F, n'est là que pour empêcher l'étai DE de fléchir. Si l'architecte qui a tracé cet arc-boutant eut pu faire tailler le triangle DBG dans un seul morceau de pierre, il se fût dispensé de placer le lien AB'. Toutefois, pour oser appareiller un arc-boutant de cette façon, il fallait être bien sûr du point de la poussée de la voûte et de la direction de cette poussée; car si ce système de butée eût été placé un peu au-dessus ou au-dessous de la poussée, si la ligne DE n'eut pas été inclinée suivant le seul angle qui lui convenait, il v aurait eu rupture au point B. Pour que cette rupture n'ait pas eu lieu, il faut supposer que la résultante des pressions diverses de la voûte agit absolument sur le point D. Ce n'est donc pas trop s'avancer que de dire : le système de l'arc-boutant, au xive siècle, était arrivé à son développement le plus complet. Mais on peut avoir raison suivant les règles absolues de la géométrie, et manquer de sens. L'homme qui a dirigé les constructions de l'église Saint-Urbain de Troyes était certes beaucoup plus savant, meilleur mathématicien que ceux qui ont bâti les ness de Chartres, de Reims ou d'Amiens; cependant ces derniers ont atteint le but, et le premier l'a dépassé en voulant appliquer ses matériaux à des combinai-

sons géométriques qui sont en complet désaccord avec leur nature et leurs qualités: en voulant donner à la pierre le rôle qui appartient au bois: en torturant la forme et l'art enfin, pour se donner la puérile satisfaction de les soumettre à la solution d'un problème de géométrie. Ce sont là de ces exemples qui sont aussi bons à étudier qu'ils sont mauvais à suivre.

Ce même principe est adopté dans de



grands édifices. On voit dans la partie de la nef de la cathédrale de Troyes, qui date du xv° siècle, un arc-boutant à double volée, particulièrement bien établi pour résister aux poussées des grandes voûtes. Il se compose de deux butées rigides de pierre réunies par une arcature à jour (fig. 67);

la butée inférieure est tangente à l'extrados de l'arc, de manière à reporter la poussée sur la naissance de cet arc, en le laissant libre toutefois par la disposition de l'appareil. Les pieds-droits de l'arcature à jour sont perpendiculaires à la direction des deux butées, et les étrésillonnent ainsi beaucoup mieux que s'ils étaient verticaux, comme dans les arcs-boutants des chœurs de la cathédrale d'Amiens et de l'église d'Eu, donnés figures 62 et 63. Ces deux butées rigides AB, CD, ne sont pas parallèles, mais se rapprochent en AC comme deux étais de bois, afin de mieux reporter la poussée agissant de B en F sur l'arc-boutant unique de la première volée E. La butée rigide AB sert d'aqueduc pour les eaux du comble. Par le fait, cette construction est plus savante que gracieuse, et l'art ici est complétement sacrifié aux combinaisons géométriques.

Ce système d'arcs-boutants à jour, rigides, fut quelquesois employé avec bien plus de raison lorsqu'il s'agissait de maintenir une poussée agissant sur un vide étroit, comme dans la sainte Chapelle basse de Paris (XIII\* siècle). Là cet arc-boutant se compose d'une seule pierre évidée venant opposer une résistance sort légère en apparence, mais très-rigide en réalité, à la pression d'une voûte. La sainte Chapelle basse du palais



se compose d'une nef et de deux bas côtés étroits, afin de diminuer la portée des voûtes dont on voulait éviter de faire descendre les naissances trop bas: mais les voûtes de ces bas côtés atteignent la hauteur sous clef des voûtes de la nef (fig. 68), il fallait s'opposer à la poussée des grands arcs-doubleaux et des arcs ogives au point A, au moyen d'un véritable étrésillon. L'architecte imagina de rendre fixe ce point A, et de reporter sa poussée sur les contre-forts extérieurs, en établissant un triangle à jour ABC découpé dans un seul morceau de pierre.

Ce système d'arc-boutant, ou plutôt d'étrésillon, est employé

souvent dans les constructions civiles pour contre-buter des poussées. Les manteaux des quatre cheminées des cuisines dites de saint Louis, au Palais de Paris, sont maintenus par des étrésillons pris également dans un seul morceau de pierre découpé à jour (voy. Cuisine).

Il n'en résulte pas moins que l'arc-boutant surmonté d'un aqueduc se perfectionne sous le point de vue de la parfaite connaissance des poussées pendant les xive et xve siècles, comme l'arc-boutant simple ou double. Les constructeurs arrivent à calculer exactement le poids qu'il faut donner aux aqueducs à jour pour empêcher le soulèvement de l'arc. Le caniveau qui couronne l'aqueduc devient un étai par la force qu'on lui donne aussi bien que par la manière dont il est appareillé.

Comme il arrive toujours lorsqu'un système adopté est poussé à ses dernières limites, on finit par perdre la trace du principe qui l'a développé. A la fin du xv° siècle et pendant le xvr°, les architectes prétendirent si bien améliorer la construction des arcs-boutants, qu'ils oublièrent les



conditions premières de leur stabilité et de leur résistance. Au lieu de les former d'un simple arc de cercle venant franchement contre-buter les poussées, soit par lui-même, soit par sa combinaison avec une construction rigide servant d'étai, ils leur donnèrent des courbes composées, les faisant porter sur les piles des ness en même temps qu'ils maintenaient l'écartement des voûtes. Ils ne tenaient plus compte ainsi de cette condition essentielle du glissement des têtes d'arcs, dont nous avons expliqué plus haut l'utilité; ils tendaient à pousser les piles en dedans, au-dessous et en sens inverse de la poussée des voûtes. Nous donnons ici (fig. 69) un des arcs-boutants de la nes de l'église Saint-Wulfrand d'Abbeville, construit

d'après ce dernier principe pendant les premières années du xvie siècle. Ces arcs ont produit et subi de graves désordres par suite de leur disposition vicieuse. Les contre-forts extérieurs ont tassé; il s'est déclaré des ruptures et des écrasements aux points A des arcs, les sommiers B ayant empêché le glissement qui aurait pu avoir lieu sans de grands inconvénients. Les arcs rompus aux points A ne contre-butent plus les voûtes, qui poussent et écrasent par le déversement des murs, les aqueducs supérieurs; en même temps ces arcs déformés, chargés par ces aqueducs qui subissent la pression des voûtes, agissent puissamment sur les sommiers B. et, poussant des lors les piliers vers l'intérieur à la naissance des voûtes. augmentent encore les causes d'écartement. Pour nous expliquer en peu de mots, lorsque des arcs-boutants sont construits d'après ce système. la poussée des voûtes qui agit de C en D charge l'arc A verticalement, en augmentant la pression des pieds-droits de l'aqueduc. Cette charge verticale, se reportant sur une construction élastique, pousse de A en B. Or, plus la poussée de A en B est puissante, plus la poussée des voûtes agit en C par le renversement de la ligne DC. Donc les sommiers placés à la tête des arcs-boutants en B sont contraires au principe même de l'arc-boutant.

Les porches nord et sud de l'église Saint-Urbain de Troyes peuvent donner une idée bien exacte de la fonction que remplissent les arcs-

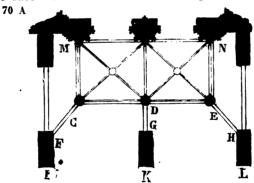

boutants dans les édifices de la période ogivale. Ces porches sont comme la dissection d'une petite église du XIV° siècle. Des voûtes légères, portées sur des colonnes minces et longues, sont contre-butées par des arcs qui viennent se reposer sur des contre-forts complétement indépendants du monument; pas de murs: des colonnes, des voûtes, des contre-forts isolés, et les arcs-boutants placés suivant la résultante des poussées. Il n'entre dans toute cette construction, assez importante cependant, qu'un volume très-restreint de matériaux posés avec autant d'art que d'économie (fig. 70). A indique le plan de ce porche; B, la vue de l'un de ses arcs-boutants d'angle. Comme dans toutes les bonnes constructions de cette époque, l'arc-boutant ne fait que s'appuyer contre la colonne, juste au point de la poussée, étayant le sommier qui reçoit les arcs-doubleaux,

les archivoltes et les arcs ogives. Au-dessus des arcs-boutants les contreforts sont rendus plus stables par des pinacles, et les colonnes elles-mêmes sont chargées et roidies par les pyramidions qui les surmontent. Il est aisé de comprendre, en examinant le plan A, comment les deux voûtes du porche, qui reposent d'un côté sur le mur du transsept, et de l'autre sur les trois colonnes C, D, E, ne peuvent se maintenir sur des points d'appui aussi grêles qu'au moyen de la butée des trois arcs-boutants CF, DG, EH, reportant les résultantes de leurs poussées sur les trois contre-forts I, K, L. L'espace MCDEN est seul couvert, et forme comme

un grand dais suspendu sur de frêles colonnes. Cette élégante construction n'a éprouvé ni mouvement ni déversement, malgré son extrême légèreté, et quoiqu'elle ait été laissée dans les plus mauvaises conditions depuis

longtemps (vov. Porche).

On aura pu observer, d'après tous les exemples que nous avons donnés. que les arcs-boutants ne commencent à être chanfreinés ou ornés de moulures qu'à partir de la deuxième moitié du xiii° siècle. En général, les profils des arcs-boutants sont toujours plus simples que ceux des arcs-doubleaux; il est évident qu'on craignait d'affaiblir les arcs-boutants exposés aux intempéries par des évidements de moulures, et qu'en se laissant entraîner à les tailler sur un profil, on obéissait au désir de ne point faire contraster ces arcs d'une manière désagréable avec la richesse des archivoltes des fenêtres et la profusion de moulures qui couvraient tous les membres de l'architecture



dès la fin du xiir siècle. Cependant les moulures qui sont profilées à l'intrados des arcs-boutants sont toujours plus simples et conservent une plus grande apparence de force que celles appliquées aux archivoltes et aux arcs des voûtes.

Lorsqu'à la fin du xiie siècle et au commencement du xiiie on adopta le système des arcs-boutants pour les grandes voûtes portées sur des piles isolées, on ne songea d'abord qu'à contre-buter les poussées des voûtes des ness et des chœurs. Les voûtes des transsepts, se retournant à angle droit, n'étaient contre-butées que par des contre-forts peu saillants. On se fiait sur le peu de longueur des croisillons, composés de deux ou trois

Digitized by Google

travées de voûtes; on supposait que les butées des contre-forts des pignons et celles des murs des nefs suffisaient pour maintenir la poussée des arcs-doubleaux entre ces butées. A la cathédrale de Paris, par exemple



(fig. 71), il a été construit des arcs-boutants de A en B pour maintenir la poussée des voûtes de la nef et du chœur; mais l'écartement des voûtes des croisillons n'est maintenu que par les deux contreforts minces D et C, et il n'a jamais existé d'arcs-boutants de D en A et de C en A. On ne pouvait songer en effet à bander des arcs-boutants qui eussent pris les contre-forts AE en flanc, en admettant que ces contre-forts fussent arrivés jusqu'au prolongement de l'arc-doubleau CD, ce qui n'existe pas à la cathédrale de Paris. Cette difficulté non résolue causa quelquefois la ruine des croisillons peu de

temps après leur construction. Aussi, dès le milieu du xur siècle, on disposa les contre-forts des angles formés par les transsepts, de manière à pouvoir buter les voûtes dans les deux sens (fig. 72). A la cathédrale





d'Amiens, par exemple, ces contre-forts, à la rencontre du transsept et du chœur, présentent en plan la forme d'une croix, et il existe des arcsboutants de D en C comme de A en B. Quand les arcs-boutants sont à doubles volées, la première volée est bandée de E en F comme de G en F.

Souvent il arrivait aussi que les arcs-boutants des nefs ou des chœurs, poussant sur la tranche de contre-forts très-larges, mais très-minces, et qui n'étaient en réalité que des murs (fig. 73), comme aux chœurs de Notre-Dame de Paris, de l'église de Saint-Denis, de la cathédrale du Mans, tendaient à faire déverser ces murs; on établit également, vers le milieu du xiii° siècle, des éperons latéraux A sur les flancs des contre-forts, pour prévenir ce déversement.

On ne s'arrêta pas là; ces masses de constructions élevées pour main-

tenir les arcs-boutants ne pouvaient satisfaire les constructeurs du xv° siècle, qui voulaient que leurs édifices parussent plus légers encore qu'ils ne l'étaient réellement. Dans quelques églises, et notamment dans le chœur de l'église du Mont-Saint-Michel en mer, ils remplacèrent les éperons A de flanc par des arcs bandés d'un contre-fort à l'autre, comme une succession d'étrésillons destinés à rendre tous les contre-forts des arcs-boutants solidaires.

De tout ce qui précède on peut conclure que les architectes du moyen âge, après avoir résolu le problème de la construction des voûtes sur des piles minces et isolées, au moyen de l'arc-boutant, ont été frappés, sitôt après l'application du principe, des difficultés d'exécution qu'il présentait. Tous leurs efforts ont tendu à établir l'équilibre entre la poussée des voûtes et la résistance des arcs-boutants, à fonder ce système sur des règles fixes, ce qui n'était pas possible, puisque les conditions d'équilibre se modifient à l'infini en raison de la nature, du poids, de la résistance et de la dimension des matériaux. Les hommes d'un génie supérieur, comme il arrive toujours, ont su vaincre ces difficultés, plutôt par l'instinct que par le calcul, par l'observation des faits particuliers que par l'application de règles absolues. Les constructeurs vulgaires ont suivi tels ou tels exemples qu'ils avaient sous les yeux, mais sans se rendre compte des cas exceptionnels qu'ils avaient à traiter; souvent alors ils se sont trompés. Est-ce à dire pour cela que l'arc-boutant, parce qu'il exige une grande sagacité de la part du constructeur, est un moyen dont l'emploi doit être proscrit? Nous ne le croyons pas. Car de ce que l'application d'un système présente des difficultés et une certaine finesse d'observation, ce n'est pas une raison pour le condamner, mais c'en est une pour l'étudier avec le plus grand soin.

ARC DE DÉCHARGE. — C'est l'arc qu'on noie, dans les constructions, au-dessus des linteaux des portes, au-dessus des vides en général, et des parties faibles des constructions inférieures, pour reporter le poids des constructions supérieures sur des points d'appui dont la stabilité est assurée. Les archivoltes des portails et portes sont de véritables arcs de décharge (voy. Archivoltes, variété de l'Arc); toutefois on ne donne guère le nom d'arcs de décharge qu'aux arcs dont le parement affleure le nu des murs, qui ne se distinguent des assises horizontales que par leur appareil, et quelquefois cependant par une faible saillie. Dans les constructions romaines élevées en petits matériaux et en blocage, on rencontre souvent des arcs de décharge en briques et en moellons noyés en plein mur, afin de reporter les pesanteurs sur des points des fondations et soubassements établis plus solidement que le reste de la bâtisse. Cette tradition se conserve encore pendant la période romane. Mais à cette époque les constructions en blocage n'étaient plus en usage, et l'on ne trouve que très-rarement des arcs destinés à diviser les pesanteurs dans un mur plein. D'ailleurs, dans les édifices romans, la construction devient presque toujours un motif de décoration, et lorsqu'en

maçonnant, on avait besoin d'arcs de décharge, on cherchait à les accuser, soit par une saillie, et même quelquefois par un filet orné ou mouluré à l'extrados. Tels sont les arcs de décharge qui se voient le long du mur des bas côtés de l'église Saint-Étienne de Nevers (fin du x1° siècle) (fig. 74). Ici ces arcs sont surtout destinés à charger les piles des



bas côtés qui reçoivent les poussées des voûtes; les murs n'étant pas armés de contre-forts, ce surcroit de charge donne aux points d'appui principaux une grande stabilité. C'est un système qui permet d'élever des murs minces entre les piles destinées à recevoir le poids des constructions; il présente par conséquent une économie de matériaux : on le voit appliqué dans beaucoup d'églises du Poitou, del'Anjou, del'Auvergne et de la Saintonge pendant la période romane. Inutile d'ajouter que ces arcs de décharge sont toujours extradossés; puisque

leur fonction essentielle est de reporter les charges supérieures sur leurs sommiers, ils doivent tendre à faire glisser les maçonneries sur leurs reins. Le pignon du transsept sud de l'église Notre-Dame du Port, à Clermont

(Puy-de-Dôme), est ainsi porté sur deux arcs de décharge à l'extérieur,



reposant sur une colonne (fig. 75). Souvent, dans l'architecture civile des xi<sup>e</sup> et xii<sup>e</sup> siècles, on rencontre des portes dont les linteaux sont soulagés par des arcs de décharge venant appuyer leurs sommiers sur une *portée* ména-

gée aux deux extrémités des linteaux (fig. 76); quelquefois aussi, au-dessus des linteaux, on voit une clef posée dans l'assise qui les surmonte, et qui forme ainsi une plate-bande appareillée reportant le poids des murs sur les deux pieds-droits (fig. 77). Un vide est laissé alors entre l'intrados de la clef





et le linteau pour éviter la charge de cette clef en cas de mouvement dans les constructions. Des arcs de décharge sont posés au-dessus des ébrase-

ments intérieurs des portes et des fenêtres dans presque tous les édifices civils du moven age. Ces arcs sont plein cintre (fig. 78) (château de Polignac, Haute- 73 Loire, partie du xi siècle), rarement en tiers-point, et le plus souvent bombés sculement pour prendre moins de hauteur sous les planchers (voy. Fenètre). Pendant la période ogivale, les constructeurs ont à franchir de grands espaces vide; ils cherchent sans cesse à diminuer à rez-de-chaussée les points d'appui, afin de laisser le plus de place possible à la foule, de ne pas gêner la vue. Ce principe les conduit à établir une partie des constructions supérieures en porte à faux; si



dans le travers des ness ils établissent des arcs-boutants au-dessus des bas côlés, pour reporter la poussée des grandes voûtes à l'extérieur, il faut,

dans le sens de la longueur, qu'ils évitent de faire peser les murs des galeries en porte à faux sur les voûtes de ces bas côtés, trop légères pour porter la charge d'un mur, si mince qu'il soit. Dès lors, pour éviter le fâcheux effet de ce poids sur des voûtes, des arcs de décharge ont été ménagés dans l'épaisseur des murs de fond des galeries au premier étage. Ces arcs reportent la charge de ces murs sur les sommiers des arcs-doubleaux des bas côtés (voy. Construction, Galerie, Trifornum). On trouve des arcs de décharge



en tiers-point, dans les galeries hautes de Notre-Dame de Paris, dans le briforium des nefs des cathédrales d'Amiens (fig. 79), de Reims, de Nevers.

Mais, à Amiens, les fenêtres supérieures étant posées sur la claire-voie intérieure du triforium, ces arcs de décharge ne portent que le poids d'un mur mince, qui ne s'élève que jusqu'à l'appui du fenestrage. Dans les édifice



de la Bourgogne et d'une partie de la Champagne, les fenêtres, au lieu d'être posées sur l'arcature intérieure, sont en retraite sur les murs extérieurs du triforium. Dans ce cas, l'arc de décharge est d'autant plus nécessaire, que ce mur extérieur porte, avec le fenestrage, la bascule des corniches de couronnement; il est quelquefois posé immédiatement au-dessus de l'extrados des archivoltes, afin d'éviter même la charge du remplissage, qui, comme à Reims, à Paris et à Amiens, garnit le dessous de l'arc en tiers-point; ou bien encore l'arc de décharge n'est qu'un arc bombé, nové dans l'épaisseur du mur, un peu au-dessus du sol de la galerie, ainsi qu'on peut le remarquer dans l'église de Saint-Père sous Vézelay (fig. 80).

On rencontre des arcs de décharge à la base des tours centrales des églises reposant sur les quatre

arcs-doubleaux des transsepts, comme à la cathédrale de Laon; sous les beffrois des clochers, comme à Notre-Dame de Paris. Il en existe aussi



au-dessus des voûtes, pour reporter le poids des bahuts et des charpentes sur les piles, et soulager les meneaux des fenêtres tenant lieu de formerets, comme à la sainte Chapelle de Paris, comme à Amiens, à la cathédrale de Troyes (fig. 81). Au xv° siècle, les arcs de décharge ont été fort en usage pour porter des constructions massives, reposant en apparence sur

des constructions à jour; pour soulager les cintres des grandes roses du poids des pignons de face.

Il n'est pas besoin de dire que les arcs jouent un grand rôle dans la construction des édifices du moyen âge : les architectes étaient arrivés, dès le XIII siècle, à acquérir une connaissance parfaite de leur force de résistance, et de leurs effets sur les piles et les murs; ils mettaient un soin particulier dans le choix des matériaux qui devaient les composer, dans leur appareil, et la façon de leurs joints. L'architecture romaine n'a fait qu'ouvrir la voie dans l'application des arcs à l'art de bâtir; l'architecture du moyen âge l'a parcourue aussi loin qu'il était possible de le faire, au point d'abuser même de ce principe à la fin du xve siècle, par un emploi trop absolu peut-être et des raffinements poussés à l'excès.

La qualité essentielle de l'arc, c'est l'élasticité. Plus il est étendu, plus l'espace qu'il doit franchir est large, plus il est nécessaire qu'il soit flexible. Les constructeurs du moyen age ont parfaitement suivi ce principe en multipliant les joints dans leurs arcs, en les composant de claveaux égaux, toujours extradossés avec soin. Ce n'est qu'au xvie siècle, alors que l'art de bâtir proprement dit soumettait l'emploi des matériaux à des formes qui ne convenaient ni à leurs qualités, ni à leurs dimensions. que l'arc ne fut plus appliqué en raison de sa véritable fonction. Le principe logique qui l'avait fait admettre cessa de diriger les constructeurs. En imitant ou croyant imiter les formes de l'antiquité romaine, les architectes de la renaissance s'écartaient plus du principe de la construction antique que les architectes des xIIe et XIIIe siècles; ou plutôt ils n'en tenaient nul compte. Si, dans leurs constructions massives, inébranlables. les Romains avaient compris la nécessité de laisser aux arcs une certaine élasticité en les extradossant, et en les formant de rangs de claveaux concentriques, lorsqu'ils avaient besoin de leur donner une grande résistance, à plus forte raison dans les bâtisses du moyen âge, où tout est équilibre, et mouvement par conséquent, devait-on ne pas perdre de vue le principe qui doit diriger les architectes dans la construction des arcs. Du jour que l'on cessa d'extradosser les arcs, qu'on voulut les composer de claveaux inégaux comme dimension, et comme poids par conséquent. les appareiller à crossettes, et les relier aux assises horizontales au moven de joints droits à la queue, on ne comprit plus la véritable fonction de l'arc. (Voy. Construction, Voute.)

ARCADE, s. f. Mot qui désigne l'ensemble d'une ouverture fermée par une archivolte. On dit: Les arcades de ce portique s'ouvrent sur une cour. Le mot arcade est général; il comprend le vide comme le plein, l'archivolte comme les pieds-droits. On dit aussi arcade aveugle, pour désigner une archivolte ou arc de décharge formant avec les pieds-droits une saillie sur un mur plein. Les arcs de décharge des bas côtés de l'église Saint-Étienne de Nevers (voy. Arc, fig. 74) sont des arcades aveugles. Les arcades aveugles sont très-souvent employées dans les édifices romans du Poitou, de l'Auvergne, de la Saintonge et de l'Angoumois; toutefois, quand elles sont d'une petite dimension, on les désigne sous le nom d'arcatures (voy. ce mot). Les constructeurs de l'époque romane, en donnant aux murs de leurs édifices une forte épaisseur suivant la tradi-

tion romaine, et aussi pour résister à la poussée uniforme des voûtes en berceau, cherchaient (autant pour économiser les matériaux que pour décorer ces murs massifs et les rendre moins lourds) à les alléger au moyen d'une suite d'arcades (voy. Arc de décharge), qui leur permettaient cependant de retrouver les épaisseurs de murs nécessaires pour maintenir les poussées des berceaux au-dessus de l'extrados de ces arcs. Par suite de l'adoption des voûtes en arcs d'ogive dans les édifices, il ne fut plus utile d'élever des murs épais continus; on se contenta dès lors d'établir des contre-forts saillants au droit des poussées (voy. Construction), et les intervalles entre ces contre-forts n'étant que des clôtures minces de maconnerie, les arcades aveugles, ou arcs de décharge, n'eurent plus de raison d'être. Toutesois cette tradition subsista, et les architectes de la période ogivale continuèrent, dans un but purement décoratif, à pratiquer des arcades aveugles (arcatures) sous les appuis des fenêtres des bas côtés, dans les intérieurs de leurs édifices, d'abord très-saillantes, puis s'aplatissant peu à peu à la fin du xiiie siècle et pendant le xive, pour ne plus être qu'un placage découpé plus ou moins riche, sorte de filigrane de pierre destiné à couvrir la nudité des murs.

ARCATURE, s. f. Mot par lequel on désigne une série d'arcades d'une petite dimension, qui sont plutôt destinées à décorer les parties lisses des murs sous les appuis des fenêtres ou sous les corniches, qu'à répondre à une nécessité de la construction. On rencontre, dans certains édifices du Bas-Empire, des rangées d'arcades aveugles qui n'ont d'autre but que d'orner les nus des murs. Ce motif de décoration paraît avoir été particulièrement admis et conservé par les architectes de l'époque carlovingienne, et il persiste pendant les périodes romane et ogivale, dans toutes les provinces de la France. Il est bon d'observer cependant que l'emploi des arcatures est plus ou moins bien justifié dans les édifices romans: quelques contrées, telles que la Normandie par exemple, ont abusé de l'arcature dans certains monuments du xie siècle; ne sachant trop comment décorer les façades des grandes églises, les architectes superposèrent des étages d'arcatures aveugles de la base au fatte. C'est particulièrement dans les édifices normands bâtis en Angleterre que cet abus se fait sentir : la façade de l'église de Peterborough en est un exemple. Rien n'est plus monotone que cette superposition d'arcatures égales comme hauteurs et largeurs, dont on ne comprend ni l'utilité comme système de construction, ni l'agrément comme décoration. En France, le sentiment des proportions, des rapports des vides avec les pleins, perce dans l'architecture du moment qu'elle se dégage de la barbarie. Dès le xi° siècle, ces détails importants de la décoration des maçonneries, tels que les arcatures, sont contenus dans de justes bornes, tiennent bien leur place, ne paraissent pas être, comme en Angleterre ou en Italie, sur la façade de la cathédrale de Pise, par exemple, des placages d'une stérile invention. Nous diviserons les arcatures : 1° en arcatures de rez-de-chaussée, 2° arcatures de couronnement, 3° arcatures ornements.

ARCATURES DE REZ-DE-CHAUSSÉE. — Ces sortes d'arcatures sont généralement placées, dans l'architecture française, à l'intérieur, sous les appuis des fenêtres basses, et forment une série de petites arcades aveugles entre le sol et ces appuis. Les grandes salles, les bas côtés des églises, les chapelles, sont presque toujours tapissés dans leurs soubassements par une suite d'arcatures peu saillantes, portées par des pilastres ou des colonnettes détachés reposant sur un banc ou socle de pierre continu. Nous donnons



comme premier exemple de ce genre de décoration une travée intérieure des bas côtés de la nef de la cathédrale du Mans (fig. 1). Dans cet exemple, qui est du xr siècle, la construction des maçonneries semble justifier l'emploi de l'arcature; les murs sont formés de blocages parementés en petits moellous cubiques comme certaines constructions gallo-romaines. L'arcature, par son appareil plus grand, la fermeté de ses pieds-droits monolithes, donne de la solidité à ce soubassement en le décorant; elle accompagne et couronne ce banc qui règne tout le long du bas côté. Le plus souvent même, à cette époque, les arcatures sont supportées par des colonnettes isolées, ornées de bases et de chapiteaux sculptés: nous

Digitized by Google

choisirons comme exemple l'arcature des bas côtés de l'église abbatiale de Souvigny (Allier) (fig. 2), reposant toujours sur un banc, conformément à l'usage adopté. Dans ces arcatures, la base, le chapiteau et les claveaux des petits arcs sont engagés dans la maçonnerie du mur, et les fûts des



colonnettes, composés d'un seul morceau de pierre posé en délit, sont détachés. A Souvigny, les arcs reposent alternativement sur un pilastre rectangulaire et sur une colonnette cylindrique.

Cet exemple remonte aux premières années du xii siècle. A mesure que l'architecture se débarrasse des formes quelque peu lourdes de l'époque romane, les arcatures basses deviennent plus fines, les arcs se décorent de moulures, les colonnettes sont plus sveltes. Dans le bas côté sud de l'église Sainte-Madeleine de Châteaudun, on voit encore les restes d'une belle arcature du xii siècle, qui sert de transition entre le style

roman et le style ogival (fig. 3) : les tailloirs des chapiteaux en sont variés, finement moulurés; les archivoltes sont décorées de dents de scie. Les

arcatures basses des monuments de la Normandie ont, vers cette époque, curieusement travaillées, parfois composées d'une suite de petits arcs plein cintre qui s'entrecroisent, et portent, soit sur un rang de colonnettes, soit sur des colonnettes et des corbeaux alternés. Mais c'est particulièrement en Angleterre que le style normand a développé ce genre de décoration, dans lequel quelques esprits plus ingénieux qu'éclairés ont voulu voir l'origine de l'ogive vov. Ogive).



Le côté nord du chœur de la cathédrale de Canterbury présente à l'ex-

térieur, entre les fenêtres de la crypte et celle des bas côtés, une arcature que nous donnons ici (fig. 3 bis), et qui forme un riche bandeau entre les contre-forts. Cet exemple date des dernières années du xiie siècle. Dans l'étage inférieur de la tour Saint-Romain de la cathédrale de Rouen, les colonnettes des arcatures sont accouplées, supportant déjà de petits arcs en tiers-point, bien que le plein cintre persiste longtemps dans ces membres accessoires de l'architecture, et jusque vers les premières années du xiiie siècle. Ainsi les chapelles du chœur de



l'église abbatiale de Vézelay sont tapissées, sous les appuis des fenêtres,

d'arcatures appartenant par les détails de leur ornementation au XIII siècle, tandis que leurs arcs sont franchement plein cintre (fig. 4). En Bourgogne,



l'arc plein cintre persiste même dans les arcatures jusque vers le milieu



du xme siècle. La petite église de Notre-Dame de Dijon, dont la construction est postérieure au chœur de l'église de l'abbave de Vézelay, laisse encore voir dans les soubassements de ses chapelles du transsept de belles arcatures plein cintre sur des chapiteaux qui n'ont plus rien de l'ornementation romane. La courbe en tiers-point ne s'applique aux archivoltes des arcatures que vers 1230; l'arc trilobé sert de transition : on le voit employé dans le transsept nord de l'église Saint-Jean de Châlons-sur-Marne (fig. 5), dont la partie inférieure date de 1220 à 1230; dans les travées encore existantes des bas côtés de la cathédrale d'Amiens.

même date. Plus tard, de 1230 à 1240, l'arc en tiers-point règne seul (fig. 6), ainsi qu'on peut le voir dans les chapelles du chœur de la cathé-

drale de Troyes, d'abord simple, décoré seulement par des moulures



largement profilées, puis un peu plus tard, vers 1240, par des redents,



comme dans les chapelles du chœur de la cathédrale d'Amiens (fig. 7) ou

dans la sainte Chapelle basse du Palais à Paris. Jusqu'alors, cependant, les arcatures basses, qu'elles appartiennent à un monument riche ou à une église de petite ville, sont à peu de chose près semblables. Mais vers 1245, au moment où l'architecture ogivale arrivait à son apogée, les arcatures, dans les édifices bâtis avec luxe, prennent une plus grande importance, s'enrichissent de bas-reliefs, d'ornements, d'à-jour, tendent à former sous les fenêtres une splendide décoration, en laissant toujours



voir le nu des murs dans les entre-colon nements; ces murs eux-mêmes reçoivent de la peinture, des applications de gaufrures ou de verres colorés et dorés. La sainte Chapelle haute du Palais à Paris nous offre le plus bel exemple que l'on puisse donner d'une série d'arcatures ainsi traitées (fig. 8). Alors, dans les édifices religieux, le parti adopté par les constructeurs ne laissait voir de murs que sous les appuis des fenêtres des bas côtés; toute la construction se bornant à des piles et des vides garnis de verrières, on conçoit qu'il eût été désagréable de rencontrer sous les verrières des bas côtés, à la hauteur de l'œil, des parties lisses qui eussent été en désaccord complet avec le système général de piles et d'à-jour adopté par les architectes. Ces arcatures servaient de transition entre le sol et les meneaux des fenêtres, en conservant cependant, par la fermeté

des profils, l'étroitesse des entre-colonnements et les robustes saillies des bancs, une certaine solidité d'aspect nécessaire à la base d'un monument. Les bas côtés de la cathédrale de Reims, quoique pourvus de ces larges bancs avec marche en avant, n'ont jamais eu, ou sont dépouillés de leur arcature; aussi est-on choqué de la nudité de ces murs de pierre sous les appuis des fenêtres, nudité qui contraste avec la richesse si sage de tout l'intérieur de l'édifice. Pour nous, il n'est pas douteux que les



bas côtés de la cathédrale de Reims ont dû être ou ont été garnis d'arcatures comme l'étaient autrefois ceux de la nef de l'église abbatiale de Saint-Denis, les partics inférieures de ces deux nefs ayant les plus grands rapports. Nous donnons ici (fig. 9) l'arcature basse de la nef de l'église de Saint-Denis, replacée en partie, et dont tous les débris existaient encore dans les magasins de cet édifice. Disons, en passant, que c'est avec quelques fragments de cette arcature que le tombeau d'Héloïse et d'Abailard, aujourd'hui déposé au Père-Lachaise, a été composé par M. Lenoir, dans le musée des Petits-Augustins.

Il ne faudrait pas croire que les arcatures ont suivi rigoureusement la voie que nous venons de tracer pour atteindre leur développement. Avant d'arriver à l'adoption de la courbe en tiers-point, on rencontre des làtonnements, car c'est particulièrement pendant les périodes de transition que les exceptions se multiplient. Nous en donnerons une qui date des premières années du xine siècle, et qui peut compter parmi

les plus originales : elle se trouve dans les bas côtés de l'église de Montier



en Der (Haute-Marne) (fig. 10), charmant édifice rempli de singularités architectoniques. Vers la fin du xiiie siècle, les arcatures basses, comme tous les autres membres de l'architecture ogivale, s'amaigrissent; elles perdent l'aspect d'une construction, d'un soubassement, qu'elles avaient conservé jusqu'alors, pour se renfermer dans le rôle de placages. Le génie si impérieusement logique qui inspirait les architectes du moyen age les amena bientôt, en ceci comme en tout, à l'abus. lls voulurent voir dans l'arcature d'appui la continuation de la fenêtre, comme

une allège de celle-ci. Ils firent passer les meneaux des fenètres à travers la tablette d'appui, et l'arcature vint se confondre avec eux. Dès lors



la fenêtre semblait descendre jusqu'au banc inférieur; les dernières traces du mur roman disparaissaient ainsi, et le système ogival s'établissait dans toute sa rigueur (fig. 11). Cet exemple, tiré des bas côtés du chœur de la cathédrale de Sées, date des dernières années du xiiie siècle. Toutefois les petits pignons ménagés au-dessus des arcs donnent encore à ces soubassements une décoration qui les isole de la fenêtre, qui en fait un membre à part ayant son caractère propre; tandis que plus tard, au commencement du xive siècle, comme dans le chœur de l'église Saint-Nazaire de Carcas-

sonne, l'arcature basse, en se reliant aux meneaux des fenêtres, adopte leurs

formes, se compose des mêmes membres de moulures, répète leurs compartiments (fig. 12). Ce n'est plus en réalité que la partie inférieure de la fenêtre qui est bouchée, et, par le fait, le mur, dont le parement intérieur est au nu des vitraux, laisse la moitié des meneaux se dégager en bas-relief, et ne conserve plus qu'une faible épaisseur qui équivaut à une simple cloison. Il était impossible d'aller plus loin. Pendant les xive et xve siècles, les arcatures basses conservent les



mêmes allurés, ne variant que dans les détails de l'ornementation suivant le goût du moment. On les voit disparaître tout à coup vers le milieu du xv° siècle, et cela s'explique par l'usage alors adopté de garnir les soubassements des chapelles de boiseries plus ou moins riches. Avec les arcatures, disparaissent également les bancs de pierre, ceux-ci étant à plus forte raison remplacés par des bancs de bois. Des mœurs plus raffinées, l'habitude prise par les familles riches et puissantes ou par les confréries de fonder des chapelles spéciales pour assister au service divin, faisaient que l'on préférait les panneaux de bois et des siéges bien secs à ces bancs froids et humides.

Nous ne pouvons omettre, parmi les arcatures de rez-de-chaussée, les 1. — 13

grandes arcatures des bas côtés de la cathédrale de Poitiers. Cet édifice (voy. Cathédrale), bâti à la fin du xu° siècle et au commencement du xur°, présente des dispositions particulières qui appartiennent au Poitou. Les voûtes des bas côtés sont à peu près aussi hautes que celles de la nef, et le mur sous les fenêtres, épais et élevé, forme une galerie servant de passage au niveau de l'appui de ces fenêtres. Ce haut appui est décoré



par une suite de grandes arcatures plein cintre surmontées d'une corniche dont la saillie est soutenue par des corbelets finement sculptés (fig. 13). Des arcatures analogues se voient dans la nef de l'église Sainte-Radegonde de Poitiers, qui date de la même époque.

ARCATURES DE COURONNEMENT. — Dans quelques églises romanes, particulièrement celles élevées sur les bords du Rhin, on avait eu l'idée d'éclairer les charpentes au-dessus des voûtes en berceau, au moyen d'une suite d'arcatures à jour formant des galeries basses sous les corniches (voy. Galeries). Les voûtes en berceau des nefs, ou en cul-de-four des absides, laissaient entre leurs reins et le niveau de la corniche (convenablement élevée pour laisser passer les entraits des charpentes au-dessus de l'extrados) un mur nu qui était d'un aspect désagréable, et qui, de plus, était d'une grande pesanteur. Soit (fig. 14) la coupe d'une voûte en berceau plein cintre ou en cul-de-four, les fenêtres ne pouvaient se cintrer au-dessus de la naissance A des voûtes, à moins d'admettre des pénétrations, ce qui était hors d'usage: il restait donc de A

en B, niveau de la corniche, une élévation de mur commandée par la pose de la charpente. On perça ce mur en C par une galerie à jour ou fermée par un mur mince, destinée alors, soit à donner de l'air sous les combles, soit à former comme un chemin de ronde allégeant les constructions inférieures. Cette disposition, inspirée par un calcul de constructeur, devint un motif de décoration dans quelques monuments religieux de la France. Au xn° siècle, la partie supérieure des murs de la nef de la cathédrale d'Autun, fermée par une voûte en berceau ogival renforcée d'arcs-doubleaux, fut décorée par une arcature aveugle extérieure qui remplit cette surélévation nue des maçonneries, bien que par





le fait elle ne soit d'aucune utilité; elle n'était placée là que pour occuper les yeux, et comme une tradition des galeries à jour des édifices romans des bords du Rhin. Cette arcature (fig. 15) a ceia de particulier qu'elle est, comme forme, une imitation des galeries ou chemins de ronde des deux portes antiques existant encore dans cette ville (portes de Saint-André et d'Arroux). Il faut croire que ce motif fut très-goûté alors, car il fut répété à satiété dans la cathédrale d'Autun et dans les églises de Beaune et de Saulieu, qui ne sont que des imitations de cet édifice, ainsi que dans un grand nombre de petites églises du Mâconnais. de la Bourgogne et de la haute Champagne. A l'extérieur des absides, les arcatures romanes sont prodiguées dans les édifices religieux du Languedoc, de la Provence, et particulièrement de la Saintonge, du Poitou et du Berry. On voit encore une belle ceinture d'arcatures alternativement aveugles ou percées de fenêtres à l'extérieur du triforium de l'église ronde de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), x1º siècle (voy. Saint-SEPULCRE). Ce système d'arcatures encadrant des fenêtres est adopté en Auvergne à l'extérieur des absides, dans les parties supérieures des nefs et des pignons des transsepts : en voici un exemple tiré du bras de croix nord de l'église Saint-Étienne de Nevers, élevée au x1e siècle sur le plan des églises auvergnates (fig. 16). Cette arcature présente une disposition qui appartient aux églises de cette province, c'est ce triangle qui vient remplacer l'arc plein cintre dans certains cas. L'église Notre-Dame du Port, à Clermont, nous donne à l'extrémité des bras de croix nord et sud une arcature à peu près pareille à celle-ci; mais à Saint-Étienne de Nevers ces arcatures décorent l'intérieur et l'extérieur du pignon et



du croisillon nord, tandis qu'à Notre-Dame du Port elles n'existent qu'à l'intérieur. Il n'est pas besoin de dire que les arcatures hautes des nefs et absides ne pouvaient plus trouver leur place du moment que la voûte en arcs ogives était adoptée, puisque alors les archivoltes des fenêtres s'élevaient jusque sous les corniches supérieures; aussi ne les rencontret-on plus dans les monuments des xiiie, xive et xve siècles, si ce n'est dans la cathédrale de Reims, où l'on voit apparaître comme un dernier reflet de la tradition des arcatures romanes supérieures. Ici ces arcatures surmontent les corniches et pourraient être considérées comme des balustrades, si leur dimension extraordinaire n'empêchait de les confondre avec ce membre de l'architecture ogivale; ce sont plutôt des claires-

voies dont on ne s'explique guère l'utilité. Les chapelles du chœur de la cathédrale de Reims sont surmontées de rangées de colonnes isolées portant des arcs et un bandeau. Cette décoration, qui date du milieu du xiiie siècle, prend une grande importance par ses dimensions; elle a le défaut d'être hors d'échelle avec les autres parties de l'édifice, et rapetisse les chapelles à cause de son analogie avec les formes d'une balustrade



(fig. 17). Les couronnements du chœur de cette même cathédrale étaient également terminés par une arcature en partie aveugle, dont il reste une grande quantité de fragments reposés et restaurés à la fin du xve siècle, après l'incendie des combles. Là cette arcature se comprend mieux, elle masquait un chéneau; mais l'arcature à jour de la nef, refaite également au xve siècle en suivant les formes adoptées à la fin du xiiie siècle, n'est plus qu'une imitation de ce parti quant à l'apparence extérieure seulement, puisqu'elle ne répond à aucun besoin. Les tours centrales des églises, élevées sur le milieu de la croisée, sont souvent décorées à l'intérieur ou à l'extérieur, pendant les époques romanes ou de transition, d'arcatures aveugles, surtout dans la Normandie, l'Auvergne, la Saintonge et l'Angoumois, où ce mode de tapisser les nus des murs dans les parties supérieures des édifices paraît avoir été particulièrement adopté. Les souches des tours centrales des cathédrales de Coutances à l'intérieur, de Rouen à l'intérieur et à l'extérieur, de Bayeux à l'extérieur, des églises Saint-Étienne de Caen à l'intérieur, Notre-Dame du Port et d'Issoire à l'extérieur, de la plupart des églises de la Charente, etc., sont munies d'arcatures (voy. CLOCHER). Nous voyons aussi les arcatures employées

comme décoration dans les étages supérieurs des clochers plantés sur les façades des églises romanes et du commencement du xiii siècle, au dessus des portails, sous les roses. Les trois derniers étages du clocher nord de la cathédrale de Sens, dit tour de Plomb, sont entourés d'arcatures aveugles formant galerie à jour seulement dans les milieux du second étage. Nous donnons ici (fig. 18) le dessin de l'arcature trilobée supérieure



de ce clocher. On remarquera que les colonnettes accouplées de cette arcature sont supportées par des figures marchant sur des lions: ces sortes de caryatides se rencontrent dans quelques édifices de la Champagne et d'une partie de la Bourgogne.

ARCATURES ORNEMENTS. — Il nous reste à parler des arcatures qui se rencontrent si fréquemment disposées dans les soubassements des ébrasements des portails des églises, et qui sont bien réellement alors une simple décoration. La plupart des arcatures dont nous avons précédemment parlé sont bâties, font presque toujours partie de la construction; leurs arcs sont composés de claveaux, et forment, ainsi que nous l'avons fait ressortir plus haut, comme autant d'arcs de décharge portés sur des colonnes monolithes, tandis que les arcatures de socles sont la plupart du temps évidées dans des blocs de pierre. Telles sont les arcatures placées au-dessous des statues au-

jourd'hui détruites des portails de la cathédrale de Sées (fig. 19), qui datent des premières années du XIIIe siècle; celles du portail nord de la cathédrale



de Troyes, qui, bien qu'un peu postérieures, présentent une disposition analogue; celles du portail sud de la cathédrale d'Amiens, avec des arcs entrelacés (fig. 20), posées de 1220 à 1225; celles si finement sculptées et d'un



goût si pur, qui tapissent les parements des soubassements de la porte centrale de la cathédrale de Paris, et entre lesquelles sont représentés les

Vertus et les Vices (fig. 21), 1220 environ; celles qui sont disposées de la



même manière à la porte Sainte-Anne de cette façade, et entre lesquelles sont gravées en creux des fleurs de lis simulant une tenture; celles enfin



de la porte de la Vierge (fig. 22), toujours de la cathédrale de Paris, trai-

tées avec un soin et une grandeur de style peu ordinaires. Cette dernière arcature peut être donnée comme un des modèles les plus complets de ce genre de décoration, et nous ne connaissons rien qui puisse lui être comparé. Elle est enrichie de sculptures de la plus grande beauté, et qui ont le mérite d'être parfaitement disposées pour la place qu'elles occupent. Les personnages ou animaux ronde bosse qui remplissent les écoinçons entre les arcs, forment comme des supports sous les grandes figures adossées à des colonnes et placées debout sur ce soubassement; ils rappellent le martyre des saints ou les personnifient. La forte saillie de ces figures s'échappant entre les petites archivoltes est en rapport avec la grandeur et le haut relief des statues, tandis que toute la sculpture placée sous les arcs et dans les entre-colonnements n'est plus qu'une sorte de tapisserie dont le peu de relief ne détruit pas l'unité que doit conserver un soubassement. On peut voir, bien que la gravure ne donne qu'une faible idée de cette décoration. comme la saillie des bas-reliefs se perd avec le fond à mesure qu'ils se rapprochent du sol. Les ornements entre les colonnes ne sont plus même que des gravures en creux, non point sèches comme un simple trait, mais présentant des parties larges et grasses évidées en coquille. La construction de ce soubassement est en harmonie parfaite avec l'ornementation. Les fonds tiennent à la bâtisse. Les colonnettes jumelles monolithes, rendues très-résistantes par l'espèce de cloison ornée qui les relie (voy. la coupe), portent les arcs pris dans un même morceau de pierre avec leurs tympans et leurs écoinçons. Chaque compartiment de l'ornementation est sculpté dans une hauteur d'assise. Malheureusement la main des barbares a passé par là, et la plupart des figures placées dans les écoincons ont été mutilées. Quant aux petits bas-reliefs rangés sous les tympans, ils ont servi de but aux pierres des enfants pendant fort longtemps. Ces bas-reliefs peuvent aller de pair avec ce que la sculpture antique a produit de plus beau.

On voit peu à peu les arcatures ornements s'amaigrir vers la fin du Aur siècle; elles perdent leur caractère particulier pour se confondre avec les arcatures de soubassement, dont nous avons donné des exemples. Les profils s'aplatissent sur les fonds, les colonnettes se subdivisent en faisreaux et tiennent aux assises de la construction; les vides prennent de l'importance et dévorent les parties moulurées. Cependant il est quelques-unes de ces arcatures qui conservent encore un certain caractère de fermeté : celles qui tapissent les ébrasements de deux des portes de la facade de la cathédrale de Bourges rappellent un peu la belle arcature de Notre-Dame de Paris que nous venons de donner, mais appauvrie. Quelquesois les vides des fonds, comme dans l'arcature de la porte centrale de l'église de Semur en Auxois, sont remplis de semis, de rosaces, de quadrillés à peine saillants qui produisent un bel effet et conviennent parfaitement à un souhassement. Nous citerons encore les charmantes arcatures de la porte de droite de la façade de l'ancienne cathédrale d'Auxerre (fin du xiiie siècle), et dans lesquelles on voit, représentée en

Digitized by Google

figures ronde bosse, l'histoire de David et de Bethsabée; celles de la porte de droite de la façade de la cathédrale de Sens (XIV° siècle), décorées de petits pignons au-dessus des arcs, et de figures dans les entre-colonnements. Ces décorations disparaissent au xv° siècle, et les soubassements des portails ne sont plus occupés que par ces pénétrations de bases aussi difficiles à comprendre qu'elles sont d'un aspect monotone (voy. TRAIT).

Les petites arcatures jouent un grand rôle dans les tombeaux, les parements d'autel, les retables (voy. ces mots); généralement les socles des tombes qui portent les statues couchées des morts sont entourés d'arcatures dans lesquelles sont représentés des pleureurs, des religieux, ou même les apôtres. Au commencement du xiiie siècle cependant, les arcatures sont le plus souvent vides et faites de pierre ou de marbre blanc



se détachant sur un fond de marbre noir : telles étaient les arcatures des tombes refaites par le roi saint Louis à Saint-Denis, et dont il reste des fragments (fig. 23). Plus tard ces arcatures deviennent plus riches, sont surmontées de pignons à jour, finement sculptées dans la pierre, le marbre ou l'albâtre; elles encadrent des statuettes, quelquefois aussi des écus aux armes du mort; elles sont accoladées au xv° siècle, et forment des niches renfoncées entre des colonnettes imitées des ordres antiques au xv¹° (voy. Tombeau). On peut juger, par cet aperçu fort restreint, de l'importance des arcatures dans l'architecture du moyen âge, et du nombre infini de leurs variétés; nous n'avons pu qu'indiquer des types principaux, ceux qui marquent par leur disposition ingénieuse le goût qui a présidé à leur exécution, ou leur originalité.

ARCHE (D'ALLIANCE), s. f. Est souvent figurée dans les vitraux qui reproduisent les scènes de l'Ancien Testament. On lui donne généralement la forme d'une châsse. Devant le trumeau de la porte de gauche de la façade de Notre-Dame de Paris, est posée une grande statue de la

sainte Vierge, tenant l'enfant Jésus, et les pieds sur le serpent à tête de femme, enroulé autour de l'arbre de science; au-dessus de cette statue

de la sainte Vierge, replacée depuis quelques années, deux anges supportent un dais couronné par l'arche d'alliance (fig. 1); les prophètes sont assis des deux côtés sur le linteau: dans le tympan on voit deux grands basreliefs représentant la mort de la sainte Vierge et son couronnement. L'arche d'alliance occupe donc là une place symbolique, elle est comme le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelquefois l'arche d'alliance affecte la forme d'une armoire à deux battants supportée ou gardée par des lions; d'une table d'autel avec reliquaire. Les sculpteurs ou les peintres du moyen age ne paraissent pas avoir donné à l'arche d'alliance de l'ancienne loi une forme particulière; ils se bornaient, dans leurs bas-reliefs ou leurs peintures, à figurer les objets qu'ils avaient continuellement sous les yeux, les meubles par exemple, qu'il était d'usage de placer aux côtés des autels, et où l'on



renfermait les reliquaires, les chartes, et tous objets précieux ou titres qui constituaient le trésor d'une église (voy. Autel, Armoire).

ARCHE DE Noé. Est représentée dans les bas-reliefs ou les vitraux sous la forme d'un navire surmonté d'une maison avec toit et fenètres. Souvent les personnages composant la famille de Noé montrent la tête à ces fenètres, et la colombe, délivrée par le patriarche, s'élance dans les airs.

ARCHE DE PONT. - VOY. PONT.

ARCHITECTE, s. m. Il ne semble pas que ce titre ait été donné avant le xvie siècle aux artistes chargés de la direction des constructions de bâtiments. L'architecture tenait sa place parmi les arts libéraux (voy. Arts Libéraux) et était personnifiée par un homme ou une femme tenant une équerre ou un compas. Mais l'artiste, l'homme de métier était qualifié de maitre de l'œuvre, désignation bien autrement positive, du reste, que celle d'architecte, car par œuvre on entendait tout ce qui constituait l'immeuble et le meuble d'un bâtiment, depuis les fondations jusqu'aux tapisseries, aux flambeaux, aux menus objets mobiliers. Il n'existe aucune donnée certaine sur le personnel des architectes avant le xiiie siècle. Les grands établissements religieux, qui renfermaient dans leur sein, jusque vers la fin

du XIIº siècle, tout ce qu'il y avait d'hommes lettrés, savants, studieux, dans l'Occident, fournissaient très-probablement les architectes qui dirigeaient non-seulement les constructions monastiques, mais aussi les constructions civiles et peut-être même militaires. Les écoles fondées par Charlemagne s'élevaient à l'abri des églises; c'était là que devaient nécessairement se réfugier toutes les intelligences vouées à l'étude des sciences et des arts. La géométrie, le dessin, la sculpture et la peinture ne pouvaient être enseignés que dans les seuls établissements qui conservaient encore un peu de calme et de tranquillité au milieu de cet effroyable chaos de l'époque carlovingienne. Vers la fin du xe siècle, au moment où il semblait que la société allait s'éteindre dans la barbarie, une abbaye se fondait à Cluny, et du sein de cet ordre religieux, pendant plus d'un siècle, sortaient presque tous les hommes qui allaient, avec une énergie et une patience incomparables, contribuer à arrêter les progrès de la barbarie, mettre quelque ordre dans ce chaos, fonder des établissements sur une grande partie de l'Europe occidentale, depuis l'Espagne jusqu'en Pologne. Il n'est pas douteux que ce centre de civilisation, qui jeta un si vif éclat pendant les xi° et xii° siècles, n'ait eu sur les arts comme sur les lettres et la politique une immense influence. Il n'est pas douteux que Cluny n'ait fourni à l'Europe occidentale des architectes comme elle fournissait des clercs réformateurs, des professeurs pour les écoles, des peintres, des savants, des médecins, des ambassadeurs, des évêgues, des souverains et des papes; car rayez Cluny du xi siècle, et l'on ne trouve plus guère que ténèbres, ignorance grossière, abus monstrueux. Pendant que saint Hugues et ses successeurs luttaient contre l'esprit de barbarie, et pardessus tout maintenaient l'indépendance du pouvoir spirituel avec une persévérance dont l'histoire des civilisations offre peu d'exemples, il se faisait dans le tiers état une révolution dont les conséquences eurent une immense portée. Un grand nombre de villes, les plus importantes du nord et de l'est de la France, se conjuraient et s'établissaient en communes. Ainsi l'établissement féodal carlovingien était sapé de deux côtés, par le pouvoir spirituel d'une part, et par les insurrections populaires de l'autre. L'esprit civil apparaît pour la première fois sur la scène, depuis la chute de l'empire, avec des idées d'organisation; il veut se gouverner lui-même, il commence à parler de droits, de libertés : tout cela est fort grossier, fort incertain; il se jette tantôt dans les bras du clergé pour lutter contre la noblesse, tantôt il se ligue avec le suzerain pour écraser ses vassaux. Mais au milieu de ces luttes, de ces efforts, la cité apprend à se connaître, à mesurer ses forces; elle n'a pas plutôt détruit qu'elle se presse de fonder, sans trop savoir ce qu'elle fait ni ce qu'elle veut; mais elle fonde, elle se fait donner des chartes, des priviléges; elle se façonne à l'organisation par corporations; elle sent enfin que pour être forts, il faut se tenir unis. Se vendant à tous les pouvoirs, ou les achetant tour à tour, elle vient peser sur tous, les énerve, et prend sa place au milieu d'eux. C'est alors que les arts, les sciences et l'industrie cessent d'être exclusivement renfermés dans

l'enceinte des cloîtres (voy. Architecture). La grande conjuration de la cité se subdivise en conjurations de citoyens par corps d'état. Chacune de ces corporations obtient, achète des priviléges; elle garde sa ville, est armée; elle a ses lois, sa juridiction, ses finances, ses tarifs, son mode d'enseignement par l'apprentissage; si bien qu'au xin siècle le pouvoir royal reconnaît l'existence de tous ces corps et leur donne des règlements.

Une fois sorti des monastères, l'art de l'architecture, comme tous les autres arts, devient un état. Le maître de l'œuvre est laïque; il appartient à un corps, et il commande à des ouvriers qui font tous partie de corporations: les salaires sont réglés, garantis par des jurés; les heures de travail, les rapports des chefs avec les subalternes, sont définis. On fait des devis, on passe des marchés, on impose la responsabilité. Hors du cloître, l'émulation s'ajoute à l'étude, les traditions se transforment et progressent avec une rapidité prodigieuse; l'art devient plus personnel, il se divise par écoles; l'artiste apparaît enfin au xiii siècle, fait prévaloir son idée, son goût propre. Il ne faut pas croire que le haut clergé fit obstacle à ce mouvement, ce serait mal comprendre l'esprit qui dirigeait alors le corps le plus éclairé de la chrétienté. Tout porte à supposer qu'il l'encouragea, et il est certain qu'il sut en profiter, et qu'il le dirigea dans les voies nouvelles. Nous voyons dès le commencement du xiiie siècle un évêque d'Amiens, Evrard de Fouillov, charger un architecte lasque, Robert de Luzarches, de la construction de la grande cathédrale qu'il voulait élever sous l'invocation de Notre-Dame. Après Robert de Luzarches, l'œuvre est continuée par Thomas de Cormont et par son fils Regnault, ainsi que le constate l'inscription suivante qui se trouvait incrustée en lettres de cuivre dans le labyrinthe placé au milieu du pavage de la nef, et enlevé depuis peu sans qu'une voix se soit élevée contre cet acte sauvage.

> MÉMOIRE QUAND L'EUVRE DE L'EGLE DE CHEENS FU COMENCHIE ET FIÑE IL EST ESCRIPT EL MOILON DE LE MAISON DE DALUS 1.

EN.L'AN.DE. GRACE. MIL. IIC.
ET.XX FU.LOEUVRE. DE. CHEENS.
PREMIEREMENT. ENCOMENCHIE.
A. DONT. YERT. DE. CHESTE. EVESQUIE.
EVRART. EVESQUE. BENIS.
ET. ROY. DE. FRANCE. LOYS 2.
Q. FU. FILS. PHELIPPE. LE. SAIGE.
CHIL. Q. MAISTRE YERT. DE. LOEUVRE.

- 1 Maison de Dalus, maison de Dædalus, labyrinthe.
- <sup>2</sup> C'est une erreur. En 1220, Philippe-Auguste régnait encore; mais il ne faut pas oublier que cette inscription fut tracée en 1288.

MAISTRE.ROBERT.ESTOIT, NOMES.
ET.DE, LUZARCHES.SURNOMES.
MAISTRE.THOMAS.FU. APRES. LUY.
DE.CORMONT.ET.APRES.SEN.FILZ.
MAISTRE.REGNAULT.QUI, MESTRE.
FIST.A.CHEST.POINT.CHI.CHESTE.LEITRE.
QUE.L'INCARNATION.VALOIT
XIII.C.ANS.MOINS.XII.EN.FALOIT.

Pierre de Montereau, ou de Montreuil, était chargé par le roi saint Louis de construire, en 1240, la sainte Chapelle du Palais à Paris, et par les religieux de Saint-Germain des Prés, d'élever la charmante chapelle de la Vierge, qui couvrait une partie de la rue de l'Abbaye actuelle. Pierre de Montereau était laïque. On prétend que saint Louis l'emmena en Égypte avec lui, le fait est douteux; et si Pierre de Montereau fit le voyage d'outre-mer, il ne s'inspira guère des édifices arabes qu'il fut à même de visiter, car son architecture ressemble aussi peu aux anciens monuments qu'il put visiter en Égypte ou en Syrie, qu'aux temples de Pestum. Quoi qu'il en soit, la légende est bonne à noter, en ce qu'elle donne la mesure de l'estime que le roi saint Louis faisait de l'artiste. Pierre de Montereau fut enterré avec sa femme au milieu du chœur de cette belle chapelle de Saint-Germain des Prés qu'il avait élevée avec un soin particulier, et qui passait à juste titre pour un chef-d'œuvre, si nous jugeons de l'ensemble par les fragments déposés dans les dépendances de l'église de Saint-Denis. Cette tombe n'était qu'une dalle gravée; elle fut brisée et jetée aux gravois lorsque la chapelle qui la contenait fut démolie.

Libergier construisit à Reims une église, Saint-Nicaise, admirable monument élevé dans l'espace de trente années par cet architecte : une belle et fine gravure du xvii siècle nous conserve seule l'aspect de la façade de cette église, la perle de Reims. Elle fut vendue et démolie comme bien national. Toutefois les Rémois, plus scrupuleux que les Parisiens, en détruisant l'œuvre de leur compatriote, transportèrent sa tombe dans la cathédrale de Reims, où chacun peut la voir aujourd'hui : c'est une pierre gravée. Libergier tient à la main gauche une verge graduée, dans sa droite un modèle d'église avec deux flèches, comme Saint-Nicaise; à ses pieds sont gravés un compas et une équerre; deux anges disposés des deux côtés de sa tête tiennent des encensoirs. L'inscription suivante pourtourne la dalle :

To CI, GIT. MAISTRE. HUES, LIBERGIERS, QUI, COMENSA, CESTE, EGLISE, AN, LAN, DE, LINCARNATION, M.CC. LXIII, LE, SAMEDI, APRES, PAOUES, POUR, DEU, PRIEZ, POR, LUI 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez la Notice de M. Didron sur cet architecte et la gravure de sa tombe (Annales archéologiques, t. I, p. 82 et 117).

Libergier porte le costume laïque; nous donnons ce que nous possédons de son œuvre dans le Dictionnaire.

Jean de Chelles construisait, en 1257, sous l'épiscopat de Regnault de Corbeil, les deux pignons du transsept et les premières chapelles du chœur de Notre-Dame de Paris. La grande inscription sculptée en relief sur le soubassement du portail sud, par la place qu'elle occupe et le soin avec lequel on l'a exécutée, fait ressortir l'importance que l'on attachait au choix d'un homme capable, et le souvenir que l'on tenait à conserver de son œuvre. Voici cette inscription :

ANNO.DOMINI, MCCLVII. MENSE. FEBRUARIO. IDUS. SECUNDO.
HOC. FUIT. INCEPTUM. CHRISTI. GENITRICIS. HONORE.
KALLENSI. LATHOMO. VIVENTE. JOHANNE. MAGISTRO.

En 1277, le célèbre architecte Erwin de Steinbach commençait la construction du portail de la cathédrale de Strasbourg, et au-dessus de la grande porte on lisait encore, il y a deux siècles, cette inscription:

ANNO. DOMINI.MCCLXXVII.IN, DIE. BEATI.
URBANI.HOC.GLORIOSUM.OPUS.INCOHAVIT.
MAGISTER.ERVINUS.DE.STEINBACH.

Erwin meurt en 1318, et son fils continue son œuvre jusqu'à la grande plate-forme des tours.

Ce respect pour l'œuvre de l'homme habile, intelligent, n'est plus dans nos mœurs, soit; mais n'en tirons point vanité: il ne nous semble pas que l'oubli et l'ingratitude soient les signes de la civilisation d'un peuple.

Ces grands architectes des xii et xiii siècles, nés la plupart dans le domaine royal et plus particulièrement sortis de l'Île-de-France, ne nous sont pas tous connus. Les noms de ceux qui ont bâti les cathédrales de Chartres et de Reims, de Noyon et de Laon, l'admirable façade de la cathédrale de Paris, ne nous sont pas conservés, mais les recherches précieuses de quelques archéologues nous font chaque jour découvrir des renseignements pleins d'intérêt sur ces artistes, sur leurs études, et leur manière de procéder. Nous possédons un recueil de croquis faits par l'un d'eux, Villard de Honnecourt, avec des observations et annotations sur les monuments de son temps. Villard de Honnecourt, qui dirigea peut-être les constructions du chœur de la cathédrale de Cambrai, démolie aujourd'hui, et qui fut appelé en Hongrie pour entreprendre d'importants travaux, était le contemporain et l'ami de Pierre de Corbie, architecte célèbre du XIII° siècle, constructeur de plusieurs églises en Picardie, et qui pourrait bien être l'auteur des chapelles absidales de la cathédrale de Reims. Ces deux artistes composèrent ensemble une église sur un plan fort original, décrit par Villard 1.

<sup>1</sup> M. Lossus, notre regretté confrère et ami, a annoté le manuscrit de Villard de Honnecourt, qui, depuis, a été publié par M. Darcel.

## [ ARCHITECTE ]

C'est principalement dans les villes du Nord qui s'érigent en communes au x11° siècle que l'on voit l'architecture se dégager plus rapidement des traditions romanes. Le mouvement intellectuel, dans ces nouveaux municipes du Nord, ne conservait rien du caractère aristocratique de la municipalité romaine; aussi ne doit-on pas être surpris de la marche progressive des arts et de l'industrie, dans un espace de temps assez court, au milieu de ces cités affranchies avec plus ou moins de succès, et de l'importance que devaient prendre parmi leurs concitoyens les hommes qui étaient appelés à diriger d'immenses travaux, soit par le clergé, soit par les seigneurs laïques, soit par les villes elles-mêmes.

Il est fort difficile de savoir aujourd'hui quelles étaient exactement les fonctions du maître de l'œuvre au XIII° siècle. Était-il seulement chargé de donner les dessins des bâtiments et de diriger les ouvriers, ou administrait-il, comme de nos jours, l'emploi des fonds? Les documents que nous possédons et qui peuvent jeter quelques lumières sur ce point, ne sont pas antérieurs au xive siècle, et à cette époque l'architecte n'est appelé que comme un homme de l'art que l'on indemnise de son travail personnel. Celui pour qui on bâtit, achète à l'avance et approvisionne les matériaux nécessaires, embauche des ouvriers, et tout le travail se fait suivant le mode connu aujourd'hui sous le nom de régie. L'évaluation des ouvrages, l'administration des fonds, ne paraissent pas concerner l'architecte. Le mode d'adjudication n'apparaît nettement que plus tard, à la fin du xive siècle, mais alors l'architecte perd de son importance : il semble que chaque corps d'état traite directement en dehors de son action pour l'exécution de chaque nature de travail; et ces adjudications faites au profit du maître de métier, qui offre le plus fort rabais à l'extinction des feux, sont de véritables forfaits.

Voici un curieux document qui indique d'une manière précise quelle était la fonction de l'architecte au commencement du xive siècle. Il s'agit de la construction de la cathédrale de Gérone; mais les usages de la Catalogne, à cette époque, ne devaient pas différer des nôtres; d'ailleurs il est question d'un architecte français:

« Le chapitre de la cathédrale de Gérone se décide, en 1312, à rempla-« cer la vieille église romane par une nouvelle, plus grande et plus digne. « Les travaux ne commencent pas immédiatement, et l'on nomme les ad-« ministrateurs de l'œuvre (obreros), Raymond de Viloric et Arnauld de « Montredon. En 1316, les travaux sont en activité, et l'on voit apparaître, « en février 1320, sur les registres capitulaires, un architecte désigné sous « le nom de maître Henry de Narbonne. Maître Henry meurt, et sa place « est occupée par un autre architecte son compatriote, nommé Jacques de « Pavariis; celui-ci s'engage à venir de Narbonne six fois l'an, et le cha-« pitre lui assure un traitement de deux cent cinquante sous par trimestre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait du registre intitulé: Curia del vicariato de Gerona, liber notularum, ab anno 1320 ad 1322, folio 48.

" (la journée d'une femme était alors d'un denier). " Voici donc un conseil d'administration qui, probablement, est chargé de la gestion des fonds; puis un architecte étranger appelé, non pour suivre l'exécution chaque jour et surveiller les ouvriers, mais seulement pour rédiger les projets, donner les détails, et veiller de loin en loin à ce que l'on s'y conforme: pour son travail d'artiste on lui assure, non des honoraires proportionnels, mais un traitement qui équivaut, par trimestre, à une somme de quinze cents francs de nos jours. Il est probable qu'alors le mode d'appointements fixes était en usage lorsqu'on employait un architecte.

A côté de tous nos grands édifices religieux, il existait toujours une maison dite de l'œuvre, dans laquelle logeaient l'architecte et les maîtres ouvriers qui, de père en fils, étaient chargés de la continuation des ouvrages. L'œuvre de Notre-Dame à Strasbourg a conservé cette tradition jusqu'à nos jours, et l'on peut voir encore, dans une des salles de la maîtrise, une partie des dessins sur vélin qui ont servi à l'exécution du portail de la cathédrale, de la tour, de la flèche, du porche nord, de la chaire, du buffet d'orgues, etc. Il est de ces dessins qui remontent aux dernières années du xiii° siècle; quelques-uns sont des projets qui n'ont pas été exécutés, tandis que d'autres sont évidemment des détails préparés pour tracer les épures en grand sur l'aire. Parmi ceux-ci on remarque les plans des différents étages de la tour et de la flèche superposés. Ces dessins datent du xive siècle, et il faut dire qu'ils sont exécutés avec une connaissance du trait, avec une précision et une entente des projections, qui donnent une haute idée de la science de l'architecte qui les a tracés. (Voy. Flèche, Trait.)

Pendant le xv° siècle, la place élevée qu'occupaient les architectes des XIIIº et XIVº siècles s'abaisse peu à peu; aussi les constructions perdent-elles ce grand caractère d'unité qu'elles avaient conservé pendant les belles époques. On s'apercoit que chaque corps de métier travaille de son côté en dehors d'une direction générale. Ce fait est frappant dans les actes nombreux qui nous restent de la fin du xve siècle : les évêques, les chapitres, les seigneurs, lorsqu'ils veulent faire bâtir, appellent des maîtres maçons, charpentiers, sculpteurs, tailleurs d'images, serruriers, plombiers, etc., et chacun fait son devis et son marché de son côté; de l'architecte, il n'en est pas question, chaque corps d'état exécute son propre projet. Aussi les monuments de cette époque présentent-ils des défauts de proportion, d'harmonie, qui ont avec raison fait repousser ces amas confus de constructions par les architectes de la renaissance. On comprend parsaitement que des hommes de sens et d'ordre, comme Philibert Delorme par exemple, qui pratiquait son at avec dignité, et ne concevait pas que l'on pût élever même une bicoque sans l'unité de direction, devaient regarder comme barbare la méthode employée à la fin de la période gothique, lorsqu'on voulait élever un édifice. Nous avons entre les mains quelques devis dressés à la fin du

Digitized by Google

xye siècle et au commencement du xyie, où cet esprit d'anarchie se rencontre à chaque ligne. Le chapitre de Reims, après l'incendie qui, sous le règne de Louis XI, détruisit toutes les charpentes de la cathédrale ct une partie des maçonneries supérieures, veut réparer le désastre ; il fait comparaître devant lui chaque corps d'état: maçons, charpentiers, plombiers, serruriers, et il demande à chacun son avis, il adopte séparément chaque projet (vov. Devis). Nous vovons aujourd'hui les résultats monstrucux de ce désordre. Ces restaurations, mal faites, sans liaison entre elles, hors de proportion avec les anciennes constructions, ces œuvres séparées apportées les unes'à côté des autres, ont détruit la belle harmonie de cette admirable église, et compromettent sa durée. En effet, le charpentier, préoccupé de l'idée de faire quelque chef-d'œuvre, se souciait peu que sa charpente fût d'accord avec la maconnerie sur laquelle il la plantait. Le plombier venait, qui ménageait l'écoulement des eaux suivant son projet, sans s'inquiéter si, à la chute du comble, elles trouveraient leurs pentes naturelles et convenablement ménagées dans les chéneaux de pierre. Le sculpteur prenait l'habitude de travailler dans son atelier; puis il attachait son œuvre à l'édifice comme un tableau à une muraille, ne comprenant plus qu'une œuvre d'art, pour être bonne, doit avant tout être faite pour la place à laquelle on la destine. Il faut dire à la louange des architectes de la renaissance, qu'ils surent relever leur profession avilie au xy° siècle par la prépondérance des corps de métiers, ils purent rendre à l'intelligence sa véritable place; mais en refoulant le travail manuel au second rang, ils l'énervèrent, lui enlevèrent son originalité, cette vigueur native qu'il avait toujours conservée jusqu'alors dans notre pays.

Pendant les xiiie et xive siècles, les architectes laïgues sont sans cesse appelés au loin pour diriger la construction des églises, des monastères, des palais. C'est surtout dans le nord de la France que l'on recrute des artistes pour élever des édifices dans le goût nouveau. Des écoles laïques d'architecture devaient alors exister dans l'Ile-de-France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, en Flandre et sur les bords du Rhin. Mais les moyens d'enseignement n'étaient probablement que l'apprentissage chez les patrons, ce que nous appelons aujourd'hui les ateliers. L'impulsion donnée à la fin du xII° siècle et au commencement du XIII. à l'architecture fut l'œuvre de quelques hommes, car l'architecture, à cette époque, est empreinte d'un caractère individuel qui n'exclut pas l'unité. Peu à peu cette individualité s'efface : on voit que des règles, appuyées sur des exemples adoptés comme types, s'établissent; les caractères sont définis par provinces; on compose des méthodes; l'art enfin devient, à proprement parler, classique, et s'avance dans cette voie tracé avec une monotonie de formes, quelque chose de prévu dans les combinaisons, qui devait nécessairement amener chez un peuple doué d'une imagination vive, avide de nouveauté, les aberrations et les tours de force du xye siècle. Quand les arts en sont arrivés à ce point, l'exécution l'emporte sur la conception de l'ensemble, et la main qui façonne

finit par étouffer le génie qui conçoit. A la fin du xv° siècle, les architectes, perdus dans les problèmes de géométrie et les subtilités de la construction, entourés d'une armée d'exécutants habiles et faisant partie de corporations puissantes qui, elles aussi, avaient leurs types con-

acrés, leur méthode et une haute opinion de leur mérite, n'étaient plus de force à diriger ou à résister; ils devaient succomber.

Nous avons donné quelques exemples d'inscriptions ostensiblement tracées sur les édifices du XIII<sup>®</sup> siècle et destinées à perpétuer, non sans un certain sentiment d'orgueil, le nom des architectes qui les ont élevés. Quelquefois aussi la sculpture est chargée de représenter le maître de l'œuvre. Sur les chapiteaux, dans



quelques coins des portails, dans les vitraux, on rencontre l'architecte, le compas ou l'équerre en main, vêtu toujours du costume laïque, la tête

compas ou l'equerre en main, vêtu nue ou coiffée souvent d'une manière de béguin fort en usage alors parmi les différents corps d'états employés dans les bâtiments. On voit sur l'un des tympans des dossiers des stalles de la cathédrale de Poitiers, qui datent du xiii• siècle, un architecte assis devant une tablette et ténant un compas; ce joli bas-relief a été gravé dans les Annales archéologiques. L'une des clefs de voûte du bas côté sud de l'église de Semur en Auxois représente un architecte que nous donnons ici (fig. 1).

Une des miniatures d'un manuscrit de Mathieu Paris, marqué NERO. D. I. (biblioth. Cottonienne), XIII° siècle, représente Offa, fils de Warmund, roi des Anglais orientaux, faisant bâtir la célèbre abbaye de Saint-Alban à son



retour de Rome. Offa donne des ordres au maître de l'œuvre, qui tient un grand compas d'appareilleur et une équerre; des ouvriers que le maître montr edu doigt sont occupés aux constructions (fig. 2). Ce grand compas fait supposer que l'architecte traçait ses épures lui-même sur l'aire: il n'en

pouvait être autrement, aussi bien pour gagner du temps que pour être assuré de l'exactitude du tracé, puisque encore aujourd'hui il est impossible d'élever une construction en style ogival, si l'on ne dessine ses épures soi-même. N'oublions pas que toutes les pierres étaient taillées et achevées sur le chantier avant d'être posées, et qu'il fallait par conséquent apporter la plus grande précision et l'étude la plus complète dans le tracé des épures. (Voy. Appareil, Construction, Trait.)

ARCHITECTURE, s. f. Art de bâtir. L'architecture se compose de deux éléments, la théorie et la pratique. La théorie comprend : l'art proprement dit, les règles inspirées par le goût, issues des traditions, et la science, qui peut se démontrer par des formules invariables, absolues. La pratique est l'application de la théorie aux besoins : c'est la pratique qui fait plier l'art et la science à la nature des matériaux, au climat, aux mœurs d'une époque, aux nécessités du moment. En prenant l'architecture à l'origine d'une civilisation qui succède à une autre, il faut nécessairement tenir compte des traditions d'une part, et des besoins nouveaux de l'autre. Nous diviserons donc cet article en plusieurs parties. La première comprendra une histoire sommaire des origines de l'architecture du moyen âge en France. La seconde traitera des développements de l'architecture depuis le xiº siècle jusqu'au xviº; des causes qui ont amené son progrès et sa décadence, des différents styles propres à chaque province. La troisième comprendra l'architecture religieuse; la quatrième, l'architecture monastique; la cinquième, l'architecture civile; la sixième, l'architecture militaire.

Origines de l'architecture francaise. — Lorsque les barbares firent irruption dans les Gaules, le sol était couvert de monuments romains, les populations indigènes étaient formées de longue main à la vie romaine; aussi fallut-il trois siècles de désastres pour faire oublier les traditions antiques. Au viº siècle, il existait encore au milieu des villes gallo-romaines un grand nombre d'édifices épargnés par la dévastation et l'incendie; mais les arts n'avaient plus, quand les barbares s'établirent définitivement sur le sol, un seul représentant; personne ne pouvait dire comment avaient été élevés les monuments romains. Des exemples étaient encore debout, comme des énigmes à deviner pour ces populations neuves. Tout ce qui tient à la vie journalière, le gouvernement de la cité, la langue, avait encore survécu au désastre; mais l'art de l'architecture, qui demande de l'étude, du temps, du calme pour se produire, était nécessairement tombé dans l'oubli. Le peu de fragments d'architecture qui nous restent des vie et viie siècles ne sont que de pâles reslets de l'art romain, souvent des débris amoncelés tant bien que mal par des ouvriers inhabiles, sachant à peine poser du moellon et de la brique. Aucun caractère particulier ne distingue ces bâtisses informes, qui donnent plutôt l'idée de la décadence d'un peuple que de son enfance. En effet, quels éléments d'art les Francs avaient-ils pu jeter au milieu de la population gallo-romaine? Nous voyons alors le clergé s'établir dans les basiliques ou les temples restés debout, les rois habiter les thermes, les ruines des palais ou des villæ romaines. Si lorsque l'ouragan barbare est passé, lorsque les nouveaux mattres du sol commencent à s'établir, on bâtit des églises ou des palais, on reproduit les types romains, mais en évitant d'attaquer les difficultés de l'art de bâtir. Pour les églises, la basilique antique sert toujours de modèle; pour les habitations princières, c'est la villa gallo-romaine que l'on cherche à imiter. Grégoire de Tours décrit, d'une manière assez vague d'ailleurs, quelques-uns de ces édifices religieux ou civils.

Il ne faut pas croire cependant que toute idée de luxe fût exclue de l'architecture; au contraire les édifices, le plus souvent bâtis d'une facon barbare, se couvrent à l'intérieur de peintures, de marbres, de mosaïques. Ce même auteur, Grégoire de Tours, en parlant de l'église de Clermont-Ferrand, bâtic au ve siècle par saint Numatius, huitième évêque de ce diocèse, fait une peinture pompeuse de cet édifice. Voici la traduction de sa description: « Il fit (saint Numatius) bâtir l'église qui subsiste encore, et a qui est la plus ancienne de celles qu'on voit dans l'intérieur de la ville. « Elle a cent cinquante pieds de long, soixante de large, et cinquante pieds a de haut dans l'intérieur de la nef jusqu'à la charpente; au devant est « une abside de forme ronde, et de chaque côté s'étendent des ailes d'une α élégante structure. L'édifice entier est disposé en forme de croix; il a « quarante-deux fenêtres, soixante-dix colonnes, et huit portes... Les parois « de la nef sont ornées de plusieurs espèces de marbres ajustés ensemble. « L'édifice entier ayant été achevé dans l'espace de douze ans 1... » C'est là une basilique antique avec ses colonnes et ses bas côtés (ascellæ); sa camera, que nous croyons devoir traduire par charpente, avec d'autant plus de raison, que cette église fut complétement détruite par les flammes lorsque Pepin enleva la ville de Clermont au duc d'Aquitaine Eudes, à ce point qu'il fallut la rebâtir entièrement. Dans d'autres passages de son Histoire, Grégoire de Tours parle de certaines habitations princières dont les portiques sont couverts de charpentes ornées de vives peintures.

Les nouveaux maîtres des Gaules s'établirent de préférence au milieu des terres qu'ils s'étaient partagées; ils trouvaient là une agglomération de colons et d'esclaves habitués à l'exploitation agricole, une source de revenus en nature faciles à percevoir, et qui devaient satisfaire à tous les désirs d'un chef germain. D'ailleurs, les villes avaient encore conservé leur gouvernement municipal, respecté en grande partie par les barbares. Ces restes d'une vieille civilisation ne pouvaient que gêner les nouveaux venus, si forts et puissants qu'ils fussent. Des conquérants étrangers n'aiment pas à se trouver en présence d'une population qui, bien que soumise, leur est supérieure sous le rapport des mœurs et de la civilisation; c'est au moins une contrainte morale qui embarrasse des hommes habitués à une vie indépendante et sauvage. Les exercices violents, la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. ecclés. des Francs, par G. F. Grégoire, évêque de Tours, en 10 livres, revue et collat. sur de nouv. manuscr., et traduite par MM. J. Guadet et Taranne. A Paris, 1836, chez J. Renouard. Tome I, p. 178 (voy. Éclairciss. et Observ.).

chasse, la guerre; comme délassements, les orgies, s'accommodent de la vie des champs. Aussi, sous la première race, les villæ sont-elles les résidences préférées des rois et des possesseurs du sol : là vivaient ensemble vainqueurs et vaincus. Ces habitations se composaient d'une suite de bâtiments destinés à l'exploitation, disséminés dans la campagne, et ressemblant assez à nos grands établissenents agricoles. Là les rois francs tenaient leur cour, se livraient au plaisir de la chasse et vivaient des produits du sol réunis dans d'immenses magasins. Quand ces approvisionnements étaient consommés, ils changeaient de résidence. Le bâtiment d'habitation était décoré avec une certaine élégance, quoique fort simple comme construction et distribution. De vastes portiques, des écuries, des cours spacieuses, quelques grands espaces couverts où l'on convoquait les synodes des évêques, où les rois francs présidaient ces grandes assemblées suivies de ces festins traditionnels qui dégénéraient en orgies, composaient la résidence du chef. « Autour du principal corps de logis se trouvaient disposés « par ordre les logements des officiers du palais, soit barbares, soit romains « d'origine... D'autres maisons de moindre apparence étaient occupées « par un grand nombre de familles qui exerçaient, hommes et femmes. « toutes sortes de métiers, depuis l'orfévrerie et la fabrique d'armes, « jusqu'à l'état de tisserand et de corroyeur 1... »

Pendant la période mérovingienne les villes seules étaient fortifiées. Les villæ étaient ouvertes, défendues seulement par des palissades et des fossés. Sous les rois de la première race, la féodalité n'existe pas encore; les leudes ne sont que de grands propriétaires établis sur le sol gallo-romain, soumis à une autorité supérieure, celle du chef franc, mais autorité qui s'affaiblit à mesure que le souvenir de la conquête, de la vie commune des camps se perd. Les nouveaux possesseurs des terres, éloignés les uns des autres, séparés par des forêts ou des terres vagues dévastées par les guerres, pouvaient s'étendre à leur aise, ne rencontraient pas d'attaques étrangères à repousser, et n'avaient pas besoin de chercher à empiéter sur les propriétés de leurs voisins. Toutefois ces hommes habitués à la vie aventureuse, au pillage, au brigandage le plus effréné, ne pouvaient devenir tout à coup de tranquilles propriétaires se contentant de leur part de conquête; ils se ruaient, autant par désœuvrement que par amour du gain, sur les établissements religieux, sur les villages ouverts, pour peu qu'il s'y trouvât quelque chose à prendre. Aussi voit-on peu à peu les monastères, les agglomérations gallo-romaines, quitter les plaines, le cours des fleuves, pour se réfugier sur les points élevés et s'y fortifier. Le plat pays est abandonné aux courses des possesseurs du sol, qui, ne trouvant plus devant eux que les fils oulles petits-fils de leurs compagnons d'armes, les attaquent et pillent leurs villæ. C'est alors qu'elles s'entourent de murailles, de fossés profonds; mais, mal placées pour se défendre, les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aug. Thierry, Récits des temps mérovingiens, tome I, page 253, édit. Furne (Paris, 1846).

villæ sont bientôt abandonnées aux colons, et les chefs francs s'établissent dans des forteresses. Au milieu de cette effroyable anarchie que les derniers rois mérovingiens étaient hors d'état de réprimer, les évêques et les établissements religieux luttaient seuls : les uns par leur patience, la puissance d'un principe soutenu avec fermeté, leurs exhortations; les autres par l'étude, les travaux agricoles, et en réunissant derrière leurs murailles les derniers débris de la civilisation romaine.

Charlemagne surgit au milieu de ce chaos. Il parvient par la seule puissance de son génie organisateur à établir une sorte d'unité administrative : il reprend le fil brisé de la civilisation antique et tente de le renouer. Charlemagne voulait faire une renaissance. Les arts modernes allaient profiter de ce suprême effort, non en suivant la route tracée par ce grand génie, mais en s'appropriant les éléments nouveaux qu'il avait été chercher en Orient. Charlemagne avait compris que les lois et la force matérielle sont impuissantes à réformer et à organiser des populations ignorantes et barbares, si l'on ne commence par les éclairer. Il avait compris que les arts et les lettres sont un des moyens les plus efficaces à opposer à la barbarie. Mais en Occident les instruments lui manquaient; depuis long temps les dernières lueurs des arts antiques avaient disparu. L'empire d'Orient, qui n'avait pas été entièrement bouleversé par l'invasion de peuplades sauvages, conservait ses arts et son industrie. Au viii siècle c'était là qu'il fallait aller demander la pratique des arts. D'ailleurs Charlemagne, qui avait eu de fréquents différends avec les empereurs d'Orient, s'était maintenu en bonne intelligence avec le calife Haroun, qui lui fit, en 801, cession des lieux saints. Dès 777 Charlemagne avait fait un traité d'alliance avec les gouvernements mauresques de Saragosse et de Huesca. Par ces alliances, il se ménageait les moyens d'aller recueillir les sciences et les arts là où ils s'étaient développés. Dès cette époque, les Maures d'Espagne, comme les Arabes de Syrie, étaient fort avancés dans les sciences mathématiques et dans la pratique de tous les arts, et bien que Charlemagne passe pour avoir ramené de Rome, en 787, des grammairiens, des musiciens et des mathématiciens en France, il est vraisemblable qu'il manda des professeurs de géométrie à ses alliés de Syrie ou d'Espagne; car nous pouvons juger, par le peu de monuments de Rome qui datent de cette époque, à quel degré d'ignorance profonde les constructeurs étaient tombés dans la capitale de la chrétienté occidentale.

Mais pour Charlemagne tout devait partir de Rome par tradition; il était avant tout empereur d'Occident, et il ne devait pas laisser croire que la lumière pût venir d'ailleurs. Ainsi, à la renaissance romaine qu'il voulait faire, il mêlait, par la force des choses, des éléments étrangers qui allaient bientôt faire dévier les arts du chemin sur lequel il prétendait les replacer. L'empereur pouvait s'emparer des traditions du gouvernement romain, rendre des ordonnances toutes romaines, composer une administration copiée sur l'administration romaine; mais si puissant que l'on soit, on ne décrète pas un art. Pour enseigner le dessin à ses peintres, la géométrie

à ses architectes, il lui fallait nécessairement faire venir des professeurs de Byzance, de Damas, ou de Cordoue; et ces semences exotiques, jetées en Occident parmi des populations qui avaient leur génie propre, devaient produire un art qui n'était ni l'art romain, ni l'art d'Orient, mais qui, partant de ces deux origines, devait produire un nouveau tronc tellement vivace, qu'il allait après quelques siècles étendre ses rameaux jusque sur les contrées d'où il avait tiré son germe.

On a répété à satiété que les croisades du XIIº siècle avaient eu une grande influence sur l'architecture occidentale dite gothique; c'est une erreur profonde. Si les arts et les sciences, conservés et cultivés en Orient. ont jeté des éléments nouveaux dans l'architecture occidentale, c'est bien plutôt pendant le viii siècle et vers la fin du xi. Charlemagne dut être frappé des moyens employés par les infidèles pour gouverner et policer les populations. De son temps déjà les disciples de Mahomet avaient établi des écoles célèbres où toutes les sciences connues alors étaient enseignées; ces écoles, placées pour la plupart à l'ombre des mosquées, purent lui fournir les modèles de ses établissements à la fois religieux et enseignants. Cette idée, du reste, sentait son origine grecque, et les nestoriens avaient bien pu la transmettre aux Arabes. Quoi qu'il en soit, Charlemagne avait des rapports plus directs avec les infidèles qu'avec la cour de Byzance, et s'il ménageait les mahométans plus que les Saxons, par exemple. frappés sans relache par lui jusqu'à leur complète conversion, c'est qu'il trouvait chez les Maures une civilisation très-avancée, des mœurs policées, des habitudes d'ordre, et des lumières dont il profitait pour parvenir au but principal de son règne: l'instruction. Il trouvait enfin en Espagne plus à prendre qu'à donner.

Sans être trop absolu, nous croyons donc que le règne de Charlemagne peut être considéré comme l'introduction des arts modernes en France. Pour faire comprendre notre pensée par une image, nous dirons qu'à partir de ce règne, jusqu'au xii siècle, si la coupe et la forme du vêtement restent romaines, l'étoffe est orientale. C'est plus particulièrement dans les contrées voisines du siège de l'empire, et dans celles où Charlemagne fit de longs séjours, que l'influence orientale se fait sentir : c'est sur les bords du Rhône, c'est dans le Languedoc et le long des Pyrénées, que l'on voit se conserver longtemps, et jusqu'au xiii siècle, la tradition de certaines formes évidemment importées, étrangères à l'art romain.

Mais, malgré son système administratif fortement établi, Charlemagne n'avait pu faire pénétrer partout également l'enseignement des arts et des sciences auquel il portait une si vive sollicitude. En admettant même qu'il ait pu (ce qu'il nous est difficile d'apprécier aujourd'hui, les exemples nous manquant), par la seule puissance de son génie tenace, donner à l'architecture, des bords du Rhin aux Pyrénées, une unité factice en dépit des différences de nationalités, cette grande œuvre dut s'écrouler après lui. Charlemagne avait de fait réuni sur sa tête la puissance spirituelle et la puissance temporelle; il s'agissait de sauver la civilisation, et les souverains

pontifes, qui avaient vu l'Église préservée des attaques des Arabes, des Grecs et des Lombards par l'empereur, admettaient cette omnipotence du monarque germain. Mais l'empereur mort, ces nationalités d'origines dissérentes, réunies par la puissance du génie d'un seul homme, devaient se diviser de nouveau; le clergé devait tenter de conquérir pied à pied le pouvoir spirituel, que s'arrogeaient alors les successeurs de Charlemagne, non pour le sauvegarder, mais pour détruire toute liberté dans l'Église, et trafiquer des biens et dignités ecclésiastiques. Les germes de la féodalité qui existaient dans l'esprit des Francs vinrent encore contribuer à désunir le faisceau si laborieusement lié par ce grand prince. Cinquante ans après sa mort, chaque peuple reprend son allure naturelle; l'art de l'architecture se fractionne, le génie particulier à chaque contrée se peint dans les monuments des ixe et x' siècles. Pendant les xi' et xii siècles, la diversité est encore plus marquée. Chaque province forme une école. Le système féodal réagit sur l'architecture; de même que chaque seigneur s'enferme dans son domainc, que chaque diocèse s'isole du diocèse voisin, l'art de bâtir se modèle sur cette nouvelle organisation politique. Les constructeurs ne vont plus chercher des matériaux précieux au loin, n'usent plus des mêmes recettes; ils travaillent sur leur sol, emploient les matériaux à leur portée, modifient leurs procédés en raison du climat sous lequel ils vivent, ou les soumettent à des influences toutes locales. Un seul lien unit encore tous ces travaux qui s'exécutent isolément: les établissements religieux. Le clergé régulier, qui, pour conquérir le pouvoir spirituel, n'avait pas peu contribué au morcellement du pouvoir temporel, soumis lui-même à la cour de Rome, fait converger toutes ces voies différentes vers un même but où elles devaient se rencontrer un jour. On comprendra combien ces labeurs isolés devaient fertiliser le sol des arts, et quel immense développement l'architecture allait prendre, après tant d'efforts partiels, lorsque l'unité gouvernementale, renaissante au XIIIº siècle, réunirait sous sa main tous ces esprits assouplis par une longue pratique et par la difficulté vaincue.

Parmi les arts, l'art de l'architecture est certainement celui qui a le plus d'affinité avec les instincts, les idées, les mœurs, les progrès, les besoins des peuples; il est donc dissicile de se rendre compte de la direction qu'il prend, des résultats auxquels il est amené, si l'on ne connaît les tendances et le génie des populations au milieu desquelles il s'est développé. Depuis lekvit siècle la personnalité du peuple en France a toujours été absorbée par le gouvernement; les arts sont devenus officiels, quitte à réagir violemment dans leur domaine, comme la politique dans le sien à certaines époques. Mais au xit siècle, au milieu de cette société morcelée, où le régime séodal, saute d'unité, équivalait, moralement parlant, à une liberté voisine de la licence, il n'en était pas ainsi. Le cadre étroit dans lequel nous sommes obligé de nous rensermer ne nous permet pas de saire marcher de front l'histoire politique et l'histoire de l'architecture du vint au xit siècle en France; c'est cependant ce qu'il saudrait tenter si l'on voulait expliquer les progrès de cet art au milieu des siècles encore

Digitized by Google

barbares du moyen âge; nous devrons nous borner à indiquer des points saillants, généraux, qui seront comme les jalons d'une route à tracer.

Ainsi que nous l'avons dit, le système politique et administratif emprunté par Charlemagne aux traditions romaines avait pu arrêter le désordre sans en détruire les causes. Toutefois nous avons vu comment ce prince jetait, en pleine barbarie, des éléments de savoir. Pendant ce long règne, ces semences avaient eu le temps de pousser des racines assez vivaces pour qu'il ne fût plus possible de les arracher. Le clergé s'était fait le dépositaire de toutes les connaissances intellectuelles et pratiques. Reportons-nous par la pensée au IX° siècle, et examinons un instant ce qu'était alors le sol des Gaules et d'une grande partie de l'Europe occidentale. La féodalité naissante, mais non organisée; la guerre; les campagnes couvertes de forêts en friche, à peine cultivées dans le voisinage des villes. Les populations urbaines sans industrie, sans commerce, soumises à une organisation municipale décrépite, sans lien entre elles; des villa chaque jour ravagées, habitées par des colons ou des serfs dont la condition était à peu près la même. L'empire morcelé, déchiré par les successeurs de Charlemagne et les possesseurs de fiefs. Partout la force brutale, imprévoyante. Au milieu de ce désordre, seule, une classe d'hommes n'est pas tenue de prendre les armes ou de travailler à la terre; elle est propriétaire d'une portion notable du sol; elle a seule le privilége de s'occuper des choses de l'esprit, d'apprendre et de savoir; elle est mue par un remarquable esprit de patience et de charité; elle acquiert bientôt par cela même une puissance morale contre laquelle viennent inutilement se briser toutes les forces matérielles et aveugles. C'est dans le sein de cette classe, c'est à l'abri des murs du clottre que viennent se réfugier les esprits élevés, délicats, réfléchis; et, chose singulière, ce sera bientôt parmi ces hommes en dehors du siècle que le siècle viendra chercher ses lumières. Jusqu'au xie siècle cependant, ce travail est obscur, lent; il semble que les établissements religieux, que le clergé, soient occupés à rassembler les éléments d'une civilisation future. Rien n'est constitué, rien n'est défini; les luttes de chaque jour contre la barbarie absorbent toute l'attention du pouvoir clérical, il paraît même épuisé par cette guerre de détail. Les arts se ressentent de cet état incertain, on les voit se trainer péniblement sur la route tracée par Charlemagne, sans beaucoup de progrès; la renaissance romaine reste stationnaire, elle ne produit aucune idée féconde, neuve, hardie, et, sauf quelques exceptions dont nous tiendrons compte, l'architecture reste enveloppée dans son vieux linceul antique. Les invasions des Normands viennent d'ailleurs rendre plus misérable encore la situation du pays; et comment l'architecture aurait-elle pu se développer au milieu de ces ruines de chaque jour, puisqu'elle ne progresse que par la pratique? Cependant ce travail obscur de cloître allait se produire au jour.

Développement de l'architecture en france du xi° au xvi° siècle. — Des causes qui ont amené son progrès et sa décadence. — Des différents styles propres a chaque province. — Le xi° siècle commence, et avec lui

une nouvelle ère pour les arts comme pour la politique. Nous l'avons dit plus haut, les lettres, les sciences et les arts s'étaient renfermés dans l'enceinte des cloîtres depuis le règne de Charlemagne. Au xi° siècle, le régime féodal était organisé autant qu'il pouvait l'être; le territoire, morcelé en seigneuries vassales les unes des autres jusqu'au suzerain, présentait l'aspect d'une arène où chacun venait défendre ses droits attaqués. ou en conquérir de nouveaux les armes à la main. L'organisation écrite du système féodal était peut-être la seule qui pût convenir dans ces temps si voisins encore de la barbarie, mais en réalité l'application répondait peu au principe. C'était une guerre civile permanente, une suite non interrompue d'oppressions et de vengeances de seigneur à seigneur, de révoltes contre les droits du suzerain. Au milieu de ce conflit perpétuel, qu'on se figure l'état de la population des campagnes! L'institut monastique, épuisé ou découragé, dans ces temps où nul ne semblait avoir la connaissance du juste et de l'injuste, où les passions les plus brutales étaient les seules lois écoutées, était lui-même dans la plus déplorable situation. Les monastères, pillés et brûlés par les Normands, rançonnés par les seigneurs séculiers, possédés par des abbés laïques, étaient la plupart dépeuplés, la vie régulière singulièrement relâchée. On voyait dans les monastères, au milieu des moines, des chanoines et des religieuses même, des abbés laïques qui vivaient installés là avec leurs femmes et leurs enfants, leurs gens d'armes et leurs meutes 1. Cependant quelques établissements religieux conservaient encore les traditions de la vie bénédictine. Au commencement du x1º siècle, non-seulement les droits féodaux étaient exercés par des seigneurs laïques, mais aussi par des évêques et des abbés; en perdant ainsi son caractère de pouvoir purement spirituel, une partie du haut clergé autorisait l'influence que la féodalité séculière prétendait exercer sur les élections de ces évêques et abbés, puisque ceux-ci devenaient des vassaux soumis dès lors au régime féodal. Ainsi commence une lutte dans laquelle les deux principes du spirituel et du temporel se trouvent en présence : il s'agit ou de la liberté ou du vasselage de l'Église, et l'Église, il faut le reconnaître, entame la lutte par une réforme dans son propre sein. '

En 909, Guillaume, duc d'Aquitaine, avait fondé l'abbaye de Cluny, et c'est aux saints apôtres Pierre et Paul qu'il donnait tous les biens qui accompagnaient sa fondation<sup>2</sup>. Une bulle de Jean IX (mars 932) confirme la charte de Guillaume, et « affranchit le monastère de toute dépendance « de quelque roi, évêque ou comte que ce soit, et des proches même de « Guillaume <sup>3</sup>... »

Il ne faut point juger cette intervention des pontifes romains avec nos

<sup>1</sup> Mabillon, Ann. Bened., t. III, p. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bibl. Clun., col. 1, 2, 3, 4. — Cluny au xi\* siècle, par l'abbé F. Cucherat, 1851, 1 vol. Lyon, Paris.

<sup>3</sup> Bull. Clun., p. 1, 2, 3. - Ibid.

idées modernes. Il faut songer qu'au milieu de cette anarchie générale, de ces empiétements de tous les pouvoirs les uns sur les autres, de cette oppression effrénéede la force brutale, la suzeraineté que s'arrogeait la chaire de Saint-Pierre devait opposer une barrière invincible à la force matérielle, établir l'indépendance spirituelle, constituer une puissance morale immense en plein cœur de la barbarie, et c'est ce qui arriva. Tout le xrº siècle et la première moitié du XII° sont remplis par l'histoire de ces luttes, d'où le pouvoir spirituel sort toujours vainqueur. Saint Anselme, archevêque de Canterbury, saint Hugues, abbé de Cluny, et Grégoire VII, sont les trois grandes figures qui dominent cette époque, et qui établissent d'une manière inébranlable l'indépendance spirituelle du clergé. Comme on le peut croire, les populations n'étaient pas indifférentes à ces grands débats; elles voyaient alors un refuge efficace contre l'oppression dans ces monastères où se concentraient les hommes intelligents, les esprits d'élite, qui, par la seule puissance que donne une conviction profonde, une vie régulière et dévouée, tenaient en échec tous les grands du siècle. L'opinion, pour nous servir d'un mot moderne, était pour eux, et ce n'était pas leur moindre soutien : le clergé régulier résumait alors à lui seul toutes les espérances de la classe inférieure; il ne faut donc point s'étonner si, pendant le xre siècle et au commencement du xire, il devint le centre de toute influence, de tout progrès, de tout savoir. Partout il fondait des écoles où l'on enseignait les lettres, la philosophie, la théologie, les sciences et les arts. A l'abbave du Bec, Lanfranc et saint Anselme étant prieurs ne dédaignent pas d'instruire la jeunesse séculière, de corriger pendant leurs veilles les manuscrits fautifs des auteurs païens, des Écritures saintes ou des Pères. A Cluny, les soins les plus attentifs étaient apportés à l'enseignement. Uldaric¹ consacre deux chapitres de ses Coutumes à détailler les devoirs des maîtres envers les enfants ou les adultes qui leur étaient conflés<sup>2</sup>. « Le plus grand prince n'était pas élevé avec plus de soins dans le « palais des rois que ne l'était le plus petit des enfants à Cluny<sup>3</sup>. »

Ces communautés prenaient dès lors une grande importance vis-à-vis de la population des villes par leur résistance au despotisme aveugle de la féodalité et à son esprit de désordre, participaient à toutes les affaires publiques par l'intelligence, le savoir et les capacités de leurs membres. Aussi, comme le dit l'un des plus profonds et des plus élégants écrivains de notre temps dans un livre excellent<sup>4</sup>: « Les abbés de ces temps « d'austérité et de désordre ressemblaient fort peu à ces oisifs grassement « rentés dont s'est raillée plus tard notre littérature bourgeoise et sati- « rique : leur administration était laborieuse, et la houlette du pasteur ne « demeurait pas immobile dans leurs mains. » Cette activité intérieure et

- 1 Udalrici Antiq. consuet. Clun. mon., lib. III, c. viii et ix.
- <sup>2</sup> Cluny au xi<sup>o</sup> siècle, par l'abbé F. Cucherat.
- 3 Udalrici Antiq. consuet. Clun. mon., lib. II, c. viii, in fine. Bernardi Cons. cænob. Clun., p. I, c. xxvii. L'abbé Cucherat, p. 83.
  - 4 S. Anselme de Cant., par M. C. de Rémusat, Paris, 1853, p. 48.

extérieure du monastère devait, comme toujours, donner aux arts, et particulièrement à l'architecture, un grand essor; et c'était dans le sein des abbayes mêmes que se formaient les maîtres qui allaient, au xi° siècle, leur donner une importance matérielle égale à leur prépondérance religieuse et morale dans la chrétienté. Le premier architecte qui jette les fondements de ce vaste et admirable monastère de Cluny, presque entièrement détruit aujourd'hui, est un cluniste, nommé Gauzon, ci-devant abbé de Baume ¹. Celui qui achève la grande église est un Flamand religieux, Hezelon, qui, avant son entrée à Cluny, enseignait à Liége; les rois d'Espagne et d'Angleterre fournirent les fonds nécessaires à l'achèvement de cette grande construction (voy. Architecture monastique).

Non-seulement ces bâtiments grandioses allaient servir de types à tous les monastères de la règle de Cluny en France et dans une grande partie de l'Europe occidentale; mais les simples paroisses, les constructions rurales, les monuments publics des villes, prenaient leurs modèles dans ces centres de richesse et de lumière. Là, en effet, et là seulement, se trouvaient le bien-être, les dispositions étudiées et prévoyantes, salubres et dignes. En 1009, avant même la construction de l'abbaye de Cluny sous Pierre le Vénérable, « Hugues de Farfa avait envoyé un de ses dis-« ciples, nommé Jean, observer les lieux et décrire pour l'usage particulier de son monastère les us et coutumes de Cluny. Cet ouvrage, de-« meuré manuscrit dans la bibliothèque vaticane, nº 68082, contient des « renseignements que nous ne retrouverions pas ailleurs aujourd'hui. Nul doute que ces dimensions que l'on veut transporter à Farfa ne « soient celles de Cluny au temps de saint Odilon. Quand nous serions « dans l'erreur à cet égard, toujours est-il certain que ces proportions a ont été fournies et ces plans élaborés à Cluny, dont nous surprenons « ainsi la glorieuse influence jusqu'au cœur de l'Italie..... L'Église devait « avoir 140 pieds de long, 160 fenêtres vitrées; deux tours à l'entrée, formant un parvis pour les laïques...; le dortoir, 140 pieds de long, 34 de hauteur, 92 fenêtres vitrées, ayant chacune plus de 6 pieds de hauteur et 2 1/2 de lar-« geur; le réfectoire. 90 pieds de long et 23 de hauteur...; l'aumônerie, « 60 pieds de longueur : l'atelier des verriers, bijoutiers et orfévres, 125 pieds « de long sur 25 de large³ ; les écuries des chevaux du monastère et des étran-« gers, 280 pieds de long sur 254..... »

Mais pendant que les ordres religieux, les évêques, qui n'admettaient pas le vasselage de l'Église, et le souverain pontife à leur tête, soutenaient avec ensemble et persistance la lutte contre les grands pouvoirs féodaux, voulaient établir la prédominance spirituelle, et réformer les abus qui

<sup>1</sup> L'abbé Cucherat, p. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ann. Bened., t. IV, p. 207 et 208.

a Inter prædictas cryptas et cellam novitiorum, posita sit alia cella ubi aurifices, a inclusores et vitrei magistri operentur; quæ cella habcat longitudinis cxxv pedes, latia tudinis xxv. »

<sup>4</sup> Chmy au x1º siècle, par l'abbé Cucherat, p. 106 et 107.

s'étaient introduits dans le clergé, les populations des villes profitaient des lumières et des idées d'indépendance morale répandues autour des grands monastères, éprouvaient le besoin d'une autorité publique et d'une administration intérieure, à l'imitation de l'autorité unique du saint-siége et de l'organisation intérieure des couvents; elles allaient réclamer leur part de garantie contre le pouvoir personnel de la féodalité séculière et du haut clergé.

Ces deux mouvements sont distincts cependant, et s'ils marchent parallèlement, ils sont complétement indépendants l'un de l'autre. Les clercs, qui enseignaient alors en chaire au milieu d'une jeunesse avide d'apprendre ce que l'on appelait alors la physique et la théologie, étaient les premiers à qualifier d'exécrables les tentatives de liberté des villes. De même que les bourgeois qui réclamaient, et obtenaient au besoin par la force, des franchises destinées à protéger la liberté du commerce et de l'industrie, poursuivaient à coups de pierres les disciples d'Abailard. Telle est cette époque d'enfantement, de contradictions étranges, où toutes les classes de la société semblaient concourir par des voies mystérieuses à l'unité, s'accusant réciproquement d'erreurs, sans s'apercevoir qu'elles marchaient vers le même but.

Parmi les abbayes qui avaient été placées sous la dépendance de Cluny, et qui possédaient les mêmes priviléges, était l'abbaye de Vézelay. Vers 1119, les comtes de Nevers prétendirent avoir des droits de suzeraineté sur la ville dépendant du monastère. « Ils ne pouvaient voir sans envie les « grands profits que l'abbé de Vézelay tirait de l'affluence des étrangers, « de tout rang et de tout état, ainsi que des foires qui se tenaient dans « le bourg, particulièrement à la fête de sainte Marie-Madeleine. Cette « foire attirait durant plusieurs jours un concours nombreux de mar-« chands, venus soit du royaume de France, soit des communes du Midi, « et donnait à un bourg de quelques milliers d'âmes une importance « presque égale à celle des grandes villes du temps. Tout serfs qu'ils « étaient de l'abbaye de Sainte-Marie, les habitants de Vézelay avaient « graduellement acquis la propriété de plusieurs domaines situés dans « le voisinage; et leur servitude, diminuant par le cours naturel des « choses, s'était peu à peu réduite au payement des tailles et des aides, « et à l'obligation de porter leur pain, leur blé et leur vendange, au four, « au moulin et au pressoir publics, tenus ou affermés par l'abbaye. Une « longue querelle, souvent apaisée par l'intervention des papes, mais « toujours renouvelée sous différents prétextes, s'éleva ainsi entre les « comtes de Nevers et les abbés de Sainte-Marie de Vézelay..... Le comte « Guillaume, plusieurs fois sommé par l'autorité pontificale de renoncer « à ses prétentions, les fit valoir avec plus d'acharnement que jamais, et « légua en mourant à son fils, du même nom que lui, toute son inimitié « contre l'abbaye 1. » Le comte, au retour de la croisade, recommença la

<sup>1</sup> Lettres sur l'histoire de France, par Aug. Thierry. Paris, 1842, p. 401 et 402.

lutte par une alliance avec les habitants, leur promettant de reconnaître la commune, y entrant même, en jurant fidélité aux bourgeois.

Les habitants de Vézelay ne sont pas plutôt affranchis et constitués en commune, qu'ils se fortifient. « Ils élevèrent autour de leurs maisons, cha-« cun selon sa richesse, des murailles crénelées, ce qui était la marque et la garantie de la liberté. L'un des plus considérables parmi eux. a nommé Simon, jeta les fondements d'une grosse tour carrée 1... » Peu d'années avant ou après cette époque, le Mans, Cambrai, Saint-Ouentin. Laon, Amiens, Beauvais, Soissons, Orléans, Sens, Reims, s'étaient constitués en communes, les unes à main armée et violemment, les autres en profitant des guerelles survenues entre les seigneurs et évêques, qui, chacun de leur côté, étaient en possession de droits féodaux sur ces villes. Le caractère de la population indigène gallo-romaine, longtemps comprimé, surgissait tout à coup; les populations ne renversaient pas comme de nos jours, avec ensemble, ce qui gênait leur liberté, mais elles faisaient des efforts partiels, isolés, manifestant ainsi leur esprit d'indépendance avec d'autant plus d'énergie qu'elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Cette époque de l'affranchissement des communes marque une place importante dans l'histoire de l'architecture. C'était un coup porté à l'influence féodale séculière ou religieuse (voy. ARCHITECTE). De ce moment les grands centres religieux cessent de posséder exclusivement le domaine des arts. Saint Bernard devait lui-même contribuer à hâter l'accomplissement de cette révolution. Abbé de Clairvaux, il avait établi la règle austère de Cîteaux : plusieurs fois en chaire, et notamment dans cette église de Vézelay, qui dépendait de Cluny, il s'était élevé avec la passion d'une conviction ardente contre le luxe que l'on déployait dans les églises, contre ces « figures bizarres et monstrueuses » qui, à ses yeux, n'avaient rien de chrétien, et que l'on prodiguait sur les chapiteaux, sur les frises, et jusque dans le sanctuaire du Seigneur. Les monastères qui s'érigeaient sous son inspiration, empreints d'une sévérité de style peu commune alors, dépouillés d'ornements et de bas-reliefs, contrastaient avec l'excessive richesse des abbaves soumises à la règle de Cluny. L'influence de ces constructions austères desséchait tout ce qui s'élevait autour d'elles (voy. Architecture MONASTIQUE). Cette déviation de l'architecture religieuse apporta pendant le cours du XIIº siècle une sorte d'indécision dans l'art, qui ralentit et comprima l'élan des écoles monastiques. Le génie des populations galloromaines était contraire à la réforme que saint Bernard voulait établir, aussi n'en tint-il compte; et cette réforme, qui arrêta un intant l'essor donné à l'architecture au milieu des grands établissements religieux, ne fit que lui ouvrir le chemin dans une voie nouvelle, et qui allait appartenir dorénavant aux corporations laïgues. Dès la fin du xii° siècle, l'architecture

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres sur l'histoire de France, par Aug. Thierry. Paris, 1842, p. 412. — Hug. Pictav. Hist. Vezeline. monast., lib. III, apud d'Achery, Spicilegium, t. II, p. 533 et 535.

religieuse, monastique ou civile, appelait à son aide toutes les ressources de la sculpture et de la peinture, et les établissements fondés par saint Bernard restaient comme des témoins isolés de la protestation d'un seul homme contre les goûts de la nation.

ļ

Ĺ

1

Dans l'organisation des corporations laïques de métiers, les communes ne faisaient que suivre l'exemple donné par les établissements religieux. Les grandes abbayes, et même les prieurés, avaient depuis le vine siècle établi autour de leurs cloîtres et dans l'enceinte de leurs domaines des ateliers de corroyeurs, de charpentiers, menuisiers, ferronniers, cimenteurs, d'orfévres, de sculpteurs, de peintres, de copistes, etc. (voy. Architecture MONASTIQUE). Ces ateliers, quoiqu'ils fussent composés indistinctement de clercs et de laïques, étaient soumis à une discipline, et le travail était méthodique: c'était par l'apprentissage que se perpétuait l'enseignement; chaque établissement religieux représentait ainsi en petit un véritable État, renfermant dans son sein tous ses moyens d'existence, ses chefs, ses propriétaires cultivateurs, son industrie, et ne dépendant par le fait que de son propre gouvernement, sous la suprématie du souverain pontife. Cet exemple profitait aux communes, qui avaient soif d'ordre et d'indépendance en même temps. En changeant de centre, les arts et les métiers ne changèrent pas brusquement de direction: et si des ateliers se formaient en dehors de l'enceinte des monastères, ils étaient organisés d'après les mêmes principes; l'esprit séculier seulement y apportait un nouvel élément, très-actif, il est vrai, mais procédant de la même manière, par l'association et une sorte de solidarité.

Parallèlement au grand mouvement d'affranchissement des villes, une révolution se préparait au sein de la féodalité séculière. En se précipitant en Orient à la conquête des lieux saints, elle obéissait à deux sentiments, le sentiment religieux d'abord, et le besoin de la nouveauté, de se dérober aux luttes locales incessantes, à la suzeraineté des seigneurs puissants, peutêtre aussi à la monotonie d'une vie isolée, difficile, besoigneuse même : la plupart des possesseurs de fiefs laissaient ainsi derrière eux des nuées de créanciers, engageant leurs biens pour partir en terre sainte, et comptant sur l'imprévu pour les sortir des difficultés de toute nature qui s'accumulaient autour d'eux. Il n'est pas besoin de dire que les rois, le clergé et le peuple des villes trouvaient, dans ces émigrations en mases de la classe noble, des avantages certains : les rois pouvaient ainsi étendre plus facilement leur pouvoir; les établissements religieux et les évêques, débarrassés, temporairement du moins, de voisins turbulents, ou les voyant revenir dépouillés de tout, augmentaient les biens de l'Église, pouvaient songer avec plus de sécurité à les améliorer, à les faire valoir; le peuple des villes et des bourgs se faisait octroyer des chartes à prix d'argent, en fournissant aux seigneurs les sommes nécessaires à ces expéditions lointaines, à leur rachat s'ils étaient prisonniers, ou à leur entretien s'ils revenaient ruinés, ce qui arrivait fréquemment. Ces transactions, faites de gré ou de force, avaient pour résultat d'affaiblir de jour en jour les distinctions de races, de

vainqueurs et de vaincus, de Francs et de Gallo-Romains. Elles contribuaient à former une nationalité liée par des intérêts communs, par des engagements pris de part et d'autre. Le pouvoir royal abandonnait le rôle de chef d'une caste de conquérants pour devenir royauté nationale destinée à protéger toutes les classes de citoyens sans distinction de race ou d'état. Il commençait à agir directement sur les populations, sans intermédiaires, non-seulement dans le domaine royal, mais au milieu des possessions de ses grands vassaux. « Un seigneur qui oc-« troyait ou vendait une charte de commune se faisait prêter serment « de fidélité par les habitants: de son côté, il jurait de maintenir leurs « libertés et franchises; plusieurs gentilshommes se rendaient garants de « sa foi, s'obligeant à se remettre entre les mains des habitants si leur « seigneur lige violait quelques-uns de leurs droits, et à rester prisonniers « jusqu'à ce qu'il leur eût fait justice. Le roi intervenait toujours dans ces « traités, pour confirmer les chartes et pour les garantir. On ne pouvait « faire de commune sans son consentement, et de là toutes les villes de « commune furent réputées être en la seigneurie du roi; il les appelait « ses bonnes villes, titre qu'on trouve employé dans les ordonnances dès « l'année 1226. Par la suite on voulut que leurs officiers reconnussent « tenir leurs charges du roi, non à droit de suzeraineté et comme « seigneur, mais à droit de souveraineté et comme roi 1. »

Cette marche n'a pas la régularité d'un système suivi avec persévérance. Beaucoup de seigneurs voulaient reprendre de force ces chartes vendues dans un moment de détresse; mais l'intervention royale penchait du côté des communes, car ces institutions ne pouvaient qu'abaisser la puissance des grands vassaux. La lutte entre le clergé et la noblesse séculière subsistait toujours, et les seigneurs séculiers établirent souvent des communes dans la seule vue d'entraver la puissance des évêques. Tous les pouvoirs de l'État, au x11e siècle, tendaient donc à faire renaître cette prépondérance nationale du pays, étouffée pendant plusieurs siècles. Avec la conscience de sa force, le tiers état reprenait le sentiment de sa dignité; lui seul d'ailleurs renfermait encore dans son sein les traditions et certaines pratiques de l'administration romaine : « des chartes de com-« munes des xiie et xiiie siècles semblent n'être qu'une confirmation de a priviléges subsistants 2. » Quelques villes du Midi, sous l'influence d'un régime féodal moins morcelé et plus libéral par conséquent, telles que Toulouse, Bordeaux, Périgueux, Marseille, avaient conservé à peu près intactes leurs institutions municipales; les villes riches et populeuses de Flandre, dès le x° siècle, étaient la plupart affranchies. L'esprit d'ordre est loujours la conséquence du travail et de la richesse acquise par l'industrie et le commerce. Il est intéressant de voir en face de l'anarchie du système féodal ces organisations naissantes des communes, sortes de petites répu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire des communes de France, par le baron C. F. E. Dupin. Paris, 1834.

<sup>2</sup> Ibid.

bliques qui possèdent leurs rouages administratifs; imparfaits, grossiers d'abord, puis présentant déjà, pendant le xiii siècle, toutes les garanties de véritables constitutions. Les arts, comme l'industrie et le commerce, se développaient rapidement dans ces centres de liberté relative; les corporations de métiers réunissaient dans leur sein tous les gens capables, et ce qui plus tard devint un monopole gênant était alors un foyer de lumières. L'influence des établissements monastiques dans les arts de l'architecture ne pouvait être combattue que par des corporations de gens de métiers qui présentaient toutes les garanties d'ordre et de discipline que l'on trouvait dans les monastères, avec le mobile puissant de l'émulation, et l'esprit séculier de plus. Des centres comme Cluny, lorsqu'ils envoyaient leurs moines cimenteurs pour bâtir un prieuré dans un lieu plus ou moins éloigné de l'abbaye mère, les expédiaient avec des programmes arrêtés, des recettes admises, des poncifs (qu'on nous passe le mot), dont ces architectes clercs ne pouvaient et ne devaient s'écarter. L'architecture, soumise ainsi à un régime théocratique, non-seulement n'admettait pas de dispositions nouvelles, mais reproduisait à peu près partout les mêmes formes. sans tenter de progresser. Mais quand, à côté de ces écoles cléricales, il se fut élevé des corporations laïques, ces dernières, possédées de l'esprit novateur qui tient à la civilisation moderne, l'emportèrent bientôt, même dans l'esprit du clergé catholique, qui, rendons-lui cette justice, ne repoussa pas alors les progrès, de quelque côté qu'ils lui vinssent, surtout quand ces progrès ne devaient tendre qu'à donner plus de pompe et d'éclat aux cérémonies du culte. Toutefois l'influence de l'esprit laïque fut lente à se faire sentir dans les constructions monastiques, et cela se conçoit, tandis qu'elle apparaît presque subitement dans les édifices élevés par les évêques. tels que les cathédrales, les évêchés, dans les châteaux féodaux et les bâtiments municipaux. A cette époque, le haut clergé était trop éclairé. trop en contact avec les puissants du siècle, pour ne pas sentir tout le parti que l'on pouvait tirer du génie novateur et hardi qui allait diriger les architectes laïques; il s'en empara avec cette intelligence des choses du temps qui le caractérisait, et devint son plus puissant promoteur.

Au xir siècle, le clergé n'avait pas à prendre les armes spirituelles seulement contre l'esprit de désordre des grands et leurs excès, il se formait à côté delui un enseignement rival, ayant la prétention d'être aussi orthodoxe que le sien, mais voulant que la foi s'appuyât sur le rationalisme. Nous avons dit déjà que les esprits d'élite réfugiés dans ces grands établissements religieux étudiaient, commentaient et revoyaient avec soin les manuscrits des auteurs païens, des Pères ou des philosophes chrétiens rassemblés dans les bibliothèques des couvents; il est difficile de savoir si les hommes tels que Lanfranc et saint Anselme pouvaient lire les auteurs grecs, mais il est certain qu'ils connaissaient les traductions et les commentaires d'Aristote, attribués à Boëce, et que les opinions de Platon étaient parvenues jusqu'à eux. Les ouvrages de saint Anselme, en étant toujours empreints de cette pureté et de cette humilité de cœur qui lui sont naturelles, sentent

cependant le savant dialecticien et métaphysicien. La dialectique et la logique étaient passées d'Orient en Occident; les méthodes philosophiques des docteurs de Byzance avaient suivi le grand mouvement intellectuel imprimé par Charlemagne. Les théologiens occidentaux mettaient en œuvre, dès le xi° siècle, dans leurs écrits ou leurs discussions, toutes les ressources de la raison et de la logique pour arriver à la démonstration et à la preuve des vérités mystérieuses de la religion. Personne n'ignore l'immense popularité que s'était acquise Abailard dans l'enseignement pendant le xiie siècle. Cet espritélevé et subtil, croyant, mais penchant vers le rationalisme, façonnait la jeunesse des écoles de Paris à cette argumentation scolastique, à cette rigueur de raisonnement qui amènent infailliblement les intelligences qui ne sont pas éclairées d'une foi vive au doute. Nous retrouvons cet esprit d'examen dans toutes les œuvres d'art du moven âge, et dans l'architecture surtout, qui dépend autant des sciences positives que de l'inspiration. Saint Bernard sentit le danger : il comprit que cette arme du raisonnement mise entre les mains de la jeunesse, dans des temps si voisins de la barbarie, devait porter un coup funeste à la foi catholique; aussi n'hésite-t-il pas à comparer Abailard à Arius, à Pélage et à Nestorius. Abailard, en 1122, se voyait forcé, au concile de Soissons, de brûler de sa propre main, sans même avoir été entendu, son Introduction à la théologie, dans laquelle il se proposait de défendre la trinité et l'unité de Dieu contre les arguments des philosophes, en soumettant le dogme à toutes les ressources de la dialectique; et en 1140, à la suite des censures du concile de Sens, il dut se retirer à l'abbaye de Cluny, où les deux dernières années de sa vie furent consacrées à la pénitence. Cependant, malgré cette condamnation, l'art de la dialectique devint de plus en plus familier aux écrivains les plus orthodoxes, et de cette école de théologiens scolastiques sortirent, au xIIIe siècle, des hommes tels que Roger Bacon, Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. Saint Bernard et Abailard étaient les deux têtes des deux grands principes qui s'étaient trouvés en présence pendant le cours du xu° siècle au sein du clergé. Saint Bernard représentait la foi pure, le sens droit; il crovait fermement à la théocratie comme au seul moven de sortir de la barbarie, et il commençait, en homme sincère, par introduire la réforme parmi ceux dont il voulait faire les maîtres du monde : l'esprit de saint Paul résidait en lui, Abailard représentait toutes les ressources de la scolastique, les subtilités de la logique et l'esprit d'analyse poussé aux dernières limites. Ce dernier exprimait bien plus, il faut le dire, les tendances de son époque que saint Bernard; aussi le haut clergé ne chercha pas à briser l'arme dangereuse d'Abailard, mais à s'en servir; il prit les formes du savant docteur en conservant l'orthodoxie dusaint. Nous insistons sur ce point parce qu'il indique clairement, à notre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grégoire VII, saint François d'Assise et saint Thomas d'Aquin, par J. Delécluze. Paris, 1844, t. II, p. 64 à 85. — Ouvrages inédits d'Abailard, par M. Cousin. Introduction, p. cLy et suiv.

sens, le mouvement qui s'était produit dans l'étude des arts et des sciences et la conduite du haut clergé en face de ce mouvement; il en comprit l'importance, et il le dirigea au grand profit des arts et de la civilisation. Tout ce qui surgit à cette époque est irrésistible; les croisades, la soif du savoir et le besoin d'affranchissement sont autant de torrents auxquels il fallait creuser des lits: il semblait que l'Occident, longtemps plongé dans l'engourdissement, se réveillait plein de jeunesse et de santé; il se trouvait tout à coup rempli d'une force expansive et absorbante à la fois. Jamais l'envie d'apprendre n'avait produit de telles merveilles. Quand Abailard, condamné par un concile, fugitif, désespérant de la justice humaine, ne trouva plus qu'un coin de terre sur les bords de l'Ardisson, où il pût enseigner librement, sous le consentement de l'évêque de Troyes, sa solitude fut bientôt peuplée de disciples. Laissons un instant parler M. Guizot. « A peine ses « disciples eurent-ils appris le lieu de sa retraite, qu'ils accoururent de tous « côtés, et le long de la rivière se bâtirent autour de lui de petites cabanes. « Là, couchés sur la paille, vivant de pain grossier et d'herbes sauvages, « mais heureux de retrouver leur mattre, avides de l'entendre, ils se « nourrissaient de sa parole, cultivaient ses champs et pourvoyaient à ses « besoins. Des prêtres se mélaient parmi eux aux laïques; et ceux, dit « Héloïse, qui vivaient des bénéfices ecclésiastiques, et qui, accoulumés à « recevoir, non à faire des offrandes, avaient des mains pour prendre, non pour « donner, ceux-là même se montraient prodigues et presque importuns dans les « dons qu'ils apportaient. Il fallut bientôt agrandir l'oratoire, devenu trop « petit pour le nombre de ceux qui se réunissaient. Aux cabanes de roscaux « succédèrent des bâtiments de pierre et de bois, tous construits par le « travail ou aux frais de la colonie philosophique; et Abailard, au milieu « de cette affectueuse et studieuse jeunesse, sans autre soin que celui de « l'instruire et de lui dispenser le savoir et la doctrine, vit s'élever l'édifice « religieux qu'en mémoire des consolations qu'il y avait trouvées dans son « infortune, il dédia au Paraclet ou consolateur '. » Jamais la foi, le besoin de mouvement, le désir de racheter des fautes et des crimes, n'avaient produit un élan comme celui des croisades. Jamais les efforts d'une nation n'avaient été plus courageux et plus persistants pour organiser une administration civile, pour constituer une nationalité, pour conquérir ses premières libertés, que ne le fut cette explosion des communes Le haut clergé condamnait l'enseignement d'Abailard, mais se mettait à son niveau en maintenant l'orthodoxie, provoquait le mouvement des croisades, et en profitait; ne comprenait pas d'abord et anathématisait l'esprit des communes, et cependant trouvait bientôt au sein de ces corporations de bourgeois les artistes hardis et actifs, les artisans habiles qui devaient élever et décorer ses temples, ses monastères, ses hôpitaux et ses palais. Admirable époque pour les arts, pleine de séve et de jeunesse!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abailard et Héloise, essai historique, par M. et M<sup>me</sup> Guizot. Nouvelle édition entièrement refondue, Paris, 1853.

A la sin du xir siècle, l'architecture, déjà pratiquée par des artistes laïques, conserve quelque chose de son origine théocratique; bien que contenue encore dans les traditions romanes, elle prend un caractère de soudaineté qui fait pressentir ce qu'elle deviendra cinquante ans plus tard; elle laisse apparaître parfois des hardiesses étranges, des tentatives qui bientôt deviendront des règles. Chaque province élève de vastes édifices qui vont servir de types; au milieu de ces travaux partiels, mais qui se développent rapidement, le domaine royal conserve le premier rang. Dans l'histoire des peuples, interviennent toujours les hommes des circonstances. Philippe-Auguste régnait alors: son habileté comme politique, son caractère prudent et hardi à la fois, élevaient la royauté à un degré de puissance inconnu depuis Charlemagne. Un des premiers il avait su occuper sa noblesse à des entreprises vraiment nationales; la féodalité perdait sous son règne les derniers vestiges de ses habitudes de conquérants pour faire partie de la nation. Grand nombre de villes et de simples bourgades recevaient des chartes octroyées de plein gré; le haut clergé prenait une moins grande part dans les affaires séculières, et se réformait. Le pays se constituait enfin, et la royauté de fait, selon l'expression de M. Guizot, était placée au niveau de la royauté de droit. L'unité gouvernementale apparaissait, et sous son influence l'architecture se dépouillait de ses vieilles formes, empruntées de tous côtés, pour se ranger, elle aussi, sous des lois qui en firent un art national.

Philippe-Auguste avait ajouté au domaine royal la Normandie, l'Artois, le Vermandois, le Maine, la Touraine, l'Anjou et le Poitou, c'est-à-dire les provinces les plus riches de France, et celles qui renfermaient les populations les plus actives et les plus industrieuses. La prépondérance monarchique avait absorbé peu à peu dans les provinces, et particulièrement dans l'Ile-de-France, l'influence de la féodalité séculière et des grands établissements religieux. A l'ombre de ce pouvoir naissant, les villes, mieux protégées dans leurs libertés, avaient organisé leur administration avec plus de sécurité et de force; quelques-unes même, comme Paris, n'avaient pas eu besoin, pour développer leur industrie, de s'ériger en communes, elles vivaient immédiatement sous la protection du pouvoir royal, et cela leur suffisait. Or, on n'a pas tenu assez compte, il me semble, de cette influence du pouvoir monarchique sur les arts en France. Il semble que François Ier ait été le premier roi qui ait pesé sur les arts, tandis que dès la fin du xue siècle nous voyons l'architecture, et les arts qui en dépendent, se développer avec une incroyable vigueur dans le domaine royal, et avant tout dans l'Ile-de-France, c'est-à-dire dans la partie de ce domaine qui, après le démembrement féodal de la fin du xe siècle, était restée l'apanage des rois. De Philippe-Auguste à Louis XIV, l'esprit général de la monarchie présente un caractère frappant; c'est quelque chose d'impartial et de grand, de contenu et de logique dans la direction des affaires, qui distingue cette monarchie entre toutes dans l'histoire des peuples de l'Europe occidentale. La monarchie française est peut-être, à partir du XIIº siècle, la seule qui ait été réellement nationale, qui se soit identifiée à l'esprit de la population, et c'est ce qui a fait sa force et sa puissance croissantes, malgré ses fautes et ses revers. Dans ses rapports avec la cour de Rome, avec ses grands vassaux, avec la nation elle-même, elle apporte toujours (nous ne parlons, bien entendu, que de l'ensemble de sa conduite) une modération ferme et un esprit éclairé, qui sont le partage des hommes de goût, pour nous servir d'une expression moderne. Ce tempérament dans la manière de voir les choses et dans la conduite des affaires se retrouve dans les arts jusqu'à Louis XIV. L'architecture, cette vivante expression de l'esprit d'un peuple, est empreinte dès la fin du xiii siècle, dans le domaine royal, de la vraie grandeur qui évite l'exagération; elle est toujours contenue même dans ses écarts, et aux époques de décadence. dans les limites du goût; sobre et riche à la fois, claire et logique, elle se plie à toutes les exigences sans jamais abandonner le style. C'est un art appartenant à des gens instruits, qui savent ne dire et faire que ce qu'il faut pour être compris. N'oublions pas que pendant les xIIe et XIIIe siècles, les écoles de Paris, l'université, étaient fréquentées par tous les hommes qui, non-seulement en France, mais en Europe, voulaient connaître la vraie science. L'enseignement des arts devait être au niveau de l'enseignement des lettres, de ce qu'on appelait la physique, c'est-à-dire les sciences, et de la théologie. L'Allemagne, l'Italie et la Provence, particulièrement, envoyaient leurs docteurs se perfectionner à Paris. Nous avons vu que les grands établissements religieux, dès la fin du x1º siècle, envoyaient leurs moines bâtir des monastères en Angleterre, en Italie, et jusqu'au fond de l'Allemagne. A la fin du XII° siècle, les corporations laïques du domaine royal commençaient à prendre la direction des arts sur toutes les provinces de France.

Mais avant d'aller plus loin, examinons rapidement quels étaient les éléments divers qui avaient, dans chaque contrée, donné à l'architecture un caractère local. De Marseille à Châlon, les vallées du Rhône et de la Saône avaient conservé un grand nombre d'édifices antiques à peu près intacts, et là, plus que partout ailleurs, les traditions romaines laissèrent des traces jusqu'au XIIe siècle. Les édifices des bords du Rhône rappellent pendant le cours des xi° et xii° siècles l'architecture des bas temps : les églises du Thor, de Venasque, de Pernes, le porche de Notre-Dame des Doms à Avignon, ceux de Saint-Trophime d'Arles et de Saint-Gilles, reproduisent dans leurs détails, sinon dans l'ensemble de leurs dispositions modifiées en raison des besoins nouveaux, les fragments romains qui couvrent encore le sol de la Provence. Toutefois les relations fréquentes des villes du littoral avec l'Orient apportèrent dans l'ornementation, et aussi dans quelques données générales, des éléments byzantins. Les absides à pans coupés, les coupoles polygonales supportées par une suite d'arcs en encorbellement, les arcatures plates décorant les murs, les moulures peu saillantes et divisées en membres nombreux, les ornements déliés présentant souvent des combinaisons étrangères à la flore, des feuillages aigus et dentelés, sentaient leur origine orientale. Cette infusion étrangère se perd à mesure que l'on remonte le Rhône, ou du moins elle prend un autre caractère en venant se mêler à l'influence orientale partie des bords du Rhin. Celle-ci est autre, et voici pourquoi. Sur les bords de la Méditerranée, les populations avaient des rapports directs et constants avec l'Orient. Au xii siècle, elles subissaient l'influence des arts orientaux contemporains, et non l'influence archéologique des arts antérieurs, de là cette finesse et cette recherche que l'on rencontre dans les édifices de Provence qui datent de cette époque; mais les arts byzantins, qui avaient laissé des traces sur les bords du Rhin. dataient de l'époque de Charlemagne; depuis lors les rapports de ces contrées avec l'Orient avaient cessé d'être directs. Ces deux architectures, dont l'une avait puisé autrefois, et'dont l'autre puisait encore aux sources orientales, se rencontrent dans la Haute-Saône, sur le sol bourguignon et dans la Champagne : de là ces mélanges de style issus de l'architecture romaine du sol, de l'influence orientale sud contemporaine, et de l'influence orientale rhénane traditionnelle; de là des monuments tels que les églises de Tournus, des abbayes de Vézelay, de Cluny, de Charlieu. Et cependant ces mélanges forment un tout harmonieux, car ces édifices étaient exécutés par des hommes nés sur le sol, n'avant subi que des influences dont ils ne connaissent pas l'origine, dirigés parfois, comme à Cluny, par des étrangers qui ne se préoccupaient pas assez des détails de l'exécution pour que la tradition locale ne conservât pas une large part dans le mode de bâtir et de décorer les monuments. L'influence orientale ne devait pas pénétrer sur le sol gallo-romain par ces deux voies seulement. En 984, une vaste église avait été fondée à Périgueux, reproduisant exactement dans son plan et ses dispositions un édifice bien connu, Saint-Marc de Venise, commencé peu d'années auparavant. L'église abbatiale de Saint-Front de Périgueux est une-église à coupoles sur pendentifs, élevée peut-être sous la direction d'un Français qui avait étudié Saint-Marc, ou sur les dessins d'un architecte vénitien, par des ouvriers gallo-romains; car si l'architecture du monument est vénitienne ou quasi orientale, la construction et les détails de l'ornementation appartiennent à la décadence romaine et ne rappellent en aucune facon les sculptures ou le mode de bâtir appliqués à Saint-Marc de Venise. Cet édifice, malgré son étrangeté à l'époque où il fut élevé et sa complète dissemblance avec les édifices qui l'avaient précédé dans cette partie des Gaules, exerça une grande influence sur les constructions élevées pendant les xie et xiie siècles au nord de la Garonne, et sait ressortir l'importance des écoles monastiques d'architecture jusqu'à la fin du xu siècle. Un de nos archéologues les plus distingués i explique cette transsusion de l'architecture orientale aux confins de l'Occident par la présence des colonies vénitiennes établies alors à Limoges et sur la côte occidentale. Alors le passage du détroit de Gibraltar présentait les plus grands risques, à cause des nombreux pirates arabes qui tenaient les côtes d'Espagne et d'Afrique,

<sup>1</sup> M. Félix de Verneilh, l'Architecture byzantine en France. Paris, 1852.

et tout le commerce du Levant avec les côtes du nord de la France et la Bretagne (l'Angleterre) se faisait par Marseille ou Narbonne, prenaît la voie de terre par Limoges, pour reprendre la mer à la Rochelle ou à Nantes. Mais l'église abbatiale de Saint-Front de Périgueux se distingue autant par son plan, qui n'a pas d'analogue en France, que par sa disposition de coupoles à pendentifs (voy. Architecture religieuse). C'était bien là en effet une importation étrangère, importation qui s'étend fort loin de Périgueux; ce qui doit faire supposer que si l'église de Saint-Front exerça une influence sur l'architecture religieuse de la côte occidentale, cette église ne saurait cependant être considérée comme la mère de toutes les églises à coupoles bâties en France pendant le xii° siècle. Il



faut admettre que le commerce de transit du Levant importa dans le centre et l'ouest de la France des principes d'art étrangers, sur tous les points où il eut une certaine activité, et où probablement des entrepôts avaient été établis par l'intelligence commerciale des Vénitiens. Sur ces matières, les documents écrits contemporains sont tellement insuffisants ou laconiques, qu'il ne nous semble pas que l'on doive se baser uniquement sur des renseignements aussi incomplets, pour établir un système; mais si nous examinons les faits, et si nous en tirons les inductions les plus naturelles, nous arriverons peut-être à éclaircir cette question si intéressante de l'introduction de la coupole à pendentifs dans l'architecture française des xe et xie siècles. A la fin du xe siècle, la France était ainsi divisée (fig. 1): nous voyons dans sa partie moyenne une grande

province, l'Aquitaine, Limoges en est le point central; elle est bordée au nord par le domaine royal et l'Anjou, qui suivent à peu près le cours de la Loire; à l'ouest et au sud-ouest, par l'Océan et le cours de la Garonne; au sud, par le comté de Toulouse; à l'est, par le Lyonnais et la Bourgogne. Or, c'est dans cette vaste province et seulement dans cette province que, pendant le cours des xe et xie siècles, l'architecture française adopte la coupole à pendentifs portée sur des arcs-doubleaux. Le recueil manuscrit des Antiquités de Limoges, cité par M. de Verneilh<sup>1</sup>, place l'arrivée des Vénitiens dans cette ville entre les années 988 et 989; en parlant de leur commerce, il contient ce passage: « Les vieux registres du pays nous rap-« portent que, antiennement, les Vénitiens traffiquans des marchan-« dises d'Orient, ne pouvant passer leurs navires et galleres descendans de « l'Orient par la mer Méditerranée dans l'Océan par le destroit de Gibral-« tar à cause de quelques rochers fesant empeschement audit destroit, « pourquoi vindrent demeurer à Lymoges, auquel lieu establirent la « Bourse de Venise, faisant apporter les espiceries et autres marchandises « du Levant, descendre à Aigues-Mortes, puis de là les faisoient conduire « à Lymoges par mulets et voitures, p. de là, à la Rochelle, Bretagne, An-« gleterre, Escosse et Irlande; lesquels Vénitiens demeurerent à Lymoges « longuement et se tenoient près l'abbaye de Sainct-Martin, qu'ils réédifa fierent sur les vieilles ruynes faictes par les Danois (Normands).....» Si les Vénitiens n'eussent été s'installer en Aquitaine que pour établir un entrepôt destiné à alimenter le commerce de la « Bretagne, de l'Écosse et de l'Irlande», ils n'auraient pas pris Limoges comme lieu d'approvisionnement, mais quelque ville du littoral. Ce comptoir établi à Limoges, au centre de l'Aquitaine, indique, il nous semble, le besoin manifeste de fournir d'épiceries, de riches étoffes, de denrées levantines, toutes les provinces de France aussi bien que les contrées d'outre-mer. A une époque où l'art de l'architecture était encore à chercher la route qu'il allait suivre, où l'on essayait de remplacer, dans les édifices religieux, les charpentes destructibles par des voûtes de pierre (voy. Construction), où les constructeurs ne connaissaient que la voûte en berceau, applicable seulement à de petits monuments, il n'est pas surprenant que de riches commerçants étrangers aient vanté les édifices de leur pays natal, qu'ils aient offert de faire venir des architectes, ou d'envoyer des moines architectes d'Aquitaine visiter et étudier les églises de Venise et des bords de l'Adriatique. La coupole pouvait ainsi s'introduire dans le centre de la France par cent voies différentes: chaque architecte amené par les Vénitiens, ou qui allait visiter les églises de l'Adriatique, faisait reproduire du mieux qu'il pouvait, par des ouvriers inhabiles, des constructions étrangères et que l'on regardait comme des œuvres bonnes à imiter. Il y aurait donc exagération peut-être, nous le pensons, à considérer Saint-Front de Périgueux comme le type. l'église mère de tous les monuments à coupoles de France. Si Saint-

<sup>1</sup> L'Architecture byzantine en France, par M. Félix de Verneilh.

Front est une copie du plan et de la disposition générale de Saint-Marc de Venise, ce n'est pas à dire que cette église abbatiale soit la source unique à laquelle on ait puisé pour faire des églises à coupoles dans toute l'Aquitaine et le midi de la France pendant le cours des xi° et xii° siècles. Saint-Front a pu être l'origine des églises à coupoles sur pendentifs du Périgord et de l'Angoumois, mais nous croyons que les coupoles des églises d'Auvergne, celles du Lyonnais, celles de la cathédrale du Puy, par exemple, ont reçu leur influence directe de l'Orient, ou plutôt de l'Adriatique, par l'intermédiaire du commerce vénitien 1.

Quoi qu'il en soit, et prenant le fait tel qu'il se produit dans les monuments de l'Aquitaine pendant les xe, xie et xiie siècles, il a une importance considérable dans l'histoire de l'architecture française; ses conséquences se font sentir jusque pendant le xiiie siècle dans cette province et au delà (voy. Architecture religieuse, Construction). Les cathédrales de Poitiers, d'Angers, et du Mans même, conservent dans la manière de construire les voûtes des grandes nefs une dernière trace de la coupole.

Au nord-ouest de la France, les monuments qui existaient avant l'invasion des Normands ne nous sont pas connus, les incursions de Danois na laissaient rien debout derrière elles; mais bientôt établis sur le sol, ces barbares deviennent de hardis et actifs constructeurs. Dans l'espace d'un siècle et demi, ils couvrent le payssur lequel ils ont définitivement pris terre d'édifices religieux, monastiques ou civils, d'une étendue et d'une richesse peu communes alors. Il est difficile de supposer que les Normands aient apporté de Norwége des éléments d'art; mais ils étaient possédés d'un esprit persistant, pénétrant; leur force brutale ne manquait pas de grandeur. Conquérants, ils élèvent des châteaux pour assurer leur domination; ils reconnaissent bientôt la force morale du clergé, et ils le dotent richement. Pressés d'ailleurs d'atteindre le but, lorsqu'ils l'ont entrevu, ils ne laissent aucune de leurs entreprises inachevée, et en cela ils différaient complétement des peuples méridionaux de la Gaule; tenaces, ils étaient les seuls peut-être, parmi les barbares établis en France, qui eussent des idées d'ordre, les seuls qui sussent conserver leurs conquêtes et composer un État. Ils durent trouver les restes des arts carlovingiens sur le territoire où ils s'implantèrent; ils y mêlèrent léur génie national, positif, grand, quelque peu sauvage, et délié cependant.

Ces peuples ayant de fréquents rapports avec le Maine, l'Anjou, le Poitou et toute la côte occidentale de la France, le goût byzantin agit aussi sur l'architecture normande. Mais au lieu de s'attacher à la construction comme dans le Périgord ou l'Angoumois, il influe sur la décoration. Ne perdons point de vue ces entrepôts d'objets ou de denrées du Levant placés au centre de la France. Les Vénitiens n'apportaient pas seulement en France du poivre et de la cannelle, mais aussi des étoffes de soie et d'or chargées de riches ornements, de rinceaux, d'animaux bizarres; étoffes qui se fabri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez l'article de M. Vitet, inséré dans le Journal des Savants, cahiers de janvier, février et mai 1853, sur l'Architecture byzantine en France par M. de Verneilb.

quaient alors en Syrie, à Bagdad, en Égypte, sur les côtes de l'Asie Mineure, à Constantinople, en Sicile et en Espagne. Ces étoffes d'origine orientale, que l'on retrouve dans presque tous les tombeaux du xiresiècle ou sur les peintures, étaient fort en vogue à cette époque; le haut clergé particulièrement les employait dans les vêtements sacerdotaux, pour les rideaux ou les parements d'autel (voy. AUTEL), pour couvrir les châsses des saints. Les tapis sarrazinois, comme on les appelait alors, et qui originairement étaient fabriqués en Perse, se placaient dans les églises ou dans les palais des riches seigneurs. Les premières croisades et les conquêtes des Normands en Sicile et en Orient ne firent que répandre davantage en France, et en Normandie principalement, le goût de ces admirables tissus, brillants et harmonieux de couleur, d'un dessinsi pur et si gracieux. L'architecture de la Saintonge, du Poitou, de l'Anjou, du Maine, et surtout de la Normandie. s'empara de ces dessins et de ce mode de coloration. Partout où des monuments romains d'une certaine richesse d'ornementation existaient encore dans l'Ouest, l'influence de ces tissus sur l'architecture est peu sensible. Ainsi à Périgueux, par exemple, dans l'antique Vésone remplie de débris romains, comme nous l'avons dit déjà, si la forme des édifices religieux est empruntée à l'Orient, la décoration reste romaine; mais dans les contrées, comme la Normandie, où les fragments de sculpture romaine n'avaient pas laissé de traces, la décoration des monuments des x1° et x11° siècles rappelle ces riches galons, ces rinceaux habilement agencés que l'on retrouve sur les étoffes du Levant (voy. PEINTURE, SCULPTURE), tandis que la forme générale de l'architecture conserve les traditions gallo-romaines. L'influence byzantine, comme on est convenu de l'appeler, s'exerçait donc très-différemment sur les provinces renfermées dans la France de cette époque. L'art de la statuaire appliqué à l'architecture se développait à la fin du xie siècle, en raison des mêmes causes. En Provence, tout le long du Rhône et de la Saône, en Bourgogne, en Champagne, dans le comté de Toulouse, à l'embouchure de la Gironde, dans l'Angoumois, la Saintonge et le Poitou, partout ensin où des monuments romains avaient laissé de riches débris, il se formait des écoles de statuaires; mais l'architecture de Normandie, du Nord et du Rhin était alors aussi pauvre en statuaire qu'elle était riche en combinaisons d'ornements d'origine orientale.

Pendant le XII° siècle, le domaine royal, bien que réduit à un territoire fort exigu, était resté presque étranger à ces influences, ou plutôt il les avait subies toutes à un faible degré, en conservant plus qu'aucune autre contrée de la France la tradition gallo-romaine pure. A la fin du XII° siècle et au commencement du XII°, sous le règne de Philippe-Auguste, le domaine royal, en s'étendant, repousse ce qu'il pouvait y avoir d'excessif dans ces produits étrangers; il choisit, pour ainsi dire, parmi tous ces éléments, ceux qui conviennent le mieux à ses goûts, à ses habitudes, et il forme un art national comme il fonde un gouvernement national.

Il manquait à l'architecture romane un centre, une unité d'influence

<sup>1</sup> La dénomination d'architecture romane est très-vague, sinon fausse, La langue

pour qu'elle pût devenir l'art d'une nation; enseignée et pratiquée, comme nous l'avons dit, par les établissements religieux, elle était soumise à leurs règles particulières, règles qui n'avaient d'autre lien entre elles que l'autorité unique qu'elles reconnaissaient, celle du pape, ne pouvant exercer aucune action matérielle sur les formes de l'art. Cette architecture en était réduite, ou à rester stationnaire, ou à prendre ses éléments de progrès de tous côtés, suivant les caprices ou les goûts des abbés. Mais quand l'unité du pouvoir monarchique commença de s'établir, cette unité, secondée par des artistes laïques faisant partie de corporations reconnues, dut, par la force naturelle des choses, former un centre d'art qui allait rayonner de tous côtés en même temps qu'elle exercait son action politique. Ce résultat est apparent dès le commencement du xiir siècle. On voit peu à peu l'architecture romane s'éteindre, s'atrophier sous l'architecture inaugurée par les artistes laïques; elle recule devant ses progrès; se conserve quelque temps indécise dans les établissements monastiques, dans les provinces où l'action du pouvoir monarchique ne se fait pas encore sentir, jusqu'au moment où une nouvelle conquête de la monarchie dans ces provinces en détruit brusquement les derniers vestiges, en venant planter tout à coup et sans aucune transition un monument sorti du domaine royal, comme on plante un étendard au milieu d'une cité gagnée. A partir du XIII° siècle, l'architecture suit pas à pas les progrès du pouvoir royal; elle l'accompagne, elle semble faire partie de ses prérogatives : elle se développe avec énergie là où ce pouvoir est fort, incontesté; elle est mélangée et ses formes sont incertaines là où ce pouvoir est faible et contesté.

C'est pendant les dernières années du xiie siècle et au commencement du xiiie que toutes les grandes cathédrales du domaine royal sont fondées et presque entièrement terminées sur des plans nouveaux. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, les cathédrales de Bourges, de Laon, de Soissons, de Meaux, de Noyon, d'Amiens, de Rouen, de Cambrai, d'Arras, de Tours, de Sées, de Coutances, de Bayeux, sont commencées sous le règne de Philippe-Auguste, pour être achevées presque toutes à la fin du XIIIº siècle. La Champagne, si bien liée, politiquement parlant, au domaine royal sous saint Louis, élève de son côté les grandes cathédrales de Reims, de Châlons, de Troyes. La Bourgogne et le Bourbonnais suivent la nouvelle direction imprimée à l'architecture, et bâtissent les cathédrales d'Auxerre, de Nevers, de Lyon. Bientôt la vicomté de Carcassonne fait partie du domaine royal, et reçoit seule l'influence directe de l'architecture officielle au milieu de contrées qui continuent jusqu'au xv° siècle les traditions romaines abâtardies. Quant à la Guienne, qui reste apanage de la couronne d'Angleterre jusque sous Charles V; quant à la Provence, qui ne devient française que sous Louis XI, l'architecture du domaine royal n'y pénètre

romane α était circonscrite sur un sol dont on connaît les limites, en deçà et au delà α de la Loire ». En peut-on dire autant de l'architecture que l'on désigne sous le nom de romane? (Voyez, dans l'article de M. Vitet précité, pages 30 et 31, la judicieuse critique sur cette dénomination.)

pas, ou du moins elle n'y produit que de tristes imitations qui semblent dépaysées au milieu de ces contrées. En Bretagne, elle ne se développe que tardivement, et conserve toujours un caractère qui tient autant à l'Angleterre qu'à la Normandie et au Maine. Nous donnons ici (fig. 2) les divisions de la France à la mort de Philippe-Auguste, en 1223. Ce mouvement est suivi partout, dans les constructions qui s'élèvent dans les villes, les bourgs et les simples villages; les établissements monastiques sont entraînés bientôt dans le courant creusé par le nouvel art. Autour



des monuments importants tels que les cathédrales, les évêchés, les palais, les châteaux, il s'élève des milliers d'édifices auxquels les grandes et riches constructions servent de types, comme des enfants d'une même famille. Le monument mère renferme-t-il des dispositions particulières commandées quelquefois par une configuration exceptionnelle du sol, par un besoin local, ou par le goût de l'artiste qui l'a élevé, ces mêmes dispositions se retrouvent dans les édifices secondaires, bien qu'elles ne soient pas indiquées par la nécessité. Un accident pendant la construction, un repentir, l'insuffisance des ressources, ont apporté des modifications dans le projet type: les imitations vont parfois jusqu'à reproduire ces défauts, ces erreurs, ou les pauvretés résultant de cette pénurie.

Ce qu'il y a de plus frappant dans le nouveau système d'architecture adopté dès la fin du xir siècle, c'est qu'il s'affranchit complétement des traditions romaines. Il ne faut pas croire que de cet affranchissement résulte le désordre ou le caprice; au contraire, tout est ordonné, logique,

harmonieux: une fois ce principe posé, les conséquences s'ensuivent avec une rigueur qui n'admet pas les exceptions. Les défauts mêmes de cette architecture dérivent de son principe impérieusement poursuivi. Dans l'architecture française qui naît avec le xiii siècle, les dispositions, la construction, la statique, l'ornementation, l'échelle, diffèrent absolument des dispositions, de la construction, de la statique, de l'ornementation et de l'échelle suivies dans l'architecture antique. En étudiant ces deux arts, il faut se placer à deux points de vue opposés; si l'on veut juger l'un en se basant sur les principes qui ont dirigé l'autre, on les trouvera tous deux absurdes. C'est ce qui explique les étranges préventions, les erreurs et les contradictions dont fourmillent les critiques appartenant aux deux camps opposés des défenseurs des arts antique et gothique. Ces deux arts n'ont besoin d'être défendus ni l'un ni l'autre, ils sont tous deux la conséquence de deux civilisations partant de principes différents. On peut préférer la civilisation romaine à la civilisation née avec la monarchie française, on ne peut les mettre à néant ni l'une ni l'autre; il nous semble inutile de les comparer, mais on trouvera profit à les connaître toutes deux.

Le monument romain est une sorte de moulage sur forme qui exige l'emploi très-rapide d'une masse énorme de matériaux; par conséquent un personnel immense d'ouvriers, des moyens d'exploitation et de transport établis sur une très-vaste échelle. Les Romains, qui avaient à leur disposition des armées habituées aux travaux publics, qui pouvaient jeter une population d'esclaves ou des réquisitions sur un chantier, avaient adopté le mode qui convenait le mieux à cet état social. Pour élever un de ces grands édifices alors; il n'était pas besoin d'ouvriers très-expérimentés: quelques hommes spéciaux pour diriger la construction, des peintres, des stucateurs pour revêtir ces masses de maçonnerie d'une riche enveloppe, quelques artistes grecs pour sculpter les marbres employés, et, derrière ces hommes intelligents, des bras pour casser des cailloux, monter de la brique, corroyer du mortier ou pilonner du béton. Aussi, quelque éloigné que fût de la métropole le lieu où les Romains élevaient un cirque, des thermes, des aqueducs, des basiliques ou des palais, les mêmes procédés de construction étaient employés, la même forme d'architecture adoptée : le monument romain est romain partout, en dépit du sol, du climat, des matériaux même, et des usages locaux. C'est toujours le monument de la ville de Rome, jamais l'œuvre d'un artiste. Du moment que Rome met le pied quelque part, elle domine seule, en effacant ce qui lui est étranger; c'est là sa force, et ses arts suivent l'impulsion donnée par sa politique. Lorsqu'elle s'empare d'un territoire, elle n'enlève au peuple conquis ni ses dieux, ni ses coutumes locales; mais elle plante ses temples, elle bâtit ses immenses édifices publics, elle établit son administration politique, et bientôt l'importance de ses établissements, son organisation administrative, absorbent les derniers vestiges des civilisations sur lesquelles elle projette sa grande ombre. Certes il y a là un beau sujet d'études et d'observations; mais au milieu de cette puissance inouïe, l'homme

disparaît, il n'est plus qu'un des rouages infimes de la grande machine politique. La Grèce elle-même, ce foyer si éclatant des arts et de tout ce qui tient au développement de l'esprit humain, la Grèce s'éteint sous le souffle de Rome. Le christianisme seul pouvait lutter contre le géant, en rendant à l'homme isolé le sentiment de sa personnalité. Mais il faut des siècles pour que les restes de la civilisation païenne disparaissent. Nous n'avons pu envisager qu'une des parties de ce grand travail humain du moven âge; à la fin du xii° siècle, tous ces principes qui devaient assurer le triomphe des idées enfantées par le christianisme sont posés (pour ne parler que du sujet qui nous occupe), le principe de la responsabilité personnelle apparaît: l'homme compte pour quelque chose dans la société, quelle que soit la classe à laquelle il appartienne. Les arts, en se dépouillant alors complétement de la tradition antique, deviennent l'expression individuelle de l'artiste qui concourt à l'œuvre générale sans en troubler l'ordonnance, mais en v attachant son inspiration particulière; il v a unité et variété à la fois. Les corporations devaient amener ce résultat, car si elles établissaient dans leur organisation des règles fixes, elles n'imposaient pas, comme les Académies modernes, des formes immuables. D'ailleurs, l'unité est le grand besoin et la tendance de cette époque, mais elle n'est pas encore tyrannique, et si elle oblige le sculpteur ou le peintre à se renfermer dans certaines données monumentales, elle leur laisse à chacun une grande liberté dans l'exécution. L'architecte donnait la hauteur d'un chapiteau. d'une frise, imposait leur ordonnance, mais le sculpteur pouvait faire de ce chapiteau ou de ce morceau de frise son œuvre propre, il se mouvait dans sa sphère en prenant la responsabilité de son œuvre. L'architecture ellemême des xiie et xiiie siècles, tout en étant soumise à un mode uniforme, en se fondant sur des principes absolus, conserve la plus grande liberté dans l'application de ces principes; les nombreux exemples donnés dans ce Dictionnaire démontrent ce que nous avancons ici. Avec l'invasion laïque dans le domaine des arts commence une ère de progrès si rapides, qu'on a peine à en suivre la trace; un monument n'est pas plutôt élevé, qu'il sert d'échelon, pour ainsi dire, à celui qui se fonde; un nouveau mode de construction ou de décoration n'est pas plutôt essayé, qu'on le pousse, avec une rigueur de logique incrovable, à ses dernières limites.

Dans l'histoire des arts, il faut distinguer deux éléments: la nécessité et le goût. A la fin du xii° siècle, presque tous les monuments romans, religieux, civils ou militaires, ne pouvaient plus satisfaire aux besoins nouveaux, particulièrement dans le domaine royal. Les églises romanes, étroites, encombrées par des piliers massifs, sans espace, ne pouvaient convenir aux nombreuses réunions de fidèles, dans des villes dont la population et la richesse s'accroissaient rapidement; elles étaient tristes et sombres, grossières d'aspect, et n'étaient plus en harmonie avec des mœurs et une civilisation avancées déjà. Les maisons, les châteaux, présentaient les mêmes inconvénients d'une façon plus choquante encore, puisque la vie habituelle ne pouvait s'accommoder de demeures

dans lesquelles aucun des besoins nouveaux n'était satisfait. Quant à l'architecture militaire, les perfectionnements apportés dans les moyens d'attaque exigeaient l'emploi de dispositions défensives en rapport avec ces progrès. (Voy. Architecture religieuse, civile, militaire.)

Il fallait élever des églises plus vastes, dans lesquelles les points d'appui intérieurs devaient prendre le moins de terrain possible, les aérer, les éclairer, les rendre plus faciles d'accès, mieux closes, plus saines et plus propres à contenir la foule. Dans presque toutes les provinces du Nord, les églises romanes étaient combinées, comme construction, de façon à ne pouvoir durer (voy. Construction); elles s'écroulaient ou menacaient ruine partout : force était de les rebâtir. Il fallait élever des palais ou des châteaux pour un personnel plus nombreux, car la féodalité suivait partout le mouvement imprimé par la monarchie; et si le roi prenait une plus grande part d'autorité sur ses grands vassaux, ceux-ci absorbaient les petits siefs, centralisaient chaque jour le pouvoir chez eux, comme le roi le centralisait autour de lui. Il fallait à ces bourgeois nouvellement affranchis, à ces corporations naissantes, des lieux de réunion, des hôtels de ville, des bourses, ou parloirs, comme on les appelait alors, des chambres pour les corps d'états, des maisons en rapport avec des mœurs plus policées et des besoins plus nombreux. Il fallait enfin à ces villes affranchies des murailles extérieures, car elles comprenaient parfaitement qu'une conquête, pour être durable, doit être toujours prête à se défendre. Là était la nécessité de reconstruire tous les édifices d'après un mode en harmonie avec un état social nouveau. Il ne faut pas oublier non plus que le sol était couvert de ruines; les luttes féodales, les invasions des Normands, l'établissement des communes, qui ne s'était pas fait sans grands déchirements ni sans excès populaires, l'ignorance des constructeurs qui avaient élevé des édifices peu durables, laissaient tout à fonder. A côté de cette impérieuse nécessité, que l'histoire de cette époque explique suffisamment, naissait un goût nouveau au milieu de cette population gallo-romaine reprenant son rang de nation. Nous avons essayé d'indiquer les ressources diverses où ce goût avait été chercher ses aspirations, mais avant tout il tenait au génie du peuple qui occupait les bassins de la Seine, de la Loire et de la Somme. Ces peuples, doués d'un esprit souple, novateur, prompt à saisir le côté pratique des choses, actif, mobile, raisonneur, dirigés plutôt par le bon sens que par l'imagination, semblaient destinés par la Providence à briser les dernières entraves de la barbarie dans les Gaules, non par des voies brusques et par la force matérielle, mais par un travail intellectuel qui fermentait depuis le xi° siècle. Protégés par le pouvoir royal, ils l'entourent d'une auréole qui ne cesse de briller d'un vif éclat jusqu'après l'époque de la renaissance. Aucun peuple, si ce n'est les Athéniens peutêtre, ne fit plus facilement litière des traditions; c'est en même temps son défaut et sa qualité : toujours désireux de trouver mieux, sans s'arrêter jamais, il progresse aussi rapidement dans le bien que dans le mal; il s'attache à une idée avec passion, et, quand il l'a poursuivie dans ses

derniers retranchements, quand il l'a mise à nu par l'analyse, quand elle commence à germer au milieu des peuples ses voisins, il la dédaigne pour en poursuivre une autre avec le même entraînement, abandonnant la première comme un corps usé, vieilli, comme un cadavre dont il ne peut plus rien tirer. Ce caractère est resté le nôtre encore aujourd'hui, il a de notre temps produit de belles et de misérables choses; c'est enfin ce qu'on appelle la mode depuis bientôt trois cents ans : or, la mode s'attache aux futilités de la vie comme aux principes sociaux les plus graves, elle est ridicule ou terrible, gracieuse ou pleine de grandeur.

On doit tenir compte de ce caractère particulier à une portion de la France, si l'on veut expliquer et comprendre le grand mouvement des arts à la fin du xu° siècle; nous ne faisons que l'indiquer ici, puisque nous reviendrons sur chacune des divisions de l'architecture en analysant les formes que ces divisions ont adoptées. Il n'est pas besoin de dire que ce mouvement fut contenu tant que l'architecture théorique ou pratique resta entre les mains des établissements religieux; tout devait alors contribuer à l'arrêter : les traditions forcément suivies, la rigueur de la vie claustrale. les réformes tentées et obtenues au sein du clergé pendant le xi° siècle et une partie du xII<sup>e</sup>. Mais quand l'architecture eut passé des mains des clercs aux mains des laïgues, le génie national ne tarda pas à prendre le dessus: pressé de se dégager de l'enveloppe romane, dans laquelle il se trouvait mal à l'aise, il l'étendit jusqu'à la faire éclater : une de ses premières lentatives fut la construction des voûtes. Profitant des résultats assez confus obtenus jusqu'alors, poursuivant son but avec cette logique rigoureuse qui faisait à cette époque la base de tout travail intellectuel, il posa ce principe, déià développé dans le mot Arc-Boutant, que les voûtes agissant suivant des poussées obliques, il fallait, pour les maintenir, des résistances obliques (voy. Construction, Voute). Déjà dès le milieu du xiiº siècle. les constructeurs avaient reconnu que l'arc plein cintre avait une force de poussée trop considérable pour pouvoir être élevé à une grande hauteur sur des murs minces ou des piles isolées, surtout dans de larges vaisseaux, à moins d'être maintenu par des culées énormes; ils remplacèrent l'arc plein cintre par l'arc en tiers-point (voy. ARC), conservant seulement l'arc plein cintre pour les senêtres et les portées de peu de largeur; ils renoncèrent complétement à la voûte en berceau, dont la poussée continue devait être maintenue par une butée continue. Réduisant les points résistants de leurs constructions à des piles, ils s'ingénièrent à faire tomber tout le poids et la poussée de leurs voûtes sur ces piles, n'avant plus alors qu'à les maintenir par des arcs-boutants indépendants et reportant toutes les pesanteurs en dehors des grands édifices. Pour donner plus d'assiette à ces piles ou contre-forts isolés, ils les chargèrent d'un supplément de poids dont ils firent bientôt un des motifs les plus riches de décoration (voy. Pinacle). Évidant de plus en plus leurs édifices, et reconnaissant à l'arc en tiers-point une grande force de résistance en même temps qu'une faible action d'écartement, ils l'appliquèrent par-

tout, en abandonnant l'arc plein cintre, même dans l'architecture civile. Dès le commencement du xiii siècle, l'architecture se développe d'aurès une méthode complétement nouvelle, dont toutes les parties se déduisent les unes desautres avec une rigueur impérieuse. Or, c'est par le changement de méthode que commencent les révolutions dans les sciences et les arts. La construction commande la forme. Les piles destinées à porter plusieurs arcs se divisent en autant de colonnes qu'il y a d'arcs : ces colonnes sont d'un diamètre plus ou moins fort, suivant la charge qui doit peser sur elles; s'élevant chacune de leur côté jusqu'aux voûtes qu'elles doivent soutenir, leurs chapiteaux prennent une importance proportionnée à cette charge. Les arcs sont minces ou larges, composés d'un ou de plusieurs rangs de claveaux, en raison de leur fonction (voy. Arc, Construction). Les murs, devenus inutiles, disparaissent complétement dans les grands édifices et sont remplacés par des claires-voies décorées de vitraux colorés. Toute nécessité est un motif de décoration : les combles, l'écoulement des eaux, l'introduction de la lumière du jour, les moyens d'accès et de circulation aux différents étages des bâtiments, jusqu'aux menus objets, tels que les ferrures, la plomberie, les scellements, les supports, les movens de chaussage, d'aération, non-seulement ne sont point dissimulés, comme on le fait si souvent depuis le xvi siècle dans nos édifices, mais sont au contraire franchement accusés, et contribuent, par leur ingénieuse combinaison et le goût qui préside toujours à leur exécution, à la richesse de l'architecture. Dans un bel édifice du commencement du xiiie siècle si splendide qu'on le suppose, il n'y a pas un ornement à enlever, car chaque ornement n'est que la conséquence d'un besoin rempli. Si l'on va chercher les imitations de ces édifices faites hors de France, on n'y trouve qu'étrangeté; ces imitations ne s'attachant qu'aux formes sans deviner leur raison d'être. Ceci explique comme quoi, par suite de l'habitude que nous avons chez nous de vouloir aller chercher notre bien au loin (comme si la distance lui donnait plus de prix), les critiques qui se sont le plus élevés contre l'architecture dite gothique avaient presque toujours en vue des édifices tels que les cathédrales de Milan, de Sienne, de Florence, certaines églises de l'Allemagne, mais n'avaient jamais songé à faire vingt lieues pour aller sérieusement examiner la structure des cathédrales d'Amiens, de Chartres ou de Reims. Il ne faut pas aller étudier ou juger l'architecture française de cette époque là où elle a été importée; il faut la voir et la juger sur le sol qui l'a vue naître, au milieu des divers éléments matériels ou moraux dont elle s'est nourrie. Elle est d'ailleurs si intimement liée à notre histoire, aux conquêtes intellectuelles de notre pays, à notre caractère national, dont elle reproduit les traits principaux, les tendances et la direction, qu'on a peine à comprendre comment il se fait qu'elle ne soit pas mieux connue et mieux appréciée, qu'on ne peut concevoir comment l'étude n'en est pas prescrite dans nos écoles comme l'enseignement de notre histoire.

C'est précisément au moment où les recherches sur les lettres, les sciences, la philosophic et la législation antiques sont poursuivies avec

ardeur, pendant ce xii° siècle, que l'architecture abandonne les derniers restes de la tradition antique pour fonder un art nouveau dont le principe est en opposition manifeste avec le principe des arts de l'antiquité. Faut-il conclure de là que les hommes du xue siècle n'étaient pas conséquents avec eux-mêmes? Tout au contraire; mais ce qui distingue la renaissance du xiie siècle de la renaissance du xvie, c'est que la première se pénétrait de l'esprit antique, tandis que la seconde se laissait séduire par la forme. Les dialecticiens du xir siècle, en étudiant les auteurs païens, les Pères et les Écritures, voyaient les choses et les hommes de leur temps avec les veux de leur temps, comme l'eût pu faire Aristote, s'il eût vécu au xiie siècle, et la forme que l'on donnait alors aux choses d'art était déduite des besoins ou des idées du moment. Prenons un exemple bien frappant, fondamental en architecture, l'échelle. Tout le monde sait que les ordres de l'architecture des Grecs et des Romains pouvaient être considérés comme des unités typiques qu'on employait dans les édifices en augmentant ou diminuant leurs dimensions et conservant leurs proportions, selon que ces édifices étaient plus ou moins grands d'échelle. Ainsi le Parthénon et le temple. de Thésée à Athènes sont d'une dimension fort différente, et l'ordre dorique appliqué à ces deux monuments est à peu près identique comme proportion: pour nous faire mieux comprendre, nous dirons que l'ordre dorigue du Parthénon est l'ordre dorigue du temple de Thésée vu à travers un verre grossissant. Rien dans les ordres antiques, grecs ou romains, ne rappelle une échelle unique, et cependant il y a pour les monuments une échelle invariable, impérieuse, dirons-nous : c'est l'homme. La dimension de l'homme ne change pas, que le monument soit grand ou petit. Aussi donnez le dessin géométral d'un temple antique en négligeant de coter les dimensions ou de tracer une échelle, il sera impossible de dire si les colonnes de ce temple ont 4, 5 ou 10 mètres de hauteur; tandisque pour l'architecture dite gothique il n'en est pas ainsi, l'échelle humaine se retrouve partout indépendamment de la dimension des édifices. Entrez dans la cathédrale de Reims ou dans une église de village de la même époque, vous retrouverez les mêmes hauteurs, les mêmes profils de bases; les colonnes s'allongent ou se raccourcissent, mais elles conservent le même diamètre; les moulures se multiplient dans un grand édifice, mais elles sont de la même dimension que celles du petit; les balustrades, les appuis, les socles, les bancs, les galeries, les frises, les bas-reliefs, tous les détails de l'architecture qui entrent dans l'ordonnance des édifices, rappellent toujours l'échelle type, la dimension de l'homme. L'homme apparaît dans tout: le monument est fait pour lui et par lui, c'est son vêtement; et quelque vaste et riche qu'il soit, il est toujours à sa taille. Aussi les monuments du moyen âge paraissent-ils plus grands qu'ils ne le sont réellement, parce que, même en l'absence de l'homme, l'échelle humaine est rappelée partout, parce que l'œil est continuellement forcé de comparer les dimensions de l'ensemble avec le module humain. L'impression contraire est produite par les monuments antiques : on ne se

rend compte de leur dimension qu'après avoir fait un raisonnement, que lorsqu'on a placé près d'eux un homme comme point de comparaison, et encore est-ce plutôt l'homme qui paraît petit, et non le monument qui semble grand. Que ce soit une qualité ou un défaut, nous ne discuterons pas ce point, nous ne faisons que constater le fait, qui est de la plus haute importance, car il creuse un abîme entre les méthodes des arts antiques et du moyen âge.

Nous ne dirons pas que l'art né à la fin du XII° siècle sur une portion du sol de la France est l'art chrétien par excellence : Saint-Pierre de Rome. Sainte-Sophie de Constantinople, Saint-Paul hors des murs, Saint-Marc de Venise, nos églises romanes de l'Auvergne et du Poitou, sont des monuments chrétiens, puisqu'ils sont bâtis par des chrétiens pour l'usage du culte. Le christianisme est sublime dans les catacombes, dans les déserts, comme à Saint-Pierre de Rome ou dans la cathédrale de Chartres. Mais nous demanderons: sans le christianisme, les monuments du nord de la France auraient-ils pu être élevés? Évidemment non. Ce grand principe de l'unité d'échelle dont nous venons d'entretenir nos lecteurs, n'est-il pas un symbole saisissant de l'esprit chrétien? Placer ainsi l'homme en rapport avec Dieu, même dans les temples les plus vastes et les plus magnifiques par la comparaison continuelle de sa petitesse avec la grandeur du monument religieux, n'est-ce pas là une idée chrétienne, celle qui frappe le plus les populations? N'est-ce pas l'application rigoureusement suivie de cette méthode dans nos monuments qui inspire toujours ce sentiment indéfinissable de respect en face des grandes églises gothiques? Que les architectes des xiie et xiiie siècles aient fait l'application de ce principe. d'instinct ou par le raisonnement, toujours est-il qu'il préside à toutes les constructions religieuses, civiles ou militaires jusqu'à l'époque de la renaissance antique. Les architectes de l'époque ogivale étaient aussi conséquents dans l'emploi des formes nouvelles que l'étaient les architectes grecs dans l'application de leur système de proportion des ordres, indépendamment des dimensions. Chez ceux-ci l'architecture était un art abstrait; l'art grec est un, et il commande plutôt qu'il n'obéit; il commande aux matériaux et aux hommes : c'est le fatum antique; tandis que les architectes occidentaux du moven âge étaient soumis à la loi chrétienne. qui, reconnaissant la souveraine puissance divine, laisse à l'homme son libre arbitre, la responsabilité de ses propres œuvres, et le compte, quelque infime qu'il soit, pour une créature faite à l'image du Créateur.

Si nous suivons les conséquences logiques de ce principe issu des idées chrétiennes, nous voyons encore les formes de l'architecture se soumettre aux matériaux, les employer dans chaque localité tels que la nature les fournit. Les matériaux sont-ils petits, les membres de l'architecture prennent une médiocre importance (voy. Construction); sont-ils grands, les profils, les ornements, les détails sont plus larges; sont-ils fins, faciles à travailler, l'architecture en profite en refouillant sa décoration, en la rendant plus déliée; sont-ils grossiers et durs, elle la simplifie. Tout dans

l'architecture ogivale prend sa place et conserve sa qualité, chaque homme et chaque objet comptent pour ce qu'ils sont, comme dans la création chaque chose a son rôle tracé par la main divine. Et comme s'il semblait que cet art ne dût pas cesser d'être méthodique jusque dans sa parure, nous le voyons, dès son origine, abandonner tous les ornements laissés par les traditions romano-byzantines, pour revêtir ses frises, ses corniches, ses gorges, ses chapiteaux, ses voussures des fleurs et feuilles empruntées aux forêts et aux champs du nord de la France. Chose merveilleuse! l'imitation des végétaux semble elle-même suivre un ordre conforme à celui de la nature; les exemples sont là qui parlent d'eux-mêmes. Les bourgeons sont les premiers phénomènes sensibles de la végétation, les bourgeons donnent naissance à des scions ou jeunes branches chargées de feuilles ou de fleurs. Eh bien! lorsque l'architecture française, à la fin du xu<sup>o</sup> siècle, s'empare de la flore comme moven de décoration, elle commence par l'imitation des cotylédons, des bourgeons, des scions, pour arriver bientôt à la reproduction des tiges et des feuilles développées (vovez les preuves dans le mot Flore). Il va sans dire que cette méthode synthétique est, à plus forte raison, suivie dans la statique, dans tous les movens employés par l'architecture pour résister aux agents destructeurs. Ainsi la forme pyramidale est adoptée comme la plus stable, les plans horizontaux sont exclus comme arrêtant les eaux pluviales, et sont remplacés, sans exception, par des plans fortement inclinés. A côté de ces données générales d'ensemble, si nous examinons les détails, nous restons frappés de l'organisation intérieure de ces édifices. De même que le corps humain porte sur le sol et se meut au moven de deux points d'appui simples, grêles, occupant le moins d'espace possible, se complique et se développe à mesure qu'il doit contenir un grand nombre d'organes importants; de même l'édifice gothique pose ses points d'appui d'après les données les plus simples, sorte de quillage dont la stabilité n'est maintenue que par la combinaison et les développements des parties supérieures. L'édifice gothique ne reste debout qu'à la condition d'être complet; on ne peut retrancher un de ses organes sous peine de le voir périr, car il n'acquiert de stabilité que par les lois de l'équilibre. C'est là du reste un des reproches qu'on adresse le plus volontiers à cette architecture, non sans quelque apparence de raison. Mais ne pourrait-on alors reprocher aussi à l'homme la perfection de son organisation, et le regarder comme une créature inférieure aux reptiles, par exemple, parce qu'il est plus sensible que ceux-ci aux agents extérieurs, et plus fragile?..... Dans l'architecture gothique, la matière est soumise à l'idée, elle n'est qu'une des conséquences de l'esprit moderne, qui dérive lui-même du christianisme.

Toutefois le principe qui dirigeait cette architecture, par cela même qu'il était basé sur le raisonnement humain, ne pouvait s'arrêter à une forme; du moment que l'architecture s'était identifiée avec les idées d'une époque et d'une population, elle ne pouvait manquer de se modifier en même temps que ces idées. Pendant le règne de Philippe-Auguste on

s'aperçoit que l'art de l'architecture progresse dans la voie nouvelle sous l'influence d'hommes réunis par une communauté de principes, mais conservant encore leur physionomie et leur originalité personnelles. Les uns, encore attachés aux traditions romanes, plus timides, n'appliquent qu'avec réserve la méthode synthétique; d'autres, hardis, l'adoptent résolûment: c'est pourquoi on trouve, dans certains édifices bâtis simultanément à la fin du xII° siècle et pendant les premières années du xIII°, des différences notables dans le système de la construction et dans la décoration; des essais qui serviront de point de départ à des règles suivies, ou qui seront abandonnés peu après leur apparition. Ces artistes qui marchent dans le même sens, mais en conservant leur génie propre, forment autant de petites écoles provinciales qui chaque jour tendent à se rapprocher, et ne diffèrent entre elles que par certaines dispositions de détail d'une médiocre importance.

Dès 1220 ces écoles peuvent être ainsi classées : école de l'Ile-de-France, école de Champagne, école de Picardie, école de Bourgogne, école du Maine et de l'Anjou, école de Normandie. Ces divisions ne sont pas tellement tranchées qu'on ne puisse rencontrer des édifices intermédiaires appartenant à la fois à l'une et à l'autre; leur développement suit l'ordre que nous donnons ici. On bâtissait déjà dans l'Île-de-France et la Champagne des édifices absolument gothiques, quand l'Anjou et la Normandie, par exemple, se débarrassaient à peine des traditions romanes, et n'adoptaient pas le nouveau mode de construction et de décoration avec toutes ses conséquences rigoureuses (voy. pour les exemples, Architecture religieuse, MONASTIQUE, CIVILE et MILITAIRE). Ce n'est qu'à la fin du XIIIº siècle que ces distinctions s'effacent complétement, que le génie provincial perd son originalité pour se fondre dans une seule architecture, qui s'étend successivement sur toute la superficie de la France. Toutefois l'Auvergne (sauf pour la construction de la cathédrale de Clermont-Ferrand) et la Provence n'adoptèrent jamais l'architecture gothique, et cette dernière province (devenue française seulement à la fin du xve siècle) passa de l'architecture romane dégénérée à l'architecture de la renaissance, n'ayant subi l'influence des monuments du Nord que fort tard et d'une manière incomplète. Le foyer de l'architecture française est donc au xiii siècle concentré dans le domaine royal; c'est là que se bâtissent les immenses cathédrales que nous admirons encore aujourd'hui, les palais somptueux, les grands établissements publics, les châteaux et les enceintes formidables, les riches monastères. Mais en perdant de son originalité personnelle ou provinciale, en passant exclusivement entre les mains des corporations laïques, l'architecture n'est plus exécutée avec ce soin minutieux dans les détails, avec cette recherche dans le choix des matériaux, qui nous frappent dans les édifices bâtis à la fin du xir siècle, alors que les architectes laïques étaient encore imbus des traditions monastiques. Si nous mettons de côté quelques rares édifices, comme la sainte Chapelle du Palais, comme la cathédrale de Reims, comme certaines parties de la cathédrale de Paris, nous pourrons

remarquer que les monuments élevés pendant le cours du xme siècle sont souvent aussi négligés dans leur exécution que savamment combinés comme système de construction. On sent apparaître dans ces bâtisses l'esprit d'entreprise: il faut faire beaucoup et promptement avec peu d'argent, ou est pressé de jouir; on néglige les fondations, on élève les monuments avec rapidité en utilisant tous les matériaux, bons ou mauvais, sans prendre le temps de les choisir. On arrache les pierres des mains des ouvriers avant qu'ils aient eu le temps de les bien dresser, les joints sont inégaux, les blocages faits à la hâte. Les constructions sont brusquement interrompues, aussi brusquement reprises avec de profondes modifications dans les projets primitifs. On ne trouve plus cette sage lenteur des maitres appartenant aux ordres réguliers, qui ne commençaient un édifice que lorsqu'ils avaient réuni longtemps à l'avance, et choisi avec soin, les matériaux nécessaires, lorsqu'ils avaient pu amasser les sommes suffisantes, et muri leurs projets par l'étude. Il semble que les architectes laïgues ne se préoccupent pas essentiellement des détails de l'exécution, qu'ils aient hate d'achever leur œuvre, qu'ils soient déjà sous l'empire de cette fièvre de recherches et d'activité qui domine toute la civilisation moderne. Même dans les monuments bâtis rapidement, on sent que l'art se modifie à mesure que la construction s'élève, et ces modifications tiennent toujours à l'application de plus en plus absolue des principes sur lesquels se base l'architecture gothique; c'est une expérience perpétuelle. La symétrie, ce besoin de l'esprit humain, est-elle même sacrifiée à la recherche incessante du vrai absolu, de la dernière limite à laquelle puisse atteindre la matière : et plutôt que de continuer suivant les mêmes données une œuvre qui lui semble imparfaite, quitte à rompre la symétrie, l'architecte du xine siècle n'hésite pas à modifier ses dispositions primitives, à appliquer immédiatement ses nouvelles idées développées sous l'inspiration du principe qui le dirige. Aussi combien de monuments de cette époque commencés avec hésitation, sous une direction encore incertaine, quoique rapidement exécutés, se développent sous la pensée du constructeur qui apprend sonart et le perfectionne à chaque assise, pour ainsi dire, et ne cesse de chercher le mieux que lorsque l'œuvre est complète! Ce n'est pas seulement dans les dispositions d'ensemble qu'on remarque ce progrès rapide; tous les artisans sont mus par les mêmes sentiments. La statuaire se dépouille chaque jour des formes hiératiques des x1° et x11° siècles pour imiter la nature avec plus de soin, pour rechercher l'expression, et mieux faire comprendre le geste. L'ornemaniste, qui d'abord s'applique à donner à sa flore un aspect monumental et va chercher ses modèles dans les germes des plantes, arrive rapidement à copier exactement les feuilles et les fleurs. et à reproduire sur la pierre la physionomie et la liberté des végétaux. La peinture s'avance plus lentement dans la voie de progrès suivie par les autres arts, elle est plus attachée aux traditions, elle conserve les types conventionnels plus longtemps que sa sœur la sculpture; cependant. appelée à jouer un grand rôle dans la décoration des édifices, elle est

entraînée par le mouvement général, s'allie plus franchement à l'architecture pour l'aider dans les effets qu'elle veut obtenir (voy. PEINTURE, VITRAUX). Nous remarquons ici que ces deux arts (la sculpture et la peinture) se soumettent entièrement à l'architecture lorsque celle-ci arrive à son apogée, et reprennent une certaine indépendance, qui ne leur profite guère, du reste, lorsque l'architecture dégénère.

De ce que beaucoup de nos grands édifices du moyen age ont été commencés à la fin du xiie siècle, et terminés pendant les xive ou xve, on en conclut qu'on a mis deux ou trois cents ans à les bâtir; cela n'est point exact : jamais peut-être, si ce n'est de nos jours, les constructions n'ont été élevées plus rapidement que pendant les xIIIe et XIVe siècles. Seulement ces monuments, bâtis au moyen des ressources particulières des évêques, des monastères, des chapitres, ou des seigneurs, ont été souvent interrompus par des événements politiques ou faute d'argent; mais lorsque les ressources ne manquaient pas, les architectes menaient leurs travaux avec une rapidité prodigieuse. Les exemples ne nous font pas faute pour justifier cette assertion. La nouvelle cathédrale de Paris fut fondée en 1163 : en 1196 le chœur était achevé : en 1220 elle était complétement terminée; les chapelles de la nef, les deux pignons de la croisée, et les chapelles du chœur n'étant que des modifications à l'édifice primitif, dont il cût pu se passer (voy. CATRÉDRALE). Voici donc un immense monument, qui ne coûterait pas moins de quatre-vingt-dix millions de notre monnaie, élevé en cinquante ans. Presque toutes nos grandes cathédrales ont été bàties, sauf les adjonctions postérieures, dans un nombre d'années aussi restreint. La sainte Chapelle de Paris fut élevée et complétement achevée en moins de cinq années (voy. CHAPELLE). Or, quand on songe à la quantité innombrable de statues, de sculptures, aux surfaces énormes de vitraux, aux ornements de tout genre qui entraient dans la composition de ces monuments, on sera émerveillé de l'activité et du nombre des artistes, artisans et ouvriers, dont on disposait alors, surtout lorsqu'on sait que toutes ces sculptures, soit d'ornements, soit de figures, que ces vitraux étaient terminés au fur et à mesure de l'avancement de l'œuvre.

Si de vastes monuments religieux, couverts de riches décorations, pouvaient être construits aussi rapidement, à plus forte raison des monastères, des châteaux d'une architecture assez simple généralement, et qui devaient satisfaire à des besoins matériels immédiats, devaient-ils être élevés dans un espace de temps très-court. Lorsque les dates de fondation et d'achèvement font défaut, les constructions sont là qui montrent assez, pour peu qu'on ait quelque pratique de l'art, avec quelle rapidité elles étaient menées à fin. Les grands établissements militaires tels que Coucy, Château-Thierry, entre autres, et plus tard Vincennes, Pierrefonds, sont sortis de terre et ont été livrés à leurs garnisons en quelques années (voy. Architecture militaire, Chateau).

Il est dans l'histoire des peuples de ces siècles féconds qui semblent contenir un effort immense de l'intelligence des hommes, réunis dans un milieu favorable. Ces périodes de production se sont rencontrées partout à certaines époques; mais ce qui distingue particulièrement le siècle qui nous occupe, c'est, avec la quantité, l'unité dans la production. Le xine siècle voit naître dans l'ordre intellectuel des hommes tels qu'Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, Roger Bacon, philosophes, encyclopédistes, savants et théologiens, dont tous les efforts tendent à mettre de la méthode dans les connaissances acquises de leur temps, à réunir les débris des sciences et de la philosophie antiques pour les soumettre à l'esprit chrétien, pour hâter le mouvement intellectuel de leurs contemporains. L'étude et la pratique des arts se coordonnent, suivent dès lors une marche régulière dans un même sens. Nous ne pouvons mieux comparer le développement des arts à cette époque qu'à une cristallisation; travail synthétique dont toutes les parties se réunissent suivant une loi fixe, logique, harmonieuse, pour former un tout homogène dont nulle fraction ne peut être distraite sans détruire l'ensemble.

La science et l'art ne font qu'un dans l'architecture du xiiie siècle, la forme n'est que la conséquence de la loi mathématique; de même que dans l'ordre moral, la foi, les croyances, cherchent à s'établir sur la raison humaine, sur les preuves tirées des Écritures, sur l'observation des phénomènes physiques, et se hasardent avec une hardiesse et une grandeur de vues remarquables dans le champ de la discussion. On ne doit point perdre de vue que, dans ce grand siècle, l'élite des intelligences était orthodoxe. Albert le Grand et son élève saint Thomas d'Aquin faisaient converger les connaissances étendues qu'ils avaient pu acquérir, la pénétration singulière de leur esprit, vers ce point dominant, la théologie. Cette tendance est aussi celle des arts du xiiie siècle, et explique leur parfaite unité.

Il ne faudrait pas croire cependant que l'architecture religieuse fût la seule, et qu'elle imposât ses formes à l'architecture civile; loin de là. On ne doit pas oublier que l'architecture française s'était constituée au milieu du peuple conquis en face de ses conquérants; elle prenait ses inspirations dans le sein de cette fraction indigène, la plus nombreuse de la nation; elle était tombée aux mains des laïques sitôt après les premières tentatives d'émancipation; elle n'était ni théocratique ni féodale. C'était un art indépendant, national, qui se pliait à tous les besoins, et élevait un château, une maison, une cathédrale (voy. ces mots), en employant des formes et des procédés appropriés à chacun de ces édifices; et s'il y avait harmonie entre ces différentes branches de l'art, si elles étaient sorties du même tronc. elles se développaient cependant dans des conditions tellement différentes. qu'il est impossible de ne pas les distinguer. Non-seulement l'architecture française du xiiie siècle adopte des formes diverses en raison des besoins auxquels elle doit satisfaire, mais encore nous la voyons se plier aux matériaux qu'elle emploie. Si c'est un édifice de brique, de pierre ou de bois qu'elle élève, elle donne à chacune de ces constructions une apparence différente, celle qui convient le mieux à la nature de la matière dont elle dispose. Le fer forgé, le bronze et le plomb coulé ou repoussé, le bois, le

Digitized by Google

marbre, la terre cuite, les pierres dures ou friables, de dimensions différentes, commandent des formes propres à chacune de ces matières; et cela d'une façon si absolue, si bien caractérisée, qu'en examinant un moulage ou un dessin, on peut dire, « cet ornement, cette moulure, ce membre d'architecture, s'appliquent à telle ou telle matière ». Cette qualité essentielle appartient aux arts originaux des belles époques, tandis qu'elle manque le plus souvent aux arts des époques de décadence; inutile de dire combien elle donne de valeur et de charme aux moindres objets. Le judicieux emploi des matériaux distingue les constructions du xm° siècle entre celles qui les ont précédées et suivies; il séduit les hommes de goût comme les esprits les plus simples, et il ne faut rien moins qu'une fausse éducation pour faire perdre le sentiment d'une loi aussi naturelle et aussi vraie.

Mais il n'est pas d'œuvre humaine qui ne contienne en germe, dans son sein, le principe de sa dissolution. Les qualités de l'architecture du xine siècle, exagérées, devinrent des défauts. Et la marche progressive était si rapide alors, que l'architecture gothique, pleine de jeunesse et de force dans les premières années du règne de saint Louis, commençait à tomber dans l'abus en 1260. A peine y a-t-il quarante ans entre les constructions de la facade occidentale et du portail méridional de la cathédrale de Paris: la grande façade laisse encore voir quelques restes des traditions romanes; et le portail sud est d'une architecture qui fait pressentir la décadence (voy. Architecture religieuse). On ne trouve plus dès la fin du xiii siècle, surtout dans l'architecture religieuse, ce cachet individuel qui caractérise chacun des édifices types du commencement de ce siècle. Les grandes dispositions, le mode de construction et d'ornementation, prennent déià un aspect monotone qui rend l'architecture plus facile à étudier, et qui favorise la médiocrité aux dépens du génie. On s'aperçoit que des règles banales s'établissent et mettent l'art de l'architecture à la portée des talents les plus vulgaires. Tout se prévoit, une forme en amène infailliblement une autre. Le raisonnement remplace l'imagination, la logique tue la poésie. Mais aussi l'exécution devient plus égale, plus savante, le choix des matériaux plus judicieux. Il semble que le génie des constructeurs, n'ayant plus rien à trouver, satisfasse son besoin de nouveauté en s'appliquant aux détails. recherche la quintessence de l'art. Tous les membres de l'architecture s'amaigrissent, la sculpture se complait dans l'exécution des infiniment netits. Le sentiment de l'ensemble, de la vraie grandeur, se perd; on veut étonner par la hardiesse, par l'apparence de la légèreté et de la finesse. La science l'emporte sur l'art et l'absorbe. C'est pendant le xive siècle que se développent la connaissance des poussées des voûtes, l'art du trait. C'est alors qu'on voit s'élever ces monuments qui, réduisant les pleins à des dimensions aussi restreintes que possible, font pénétrer la lumière dans les intérieurs par toutes les issues praticables; qu'on voit ces flèches découpées s'élancer vers le ciel sur des points d'appui qui ne paraissent pas pouvoir les soutenir; que les moulures se divisent en une quantité de membres infinis; que les piles se composent de faisceaux de colonnettes aussi nombreuses que les moulures des arcs qu'elles doivent porter. La sculpture perd de son importance, appauvrie par les combinaisons géométriques de l'architecture; elle semble ne plus trouver sa place, elle devient confuse à force de vouloir être délicate. Malgré l'excessive recherche des combinaisons, et à cause du calcul qui préside à toutes les parties de l'architecture, celles-ci vous laissent froid devant tant d'efforts, dans lesquels on rencontre plus de raisonnement que d'inspiration.

ll faut dire d'ailleurs que le xiir siècle avait laissé peu de chose à faire au xive en fait d'architecture religieuse. Nos grandes églises étaient presque toutes achevées à la fin du xiir siècle, et, sauf Saint-Ouen de Rouen, on trouve peu d'églises commencées et terminées pendant le cours du xive siècle. Il ne restait plus aux architectes de cette époque qu'à compléter nos vastes cathédrales ou leurs dépendances.

Mais c'est pendant ce siècle que la vie civile prend un plus grand développement; que la nation, appuyée sur le pouvoir royal, commence à jouer un rôle important, en éloignant peu à peu la féodalité de la scène politique. Les villes élèvent des maisons communes, des marchés, des remparts; la bourgeoisie, enrichie, bâtit des maisons plus vastes, plus commodes, où déjà les habitudes de luxe apparaissent. Les seigneurs féodaux donnent à leurs châteaux un aspect moins sévère; il ne s'agit plus pour eux seulement de se défendre contre de puissants voisins, d'élever des forteresses destinées à les protéger contre la force ou à garder le produit de leurs rapines; mais leurs droits respectifs mieux réglés, la souveraineté bien établie du pouvoir royal, leur permettent de songer à vivre sur leurs domaines non plus en conquérants, mais en possesseurs de biens qu'il faut gouverner, en protecteurs des vassaux réunis autour de leurs châteaux. Dès lors on décore ces demeures naguère si sombres et si bien closes; on ouvre de larges fenêtres destinées à donner de l'air et de la lumière dans les appartements; on élève des portiques, de grandes salles pour donner des fêtes ou réunir un grand concours de monde; on dispose en dehors des enceintes intérieures, des bâtiments pour les étrangers; quelquefois même des promenoirs, des églises, des hospices destinés aux habitants du bourg ou village, viennent se grouper autour du château seigneurial.

Les malheurs qui désolèrent la France à la fin du xiv° siècle et au commencement du xv° ralentirent singulièrement l'essor donné aux constructions religieuses ou civiles. L'architecture suit l'impulsion donnée pendant les xiii° et xiv° siècles, en perdant de vue peu à peu son point de départ; la profusion des détails étouffe les dispositions d'ensemble : le raisonnement est poussé si loin dans les combinaisons de la construction et dans le tracé, que tout membre de l'architecture qui se produit à la base de l'édifice pénètre à travers tous les obstacles, montant verticalement jusqu'au sommet sans interruption. Ces piles, ces moulures, qui affectent des formes prismatiques, curvilignes concaves, avec arêtes saillantes, et qui se pénètrent en reparaissant toujours, fatiguent l'œil, préoccupent plus qu'elles ne charment, forcent l'esprit à un travail perpétuel, qui ne laisse

pas de place à cette admiration calme que doit causer toute œuvre d'art. Les surfaces sont tellement divisées par une quantité innombrable de nerfs saillants, de compartiments découpés, qu'on n'aperçoit plus nulle part les nus des constructions, qu'on ne comprend plus leur contexture et leur appareil. Les lignes horizontales sont bannies, si bien que l'œil. forcé de suivre ces longues lignes verticales, ne sait où s'arrêter, et ne comprend pas pourquoi l'édifice ne s'élève pas toujours pour se perdre dans les nuages. La sculpture prend une plus grande importance, en suivant encore la méthode appliquée dès le xiiie siècle. En imitant la flore, elle pousse cette imitation à l'excès, elle exagère le modelé; les feuillages, les fleurs, ne tiennent plus à la construction, il semble que les artistes aient pris à tâche de faire croire à des superpositions pétrifiées : il en résulte une sorte de fouillis qui peut paraître surprenant, qui peut étonner par la difficulté de l'exécution, mais qui distrait et fait perdre de vue l'ensemble des édifices. Ce qu'il y a d'admirable dans l'ornementation appliquée à l'architecture du XIII° siècle, c'est sa parfaite harmonie avec les lignes de l'architecture; au lieu de gêner, elle aide à comprendre l'adoption de telle ou telle forme : on ne pourrait la déplacer, elle tient à la pierre. Au xvº siècle, au contraire, l'ornementation n'est plus qu'un appendice qui peut être supprimé sans nuire à l'ensemble, de même que l'on enlèverait une décoration de feuillage appliquée à un monument pour une fête. Cette recherche puérile dans l'imitation exacte des objets naturels ne peut s'allier avec les formes rigides de l'architecture, d'autant moins qu'au xvº siècle, ces formes ont quelque chose d'aigu, de rigoureux, de géométrique, en complet désaccord avec la souplesse exagérée de la sculpture. L'application systématique dans l'ensemble comme dans les détails de la ligne verticale, en dépit de l'horizontalité des constructions de pierre, choque le bon sens, même lorsque le raisonnement ne vient pas vous rendre compte de cet effet. (Voy. Appareil, Trait.)

Les architectes du xino siècle, en diminuant les pleins dans leurs édifices, en supprimant les murs et les remplacant peu à peu par des à-jour, avaient bien été obligés de garnir ces vides par des claires-voies de pierre (voy. MENEAU, Rose); mais il faut dire que les compartiments de pierre découpée qui forment comme les clôtures ou les châssis de leurs baies sont combinés suivant les règles de la statique, et que la pierre conserve toujours son rôle. Au xive siècle déjà, ces claires-voies deviennent trop grêles et ne peuvent plus se maintenir qu'à l'aide d'armatures de fer; cependant les dispositions premières sont conservées. Au xve siècle, les claires-voies des baies, ajourées comme de la dentelle, présentant des combinaisons de courbes et de contre-courbes qui ne sont pas suffisamment motivées par la construction, donnant par leur section des formes prismatiques aiguës, ne peuvent plus être solidement maintenues qu'à l'aide d'artifices d'appareil ou de nombreux ferrements, qui deviennent une des premières causes de destruction de la pierre. Non contents de garnir les baies par des châssis de pierre tracés sur des épures compliquées,

les architectes du xve siècle couvrent les nus des murs de meneaux aveugles qui ne sont que des placages simulant des vides là où souvent l'œil, ne sachant où se reposer, demanderait un plein. Pendant le xive siècle déjà, cet usage de masquer les nus sous de faux meneaux avait été fort goûté; mais au moins, à cette époque, ce genre de décoration était appliqué d'une façon judicieuse (voy. Architecture religieuse), entre les points d'appui, dans des espaces qui par leur position peuvent parattre légers, tandis qu'au xvº siècle, ces décorations de fausses baies couvrent les contre-forts et toutes les parties de l'architecture qui doivent présenter un aspect de résistance. Il semblait qu'alors les architectes eussent horreur du plein, et ne pussent se résoudre à laisser paraître leurs points d'appui. Tous leurs efforts tendaient à les dissimuler, pendant que souvent les murs, qui ne sont que des remplissages, et ne portant rien, auraient pu être mis à jour ou décorés d'arcatures ou de fausses bajes, restent nus. Rien n'est plus choquant que ces murs lisses, froids, entre des contre-forts couverts de détails infinis, petits d'échelle, et qui amaigrissent les parties des édifices auxquelles on attache une idée de force.

Plus on s'éloigne du domaine royal, plus ces défauts sont apparents dans l'architecture du xv° siècle, plus les constructeurs s'écartent des principes posés pendant les xm° et xv° siècles, se livrent aux combinaisons extravagantes, prétendent faire des tours de force de pierre, et donnent à leur architecture des formes étrangères à la nature des matériaux, obtenues par des moyens factices, prodiguant le fer et les scellements; accrochant, incrustant une ornementation qui n'est plus à l'échelle des édifices. C'est sur les monuments de cette époque qu'on a voulu longtemps juger l'architecture dite gothique. C'est à peu près comme si l'on voulait porter un jugement sur l'architecture romaine à Baalbek ou à Pola, sans tenir compte des chefs-d'œuvre du siècle d'Auguste.

Nous devons ici faire une remarque d'une importance majeure. Bien que la domination anglaise ait pu paraître, politiquement parlant, trèsassurée dans le nord et dans l'ouest de la France pendant une partie des xive et xve siècles, nous ne connaissons pas un seul édifice qui rappelle dans les contrées conquises les constructions qu'on élevait alors en Angleterre. L'architecture ne cesse de rester française. On ne se fait pas faute en Normandie ou dans les provinces de l'Ouest d'attribuer certains édifices aux Anglais. Que ceux-ci aient fait construire des monuments, nous voulons bien l'admettre, mais ils n'ont eu recours alors qu'à des artistes francais, et le fait est facile à constater pour qui a vu les architectures des deux pays: les dissemblances sont frappantes comme principe, comme décoration et comme moyens d'exécution. Pendant le xIII siècle, les deux arts anglais et français ne diffèrent guère que dans les détails ou dans certaines dispositions générales des plans; mais à partir du xive siècle, ces deux architectures prennent des voies différentes qui s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Jusqu'à la renaissance aucun élément n'est venu en France retarder ou modifier la marche de l'architecture; elle s'est nourrie de son propre fonds, abusant des principes, poussant la logique au point de torturer la méthode à force de vouloir la suivre et en tirer toutes les conséquences. Tous les exemples du Dictionnaire font voir comme on arrive par une pente insensible du XII° siècle au XV° fatalement. Chaque tentative, chaque effort, chaque perfectionnement nouveau conduisent rapidement à l'apogée, aussi rapidement à la décadence, sans qu'il soit possible d'oser dire : « C'est là qu'il faut s'arrêter. » C'est une chaîne non interrompue d'inductions, dont on ne peut briser un seul anneau, car ils ont tous été rivés en vertu du principe qui avait fermé le premier. Et nous dirons qu'il serait peut-être plus facile d'étudier l'architecture gothique en la prenant à sa décadence, en remontant successivement des effets aux causes, des conséquences aux principes, qu'en suivant sa marche naturelle : c'est ainsi que la plupart d'entre nous ont été amenés à l'étude des origines de cet art, c'est en le prenant à son déclin, en remontant le courant.

Par le fait, l'architecture gothique avait dit à la fin du xve siècle son dernier mot, il n'était plus possible d'aller au delà: la matière était soumise, la science n'en tenait plus compte, l'extrême habileté manuelle des exécutants ne pouvait être matériellement dépassée; l'esprit, le raisonnement, avaient fait de la pierre, du bois, du fer, du plomb, tout ce qu'on en pouvait faire, jusqu'à franchir les limites du bon sens. Un pas de plus, et la matière se déclarait rebelle, les monuments n'eussent pu exister que sur les épures ou dans le cerveau des constructeurs.

Dès le xive siècle, l'Italie, qui n'avait jamais franchement abandonné les traditions antiques, qui n'avait que subi partiellement les influences des arts de l'Orient ou du Nord, relevait les arts romains. Philippe Brunelleschi, né en 1377 à Florence, après avoir étudié les monuments antiques de Rome, non pour en connaître seulement les formes extérieures, mais plus encore pour se pénétrer des procédés employés par les constructeurs romains, revenait dans sa patrie au commencement du xyesiècle, et après mille difficultés suscitées par la routine et l'envie, élevait la grande coupole de l'église Sainte-Marie des Fleurs. L'Italie, qui conserve tout, nous a transmis jusqu'aux moindres détails de la vie de ce grand architecte, qui ne se borna pas à cette œuvre seule; il construisit des citadelles, des abbayes, les églises du Saint-Esprit, de Saint-Laurent à Florence, des palais..... Brunelleschi était un homme de génie, et peut être considéré comme le père de l'architecture de la renaissance en Italie; car, s'il sut connaître et appliquer les modèles que lui offrait l'antiquité, il donna cependant à ses œuvres un grand caractère d'originalité rarement dépassé par ses successeurs, égalé peut-être par le Bramante, qui se distingue au milieu de tant d'artistes illustres, ses contemporains, par un goût pur, une manière simple et une grande sobriété dans les moyens d'exécution.

A la fin du xve siècle, ces merveilles nouvelles qui couvraient le sol de l'Italie faisaient grand bruit en France. Quand Charles VIII revint de ses folles campagnes, il ramena avec lui une cour étonnée des splendeurs d'outre-monts, des richesses antiques et modernes que renfermaient les

villes traversées par ces conquérants d'un jour. On ne rêva plus dès lors que palais, jardins ornés de statues, fontaines de marbre, portiques et colonnes. Les arts de l'Italie devinrent la passion du moment. L'architecture gothique, épuisée, à bout de moyens pour produire des effets surprenants, s'empara de ces nouveaux éléments; on la vit bientôt mêler à ses décorations des réminiscences des arts italiens. Mais on ne change pas un art. non plus qu'une langue, du jour au lendemain. Les artistes florentins ou milanais qu'avait pu amener Charles VIII avec lui étaient singulièrement dépaysés au milieu de cette France encore toute gothique; leur influence ne pouvait avoir une action directe sur des corporations de gens de métiers habitués à reproduire les formes traditionnelles de leur pays. Ces corps de métiers, devenus puissants, possédaient toutes les branches des arts et n'étaient pas disposés à se laisser dominer par des étrangers, fort bien venus à la cour, mais fort mal vus par la classe moyenne. La plupart de ces artistes intrus se dégoûtaient bientôt, ne trouvant que des ouvriers qui ne les comprenaient pas ou ne voulaient pas les comprendre. Comme il arrive toujours d'ailleurs, les hommes qui avaient pu se résoudre à quitter l'Italie pour suivre Charles VIII en France n'étaient pas la crème des artistes italiens, mais bien plutôt ces médiocrités qui, ne pouvant se faire jour dans leur patrie, n'hésitent pas à risquer fortune ailleurs. Attirés par les belles promesses des grands, ils se trouvaient le lendemain, quand il fallait en venir à l'exécution, en face de gens de métier habiles, pleins de leur savoir, railleurs, rusés, indociles, maladroits par système, opposant à la faconde italienne une sorte d'inertie décourageante, ne répondant aux ordres que par ce hochement de tête gaulois qui fait présager des difficultés sans nombre là où il aurait fallu trouver un terrain aplani. La cour, entrainée par la mode nouvelle, ne pouvant être initiée à toutes les difficultés matérielles du métier, n'ayant pas la moindre idée des connaissances pratiques, si étendues alors, des constructeurs français, en jetant quelques malheureux artistes italiens imbus des nouvelles formes adoptées par l'Italie (mais probablement très-pauvres traceurs ou appareilleurs) au milieu de ces tailleurs de pierre, charpentiers, rompus à toutes les difficultés du tracé géométrique, ayant une parfaite connaissance des sections de plans les plus compliquées, et se jouant chaque jour avec ces difficultés; la cour, disons-nous, malgré tout son bon vouloir ou toute sa puissance, ne pouvait faire que ses protégés étrangers ne fussent bientôt pris pour des ignorants ou des impertinents. Aussi ces tentatives d'introduction des arts italiens en France à la fin du xve siècle n'eurent-elles qu'un médiocre résultat. L'architecture indigène prenait bien par-ci par-là quelques bribes à la renaissance italienne, mettait une arabesque, un chapiteau, un fleuron, un mascaron imité sur les imitations de l'antiquité à la place de ses seuillages, de ses corbeilles, de ses choux et de ses chardons gothiques, mais elle conservait sa construction, son procédé de tracé, ses dispositions d'ensemble et de détail. Il est clair que pour toute personne étrangère à la pratique de l'architecture, cette robe nouvelle, ces ornements empruntés semblaient passer, à leurs yeux, pour un art neuf. Le fond cependant demeurait, non-seulement quant à la composition, mais quant à la structure. à la manière d'interpréter les programmes.

Les arts qui se développent à la fin du x11° siècle sont sortis du sein de la nation gallo-romaine, ils sont comme le reflet de son esprit, de ses tendances, de son génie particulier; nous avons vu comme ils naissent en dehors des classes privilégiées en même temps que les premières institutions politiques conquises par les populations urbaines. Ce n'est point ainsi que se développa en France le mouvement d'art que l'on appelle la renaissance. Provoqué dès la seconde moitié du xvº siècle par la noblesse et notamment par les ducs d'Orléans, les Valois; devenant irrésistible, comme toute mode nouvelle, après les guerres d'Italie de Charles VIII et de Louis XII, il allait, chose étrange, trouver un puissant appui dans la réformation. La noblesse française, éblouie par les splendeurs nouvelles dont se revêtait l'art italien; les classes lettrées, qui, à l'instar de l'Italie, revenaient avec ardeur à l'étude des lettres antiques, allaient embrasser la réformation faite contre le pouvoir pontifical. Alors, cependant, la cour de Rome, composée d'érudits, de savants, de poëtes, entourée d'une auréole d'artistes, attirait les regards de l'Europe entière.

En Allemagne et en France, les évêques étaient possesseurs de pouvoirs féodaux plus ou moins étendus, tout comme les seigneurs séculiers. Les grands établissements religieux, après avoir longtemps rendu d'immenses services à la civilisation, après avoir défriché les terres incultes, établi des usines, assaini les marais, propagé et conservé l'étude des lettres antiques et chrétiennes, lutté contre l'esprit désordonné de la féodalité séculière, offert un refuge à tous les maux physiques et moraux de l'humanité, trouvaient enfin un repos qu'on allait bientôt leur faire payer cher. En Germanie, le pouvoir souverain était divisé entre un grand nombre d'électeurs ecclésiastiques et laïques, de marquis, de ducs, de comtes qui ne relevaient que de l'empereur. La portion séculière de cette noblesse souveraine n'acquittait qu'avec répugnance les subsides dus au saint-siége; obligée à une représentation qui n'était pas en rapport avec ses revenus, elle avait sans cesse besoin d'argent. Lorsqu'en 1517, Léon X, pour subvenir aux dépenses prodigieuses de la cour de Rome, fit publier en Allemagne les indulgences qui étaient destinces à remplir le trésor vide de Saint-Pierre, les Frères prêcheurs trouvèrent dans les classes élevées, comme chez les pauvres gens, une assez vive opposition. Ces indulgences payées argent comptant faisaient sortir du pays des ressources auxquelles les grands comme les petits trouvaient chezeux un emploi plus utile. C'est alors qu'un pauvre moine augustin attaque les indulgences dans la chaire à Wittemberg; immédiatement la lutte s'engage avec le saint-siège, lutte pleine de passion de la part du moine saxon, qui se sentait soutenu par toute la noblesse d'Allemagne, pleine de dédain de la part des pontifes romains, qui d'abord ne comprennent pas l'étendue du péril. Ce pauvre moine était Martin Luther. Bientôt l'Allemagne fut en feu. Luther triomphait; la sécularisation des couvents était un appât pour la cupidité de tous ces princes séculiers qui pouvaient alors mettre la main sur les biens des abbayes, enlever les chasses d'or et d'argent, et les vases sacrés. La sécularisation des couvents eut lieu, car Luther, qui épuisait tout le vocabulaire des injures contre la papauté, les évêques et les moines, ménageait avec le plus grand soin ces princes, qui d'un mot eussent pu étousser sa parole. Le peuple, ainsi qu'il arrive lorsque l'équilibre politique est rompu, ne tarda pas à se mêler de la partie. Il n'y avait pas trois années que Luther avait commencé la guerre contre le pouvoir de la cour de Rome, que déjà autour de lui ses propres disciples le débordent et divisent la réforme en sectes innombrables: on voit naître les Bucériens, les Carlstadiens, les Zwingliens, les Anabaptistes, les Œcolampadiens, les Mélanchthoniens, les Illyriens. On voit un Munzer, curé d'Alstædt, anabaptiste, soulever les paysans de la Souabe et de la Thuringe, périr avec eux à Frankenhausen, sous les coups de cette noblesse qui protégeait la réforme, et ne trouver chez Luther, en fait de sentiment de pitié (lui qui était la cause première de des désastres), que ces paroles cruelles : « A l'ane, du chardon, un bât et « le fouet, c'est le sage qui l'a dit; aux paysans, de la paille d'avoine. Ne « veulent-ils pas céder, le bâton et le mousquet; c'est de droit. Prions « pour qu'ils obéissent, sinon point de pitié : si l'on ne fait sifsler l'arquea buse, ils seront cent fois plus méchants 1. »

Luther voulait que l'on conservât les images; un de ses disciples, l'arlstadt, brise presque sous ses yeux les statues et les vitraux de l'église de Tous-les-Saints de Wittemberg. L'Allemagne se couvre de ruines; le marteau de ces nouveaux inconoclastes va frapper les figures des saints jusque dans les maisons, jusque dans les oratoires privés; les riches manuscrits couverts de peinture sont brûlés.

Voilà comment débute le xvi° siècle en Allemagne. Par le fait, le peuple n'était qu'un instrument, et la noblesse séculière profitait seule de la réforme par la sécularisation, ou plutôt la destruction des établissements religieux. « Trésors d'églises et de couvents », disait Mélanchthon, disciple fidèle de Luther, « les électeurs gardent tout, et ne veulent même « rien donner pour l'entretien des écoles ! »

Cependant la France, sous le règne de François l', commençait à ressentir le contre-coup de cette révolution qui s'opérait en Allemagne, et à laquelle Charles-Quint, préoccupé de plus vastes projets, n'opposait qu'une résistance indécise. Peut-être même, en affaiblissant le pouvoir du saint-siége, la réforme servait-elle une partie de ces projets, et pensait-il pouvoir la diriger dans le sens de sa politique, et l'arrêter à son temps. Luther ne pouvait cependant exercer en France la même influence qu'en Allemagne; sa parole brutale, familière, ses prédications semées d'injures ramassées dans les tavernes, n'eussent pas agi sur l'esprit des classes éclairées de notre pays; ses doctrines toutefois, condamnées par

<sup>1</sup> Lettre de Luther à Ruhel.

la Sorbonne, avaient rallié quelques adeptes : on a toujours aimé la nouveauté chez nous; et déjà, lorsque parut Calvin, les diatribes de Luther contre le pape et les princes de l'Église avaient séduit des docteurs, des nobles lettrés, des écoliers en théologie, des artistes jaloux de la protection donnée aux Italiens et qui croyaient avoir tout à gagner en secouant le joug de Rome. La mode était à la réforme. Il ne nous appartient pas de nous étonner de les entraînements des peuples, nous qui avons vu s'accomplir une révolution en un jour, aux cris de la réforme. Calvin était né en 1509, à Novon. Luther, le moine saxon, avait la parole insolente, le visage empourpré, le geste et la voix terribles; Calvin, la démarche austère, la face cadavéreuse, l'apparence maladive : il ménagera la forme dans ses discours comme dans ses écrits; nature opiniâtre, prudente, il ne tombera pas chaque jour dans les plus étranges contradictions. comme son prédécesseur de Wittemberg; mais marchant pas à pas, théologien diplomate, il ne reculera jamais. Luther, ne sachant comment maîtriser la tempête qu'il avait déchaînée contre la société, poussait la noblesse allemande au massacre de milliers de paysans fanatisés par un fou; Calvin poursuivra, dénoncera Servet et le fera brûler vif, parce qu'il se sera attaqué à sa vanité de réformateur. Voilà les deux hommes qui allaient modifier profondément une grande partie de l'Europe catholique, et qui, prétendant affranchir les âmes de la domination exercée par Rome, commençaient par s'appuyer sur le bras séculier, auquel ils livraient les richesses amassées depuis des siècles par l'Église. Les arts devaient ressentir profondément les effets de cette crise sociale autant que religieuse. Le catholicisme crut pouvoir soutenir la guerre en opposant à l'esprit d'examen et au libre arbitre une milice réunie sous une discipline sévère. Comme contre-poids au principe de la réforme, les disciples de saint Ignace de Loyola s'appuient sur le principe de l'obéissance absolue. Ainsi s'éteint au sein même du catholicisme ce germe vivifiant de discussion, de controverse, d'examen, d'innovation hardie, qui avait fait naître nos grands artistes des x11° et x111° siècles.

L'imprimerie donne tout à coup une extension immense à des luttes qui, sans elle, n'eussent peut-être pas dépassé les murs de Wittemberg. Grâce à ce moyen de répandre les idées nouvelles d'un bout de l'Europe à l'autre parmi toutes les classes de la société, chacun devient docteur, discute les Écritures, interprète à sa guise les mystères de la religion, chacun veut former une Église, et tout ce grand mouvement aboutit parfois à la confusion du spirituel et du temporel sous un même despotisme. Henri VIII, roi théologien, comprend le premier l'importance politique de la réforme, et après avoir réfuté les doctrines de Luther, ne pouvant obtenir du pape la rupture de son mariage avec Catherine d'Aragon, il adopte brusquement les principes du réformateur, épouse Anne de Boulen, confisque à son profit le pouvoir spirituel de l'Angleterre, en même temps qu'il supprime les abbayes, les monastères, et s'empare de leurs revenus et de leurs trésors. De pareils exemples étaient

bien faits pour séduire la noblesse catholique : se soustraire aux envahissements du pouvoir religieux, s'emparer des biens temporels ecclésiastiques, était un appât qui ne pouvait manguer d'entraîner la féodalité séculière vers la réforme; puis, encore une fois, la mode s'en mêlait en France. Sans se ranger avec enthousiasme sous la bannière de Luther ou sous celle de Calvin, la curiosité était excitée; ces luttes contre le pouvoir. si fort alors, de la papauté, attiraient l'attention; on était, comme toujours, en France, disposé dans la classe éclairée, sans en prévoir les conséquences, à protéger les idées nouvelles. Marguerite de Navarre, dans sa petite cour de Nérac, donnait asile à Calvin, à Lefebyre d'Étaples. qui tous les deux étaient mal avec la Sorbonne. Les grandes dames se moquaient de la messe catholique, avaient composé une messe à sept points, et s'élevaient fort contre la confession. La Sorbonne se fâchait: on la laissait dire. La duchesse d'Étampes avait à cœur d'amener le roi François à écouter les réformistes. On disputait; chaque jour élevait un nouveau prédicateur cherchant à acquérir du renom en énonçant quelque curieuse extravagance. Les esprits sains (et ils sont toujours en minorité) s'attristaient, voyaient bien quelles tempêtes s'amoncelaient derrière ces discussions de salons. Mais, il faut le dire, l'agitation était dans la société. Les anciennes études théologiques, ces sérieuses et graves méditations des docteurs des XIIº et XIIIº siècles, avaient fait leur temps, la société réclamait autre chose; l'étude du droit, fort avancée alors, venait protester contre l'organisation féodale. François Ier fondait en France des chaires de droit romain à l'instar de celles de Bologne; il dotait un collège trilingue, dont Érasme eût été le directeur si Charles-Quint ne nous l'eût enlevé. On s'éprenait exclusivement des lettres antiques. C'était un mouvement irrésistible comme celui qui, au xII° siècle, avait fait sortir la société de la barbarie; mais cette fois ce n'était plus la théologie qui allait diriger ce mouvement, c'était l'esprit d'examen, le sentiment du droit naturel: c'était la société civile qui se constituait.

Nous avons dit un mot du peu de succès des tentatives de Charles VIII pour faire prévaloir en France les arts de la renaissance italienne; comme ces efforts n'avaient pu entamer l'esprit traditionnel des corporations d'artisans; nous avons vu (voy. Architecte) comme à la fin du xve siècle la puissance de ces corporations avait absorbé l'unité de direction, et comment l'architecte avait peu à peu disparu sous l'influence séparée de chaque corps d'état agissant directement. L'Italie, Florence, Rome surtout, avait appris à nos artistes, ne fût-ce que par la présence en France de ces hommes amenés par Charles VIII et auxquels on voulait confier la direction des travaux, que ces merveilles tant admirées au delà des Alpes étaient dues non point à des corps de métiers agissant séparément, mais à des artistes isolés, à des architectes, quelquefois sculpteurs et peintres en même temps, soumettant les ouvriers à l'unité de direction. On voit surgir sous le règne de François Ier des hommes, en France, qui, à l'imitation des maîtres italiens, et par la volonté de la cour et-des grands

seigneurs, viennent à leur tour imposer leurs projets aux corps d'artisans, et les faire exécuter sans admettre leur intervention autrement que comme ouvriers. Et parmi ces artistes, qui ont appris de l'Italie à relever leur profession, qui s'inspirent de son génie et des arts antiques si bien renouvelés par elle, beaucoup embrassent le parti de la réforme qui met Rome au ban de l'Europe! qui désigne Léon X, le protecteur éclairé des artistes, comme l'Antechrist!

Mais il faut dire qu'en France la réforme ne se montre pas à son début, comme en Allemagne, ennemie des arts plastiques; elle ne brise pas les images, ne brûle pas les tableaux et les manuscrits enrichis de peintures: au contraire, presque exclusivement adoptée par la classe noble et par la portion la plus élevée du tiers état, on ne la voit faire des prosélytes au milieu des classes inférieures que dans quelques provinces de l'Ouest, et dans ces contrées où déjà au XII° siècle les Albigeois avaient élevé une hérésie en face de l'Église catholique. L'aristocratie, plus instruite qu'elle ne l'avait jamais été, lettrée, adonnée avec passion à l'étude de l'antiquité, suivait le mouvement imprimé par le roi François Ier, déployait un luxe inconnu jusqu'alors dans la construction de ses châteaux et de ses maisons de ville. Elle démantelait les vieux manoirs féodaux pour élever des habitations ouvertes, plaisantes, décorées de portiques, de sculptures, de statues de marbre. La royauté donnait l'exemple en détruisant ce vieux Louvre de Philippe-Auguste et de Charles V. La grosse tour du Louvre, de laquelle relevaient tous les fiefs de France, elle-même, n'était pas épargnée, on la rasait pour commencer les élégantes constructions de Pierre Lescot, François ler vendait son hôtel Saint-Paul, « fort vague et « ruyneux... auquel n'avons accoustumé faire résidence, parce que « avons en nostre bonne ville plusieurs autres bons logis et places « somptueuses, et que ledit hostel nous est et à nostredit domaine de peu « de valeur 1... » L'architecture civile envahissait l'architecture féodale, où jusqu'alors tout était presque entièrement sacrifié aux dispositions de défense; et le roi François accomplissait ainsi au moyen des arts, en entrainant sa noblesse dans cette nouvelle voie, la grande révolution politique commencée par Louis XI. Les seigneurs féodaux, subissant l'empire de la mode, démolissant eux-mêmes leurs forteresses, prodiguant leurs trésors pour changer leurs châteaux sombres et fermés en maisons de plaisance, adoptant les nouveautés prêchées par les réformistes, ne voyaient pas que le peuple applaudissait à leur amour pour les arts qui détruisait leurs nids féodaux, ne les suivait pas dans leurs idées de réforme religieuse, que la royauté les laissait faire, et qu'à un jour donné rois et peuple, profitant de cet entraînement, viendraient leur arracher les derniers vestiges de leur puissance.

L'étude des lettres et des arts, qui jusqu'alors avaient été exclusive-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aliénation de l'hostel Saint-Paul, ann. 4516. (Dom Félibien, *Histoire de la ville de Paris*, tome III, Pièces justific., p. 574.)

ment cultivés par le clergé et le tiers état, pénétrait dans la classe aristocratique, et jetait ainsi un nouvel élément de fusion entre les différentes classes du pays. Malgré le désordre administratif, les fautes et les malheurs qui signalent le commencement du xvie siècle en France, le pays était en voie de prospérité; le commerce, l'industrie, les sciences et les arts prenaient un développement immense : il semblait que la France eût des trésors inconnus qui comblaient toutes les brèches faites à son crédit par des revers cruels et des dilapidations seandaleuses. Les villes crevaient leurs vieilles enceintes de tous côtés pour s'étendre : on reconstruisait sur des plans plus vastes les hôtels de ville, les marchés, les hospices; on ietait des ponts sur les rivières; on percait de nouvelles routes. L'agriculture, qui jusqu'alors avait été un des plus puissants movens d'influence employés par les établissements religieux, commençait à être étudiée et pratiquée par quelques grands propriétaires appartenant au tiers état; elle devint « l'objet de dispositions législatives dont quelques-« unes sont encore en vigueur 1 ». L'État établissait une police sur les caux et forêts, sur l'exploitation des mines. Ce grand mouvement effacait peu à peu l'éclat jeté par les monastères dans les siècles précédents. Des abbayes étaient sécularisées, leur influence morale se perdait, et beaucoup d'entre elles tombaient en des mains laïques. La France était remplie d'églises élevées pendant les trois derniers siècles, lesquelles suffisaient, et au delà, aux besoins du culte, et la réforme diminuait le nombre des fidèles. Rome et tout le clergé catholique n'avaient pas, dès le commencement du xvie siècle, compris toute l'importance des doctrines prêchées par les novateurs. L'Église, qui se croyait définitivement affermie sur sa base divine, n'avait pas mesuré d'abord toute l'étendue du danger qui la menacait; elle allait au concile de Trente tenter d'arrêter les progrès de la réformation, mais il était trop tard. Une réforme était devenue nécessaire dans son sein, et l'Église l'avait elle-même solennellement reconnu au concile de Latran; elle fut débordée par cette prodigieuse activité intellectuelle du xviº siècle, par les nouvelles tendances politiques des populations d'Allemagne et de France; elle fut trahie par son ancienne ennemie, la féodalité, et la féodalité fut à son tour emportée par la tempête qu'elle avait soulevée contre l'Église. L'esprit original, natif, individuel des peuples s'épuisa dans ces luttes terribles qui, chez nous, désolèrent la seconde moitié du xyi° siècle, et la royauté seule s'établit puissante sur ces ruines. Louis XIV clôt la renaissance. Les arts, comme toujours, furent associés à ces grands mouvements politiques. Jusqu'à Louis XIV c'est un fleuve rapide, fécondant, varié dans son cours, roulant dans un lit tantôt large, tantôt resserré, attirant à lui toutes les sources, intéressant à suivre dans ses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essai sur l'histoire du tiers état, par M. A. Thierry, t. I, p. 116, édit. Furne, 1853. — Recueil des anc. lois franç., par M. Isambert, t. XI et XII, édit. de Villers-Cotterets, août 1539.

détours. Sous Louis XIV, ce fleuve devient un immense lac aux eaux dormantes, infécondes, aux reflets uniformes, qui étonne par sa grandeur, mais qui ne nous transporte nulle part, et fatigue le regard par la monotonie de ses aspects. Aujourd'hui les digues sont rompues, et les eaux s'échappent de toutes parts en désordre par cent issues. Où vontelles? Nul ne le sait.

Avec la renaissance s'arrêtent les développements del'architecture religieuse en France. Elle se traîne pendant le xvi° siècle indécise, conservant et repoussant tour à tour ses traditions, n'ayant ni le courage de rompre avec les formes et le système de construction des siècles précédents, ni le moyen de les conserver (voy. Architecture religieuse). L'architecture monastique, frappée au cœur, s'arrête court. L'architecture civile prend un nouvel essor pendant toute la durée du xvi° siècle et produit seule des œuvres vraiment originales (voy. Architecture civile). Quant à l'architecture militaire, il n'est pas besoin de dire qu'elle se modifie profondément au moment où l'artillerie vient changer le système de l'attaque et celui de la défense des places fortes.

ARCHITECTURE RELIGIEUSE. — Chez tous les peuples, l'architecture religieuse est la première à se développer. Non-seulement au milieu des civilisations naissantes, le monument religieux répond au besoin moral le plus puissant, mais encore il est un lieu d'asile, de refuge, une protection contre la violence. C'est dans le temple ou l'église que se conservent les archives de la nation; ses titres les plus précieux sont sous la garde de la Divinité; c'est sous son ombre que se tiennent les grandes assemblées religieuses ou civiles : car, dans les circonstances graves, les sociétés qui se constituent ont besoin de se rapprocher d'un pouvoir surhumain pour sanctionner leurs délibérations. Ce sentiment, qu'on retrouve chez tous les peuples, se montre très-prononcé dans la société chrétienne. Le temple païen n'est qu'un sanctuaire où ne pénètrent que les ministres du culte et les initiés, le peuple reste en dehors de ses murs; aussi les monuments de l'antiquité, là où ils étaient encore debout. en Italie, sur le sol des Gaules, ne pouvaient convenir aux chrétiens. La basilique antique avec ses larges dimensions, sa tribune, ses ailes ou bas côtés, son portique antérieur, se prêtait au culte de la nouvelle loi. Il est même probable que les dispositions de l'édifice romain eurent une certaine influence sur les usages adoptés par les premiers chrétiens, du moment qu'ils purent sortir des catacombes et exercer leur culte ostensiblement. Mais dans les limites que nous nous sommes tracées, nous devons prendre comme point de départ la basilique chrétienne de l'époque carlovingienne, dont les dispositions s'éloignaient déjà de la basilique antique. Alors on ne se contentait plus d'un seul autel; il fallait élever des tours destinées à recevoir des cloches pour appeler les fidèles et les avertir des heures de la prière. La tribune de la basilique antique n'était pas assez vaste pour contenir le clergé nombreux réuni dans les églises; le chœur devait empiéter sur les portions abandonnées au public dans le monument romain. L'église n'était pas isolée, mais autour d'elle, comme autour du temple païen, se groupaient des bâtiments destinés à l'habitation des prêtres et des clercs; des portiques, des sacristies, quelquefois même des écoles, des bibliothèques, de petites salles pour renfermer les trésors, les chartes, les vases sacrés et les ornements sacerdotaux, des logettes pour des pénitents ou ceux qui profitaient du droit d'asile. Une enceinte enveloppait presque toujours l'église et ses annexes, le cimetière et des jardins; cette enceinte, fermée la nuit, était percée de portes fortifiées. Un grand nombre d'églises étaient desservies par un clergé régulier dépendant d'abbayes ou de prieurés, et se rattachant ainsi à l'ensemble de ces grands établissements. Les églises collégiales,



paroissiales et les chapelles elles-mêmes possédaient dans une proportion plus restreinte tous les services nécessaires à l'exercice du culte; de petits cloîtres, des sacristies, des trésors, des logements pour les desservants. D'ailleurs les collégiales, paroisses et chapelles étaient placées sous la juridiction des évêques; les abbayes et les prieurés exerçaient aussi des droits sur elles; et parfois même les seigneurs laïques construisaient des chapelles, érigeaient des paroisses en collégiales, sans consulter les évêques, ce qui donna lieu souvent à de vives discussions entre ces seigneurs et les prélats. Les cathédrales comprenaient dans leurs dépendances les bâtiments du chapitre, de vastes cloîtres, les palais des évêques, salles synodales, etc. (voy. Évèché, Cloître, Architecture monastique, Trésor, Sacristie, Salle).

Nous donnons ici (fig. 1), pour faire connaître quelle était la disposition générale d'une église de moyenne grandeur au xe siècle, un plan

qui, sans être copié sur tel ou tel édifice existant, résume l'ensemble de ces dispositions. — I est le portique qui précède la nef, le narthex de la basilique primitive, sous lequel se tiennent les pénitents auxquels l'entrée de l'église est temporairement interdite, les pèlerins qui arrivent avant l'ouverture des portes. De ce porche, qui généralement est couvert en appentis, on pénètre dans la nef et les bas côtés par trois portes fermées pendant le jour par des voiles. N, les fonts baptismaux placés soit au centre de la nef, soit dans l'un des collatéraux H. G, la nef au milieu de laquelle est réservé un passage libre séparant les hommes des femmes. P, la tribune, les ambons, et plus tard le jubé où l'on vient lire l'épître et l'évangile. A. le bas chœur où se tiennent les clercs. O. l'entrée de la confession, de la crypte qui renferme le tombeau du saint sur lequel l'église a été élevée; des deux côtés, les marches pour monter au sanctuaire. C, l'autel principal. B, l'exèdre au milieu duquel est placé le siège de l'évêque, de l'abbé ou du prieur; les stalles des chanoines ou des religieux s'étendent plus ou moins à droite et à gauche. E, les extrémités du transsept. D, des autels secondaires. F, la sacristie, communiquant au cloître L et aux dépendances. Quelquesois du porche on pénètre dans le cloître par un passage et une porterie K. Alors les clochers étaient presque toujours placés, non en avant de l'église, mais près du transsept, en M, sur les dernières travées des collatéraux. Les religieux se trouvaient ainsi plus à proximité du service des cloches pour les offices de nuit, ou n'étaient pas obligés de traverser la foule des fidèles pour aller sonner pendant la messe. L'abbaye Saint-Germain des Prés avait encore, à la fin du siècle dernier, ses deux tours ainsi placées. Cluny, Vézelay, beaucoup d'autres églises abbatiales, de prieurés, des paroisses même, un grand nombre de cathédrales, possèdent ou possédaient des clochers disposés de cette manière. Châlons-sur-Marne laisse voir encore les étages inférieurs de ses deux tours bâties des deux côtés du chœur. L'abbé Lebeuf, dans son histoire du diocèse d'Auxerre, rapporte qu'en 1215, l'évêque Guillaume de Seignelay, faisant rebâtir le chœur de la cathédrale de Saint-Étienne que nous admirons encore aujourd'hui, les deux clochers romans, qui n'avaient point encore été démolis, mais qui étaient sapés à leur base pour permettre l'exécution des nouveaux ouvrages, s'écroulèrent l'un sur l'autre sans briser le jubé, ce qui fut regardé comme un miracle1.

A cette époque (nous parlons du xe siècle), les absides et les étages inférieurs des clochers étaient presque toujours les seules parties voûtées; les nefs, les bas côtés, les transsepts, étaient couverts par des charpentes. Cependant déjà des efforts avaient été tentés pour établir des voûtes dans les autres parties des édifices religieux où ce genre de construction ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mem. concernant l'hist. civile et ecclés. d'Auxerre et de son uncien diocèse, par l'abbé Lebeuf, publié par MM. Challe et Quantin, t. I, p. 377 (Paris, Didron; Auxerre, Perriquet, 1848).

présentait pas de grandes difficultés. Nous donnons (fig. 2) le plan de la petite église de Vignory (Haute-Marne), qui déjà contient un bas côté avec

chapelles absidales pourtournant le sanctuaire. Ce bas côté B est voûté en berceau; quatre autres petits berceaux séparés par des arcs-doubleaux flanquent les deux travées qui remplacent le transsept en avant de l'abside. Le sanctuaire C est voûté en cul-de-four, et deux arcs-doubleaux DD contre-butent les bas côtés AA sur lesquels étaient élevés deux clochers : un seul subsiste encore, reconstruit en grande partie au xie siècle. Tout le reste de l'édifice est couvert par une charpente apparente et façonnée 1. La coupe transversale que nous donnons également sur la nef (fig. 3) fait comprendre cette intéressante construction, dans laquelle on voit apparaître la voûte mêlée au système primitif des couvertures de bois. On remarquera que la



nef présente un simulacre de galerie qui rappelle encore la galerie du pre-



mier étage de la basilique romaine; ce n'est plus à Vignory qu'une décoration

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce curieux édifice, le plus complet que nous connaissions de cette date, a été

sans usage et qui paraît être une concession à la tradition. Bientôt cependant on ne se contenta plus de voûter seulement le chœur, les chapelles absidales et leurs annexes, on voulut remplacer partout les charpentes destructibles par des voûtes de pierre, de moellon ou de brique: ces charpentes brûlaient ou se pourrissaient rapidement; quoique peintes, elles ne présentaient pas cet aspect monumental et durable que les constructeurs du moyen âge s'efforçaient de donner à l'église. Les différentes contrées qui depuis le XIII° siècle composent le sol de la France ne procédèrent pas de la même manière pour voûter la basilique latine. Dans l'Ouest, à Périgueux, dès la fin du x° siècle, on élevait la cathédrale et la grande église



abbatiale de Saint-Front [voy. Architecture (développement de l')] sous l'influence de l'église à coupoles de Saint-Marc de Venise <sup>1</sup>. Ce monument, dont nous donnons le plan et une coupe transversale, succédait à une basilique bâtie suivant la tradition romaine. C'était une importation étrangère à tout ce qui avait été élevé à cette époque sur le sol occidental des Gaules depuis l'invasion des barbares. Le plan (fig. 4) reproduit non-seulement la forme, mais aussi les dimensions de celui de Saint-Marc, à peu de différences près. La partie antérieure de ce plan laisse voir les restes de

découvert par M. Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, et restauré depuis peu avec une grande intelligence par M. Bœswilwald. La charpente avait été plafonnée dans le dernier siècle, mais quelques-unes de ses fermes étaient encore intactes.

1 L'Architecture byzantine en France, par M. F. de Verneilli, 1 vol. in-4°. Paris, 1852.

l'ancienne basilique latine modifiés à la fin du x° siècle par la construction d'une coupole derrière le narthex, et d'un clocher posé à cheval sur les travées de l'ancienne nef. L'église de Saint-Front se trouvait alors posséder un avant-porche (le narthex primitif), un second porche voûté, le vestibule sous le clocher, et enfin le corps principal de la construction



couvert par cinq coupoles posées sur de larges arcs-doubleaux et sur pendentifs (fig. 5). Ici les coupoles et les arcs-doubleaux ne sont pas tracés comme à Saint-Marc de Venise, suivant une courbe plein cintre, mais présentent des arcs brisés, des formes ogivales, bien qu'alors en France l'arc en tiers-point ne fût pas adopté; mais les constructeurs de Saint-Front, fort peu familiers avec ce système de voûtes, ont certainement recherché

l'arc brisé, afin d'obtenir une plus grande résistance et une poussée moins puissante (voy. Construction, Coupole). Cette importation de la coupole sur pendentifs ne s'applique pas seulement à l'église de Saint-Front et à celle de la cité de Périgueux. Pendant les xiet xiiesiècles on construit dans l'Aquitaine une grande quantité d'églises à coupoles : les églises de Souliac, de Cahors, d'Angoulème, de Trémolac, de Saint-Avit-Senieur, de Salignac, de Saint-Émilion, de Saint-Hilaire de Poitiers, de Fontevrault, du Puy en Velay, et beaucoup d'autres encore, possèdent des coupoles élevées sur pendentifs. Mais l'église de Saint-Front présente seule un plan copié sur celui de Saint-Marc. Les autres édifices que nous venons de citer conservent le plan latin avec ou sans trans-



sept et presque toujours sans bas côtés. Nous donnons ici le plan de la belle église abbatiale de Fontevrault (fig. 6), qui date du xit siècle, et qui possède une série de quatre coupoles sur pendentifs dans sa nef, disposées et contre-butées, ainsi que celles de la cathédrale d'Angoulème, avec beaucoup d'art. Voici (fig. 7) une des travées de la nef de l'église de Fontevrault. Jusqu'au XIII° siècle, l'influence de la coupole se fait sentir dans les édifices religieux de l'Aquitaine, du Poitou et de l'Anjou; la cathédrale d'Angers, bâtic au commencement du XIII° siècle, est sans bas côtés, et ses voûtes, quoique nervées d'arcs ogives, présentent dans



leur coupe de véritables coupoles (voy. Construction, Voûte). Les ness des cathédrales de Poitiers et du Mans sont encore soumises à cette influence de la coupole, mais dans ces édifices les pendentifs disparaissent, et la coupole vient se mélanger avec la voûte en arcs ogives des monuments de l'Île-de-France et du Nord.

En Auvergne comme centre, et en suivant la Loire jusqu'à Nevers, un autre système est adopté dans la construction des édifices religieux. Dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'étude de ces curieux édifices a été poussée fort loin par M. F. de Verneilh dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut; nous ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs. Des planches, très-bien exécutées par M. Gaucherel, expliquent le texte de la manière la plus claire.

ces contrées, dès le xi° siècle, on avait renoncé aux charpentes pour couvrir les ness; les bas côtés de la basilique latine étaient conservés ainsi que la galerie supérieure. La nes centrale était voûtée en berceau plein



cintre avec ou sans arcs-doubleaux; des demi-berceaux, comme des arcsboutants continus, élevés sur les galeries supérieures, contre-butaient la voute centrale, et les bas côtés étaient voutés par la pénétration de deux



demi-cylindres, suivant le mode romain. Des culs-de-four terminaient le sanctuaire comme dans la basilique antique, et le centre du transsept était couvert par une coupole à pans accusés ou arrondis aux angles, portée sur des trompes ou des arcs concentriques, ou même quelquesois de simples encorbellements soutenus par des corbeaux. Ce système de construction des édifices religieux est continué pendant le xir siècle, et nous le voyons adopté jusqu'à Toulouse, dans la grande église de Saint-Sernin. Voici le plan de l'église du prieuré de Saint-Étienne de Nevers (sig. 8), bâtie pendant la seconde moitié du xi siècle, et qui



présente un des types les plus complets des églises à ness voûtées en herceau plein cintre contre-buté par des demi-berceaux bandés sur les galeries des bas côtés. Le plan de l'église Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand (fig. 9), un peu postérieure; (fig. 10) la coupe transversale de la nes de cette église, et (fig. 10 bis) la coupe sur le transsept, dans laquelle apparaît la coupole centrale, également contre-butée par des demi-berceaux reposant sur deux murs à claire-voie portés sur deux arcs-doubleaux construits dans le prolongement des murs extérieurs. Dans ces édifices toutes les poussées des voûtes sont parsaitement maintenues; aussi se sont-ils conservés intacts jusqu'à nos jours. Toutesois, en

étant inspirées en partie de la basilique romaine, ces églises ne conservaient pas au-dessus de la galerie supérieure, ou triforium, les fenêtres qui éclairaient les nefs centrales des édifices romains; la nécessité de maintenir la voûte en berceau par une butée continue sous forme de demi-berceau sur les galeries, interdisait aux constructeurs la faculté



d'ouvrir des fenètres prenant des jours directs au-dessous de la voûte centrale. Les nefs de ces églises ne sont éclairées que par les fenêtres des bas côtés ou par les jours ouverts à la base du triforium; elles sont obscures et ne pouvaient convenir à des contrées où le soleil est souvent caché, où le ciel est sombre.

Dans le Poitou, dans une partie des provinces de l'Ouest et dans quelques localités du Midi, on avait adopté au xre siècle un autre mode de construire les églises et de les voûter : les bas côtés étaient élevés jusqu'à la hauteur de la nef, et de petites voûtes d'arête ou en berceau élevées sur ces bas côtés contre-butaient le berceau central. L'église abbatiale de

Saint-Savin, près de Poitiers, dont nous donnons le plan (fig. 11), est



construite d'après ce système; de longues colonnes cylindriques portent des archivoltes sur lesquelles viennent reposer le berceau plein cintre de la nef et les petites voûtes d'arête des deux bas côtés, ainsi que l'indique la coupe transversale (fig. 12). Mais ici la galerie supérieure de la basilique latine est supprimée, et la nef n'est éclairée que par les fenêtres ouvertes dans les murs des bas côtés. Pour de petites églises étroites, ce parti n'a pas d'inconvénients; il laisse cependant le milieu du monument, et surtout les voûtes, dans l'obscurité, lorsque les nefs sont larges; il ne pouvait non plus convenir aux grandes églises du Nord. On observera que dans les édifices, soit de l'Auvergne, soit du midi de la

France, élevés suivant le mode de bas côtés avec ou sans galeries contre-



butant la voûte centrale, les voûtes remplacent absolument les char-

pentes, puisque non-seulement elles ferment les nefs et bas côtés, mais encore elles portent la couverture de tuiles ou de dalles de pierre. Ce fait est remarquable. Reconnaissant les inconvénients des charpentes. les architectes de ces provinces les supprimaient complétement, et faisaient ainsi disparaître toutes causes de destruction par le feu. Dans les provinces du Nord, en Normandie, dans l'Ile-de-France, en Champagne, en Bourgogne, en Picardie, lorsqu'on se décide à voûter la basilique latine, on laisse presque toujours subsister la charpente au-dessus de ces voûtes; on réunit les deux moyens : la voûte, pour mieux clore l'édifice, pour donner un aspect plus digne et plus monumental aux intérieurs, pour empêcher les charpentes, en cas d'incendie, de calciner les nefs; la charpente, pour recevoir la couverture de tuiles, d'ardoises ou de plomb. Les couvertures posées directement sur la maçonnerie des voûtes causaient des dégradations fréquentes dans les climats humides: elles laissaient pénétrer les eaux pluviales à l'intérieur par infiltration. ou même par suite de la porosité des matériaux employés, dalles ou terre cuite. Si les constructeurs septentrionaux, lorsqu'ils commencèrent à voûter leurs églises, employèrent ce procédé, ils durent l'abandonner bientôt, en reconnaissant les inconvénients que nous venons de signaler. et ils protégèrent leurs voûtes par des charpentes qui permettaient de surveiller l'extrados de ces voûtes, qui laissaient circuler l'air sec audessus d'elles et rendaient les réparations faciles. Nous verrons tout à l'heure comment cette nécessité contribua à leur faire adopter une combinaison de voûtes particulières. Les tentatives pour élever des églises voûtées ne se bornaient pas à celles indiquées ci-dessus. Déjà dès le x° siècle les architectes avaient eu l'idée de voûter les bas côtés des basiliques latines au moyen d'une suite de berceaux plein cintre posant sur des arcs-doubleaux et perpendiculaires aux murs de la nef; la grande nef restait couverte par une charpente. Les restes de la basilique primitive de l'abbave de Saint-Front de Périgueux conservent une construction de ce genre, qui existait fort développée dans l'église abbatiale de Saint-Remi de Reims avant les modifications apportées dans ce curieux monument pendant les xIIº et XIIIº siècles. La figure 13 fera comprendre ce genre de bâtisse. Ces berceaux parallèles posant sur des arcs-doubleaux dont les naissances n'étaient pas très-élevées au-dessus du sol ne pouvaient pousser à l'intérieur les piles des nefs chargées par des murs élevés; et des fenêtres prenant des jours directs étaient ouvertes au-dessus des bas côtés. Dans la Haute-Marne, sur les bords de la haute Saone, en Normandie, il devait exister au xiº siècle beaucoup d'églises élevées suivant ce système, soit avec des voûtes en berceaux perpendiculaires à la nef, soit avec des voûtes d'arête sur les bas côtés; les nefs restaient couvertes seulement par des charpentes. La plupart de ces édifices ont été modifiés au xIIIe ou au XIVe siècle, c'est-à-dire qu'on a construit des voûtes hautes sur les murs des nefs en les contre-butant par des arcs-boutants; mais on retrouve facilement les traces de ces dispositions primitives. Quelques édifices religieux bâtis par les Normands en Angleterre ont conservé leurs charpentes sur les grandes nefs, les bas côtés seuls étant voûtés. Nous citerons, parmi les églises françaises, la petite église Saint-Jean de Châlons-sur-Marne, dont la nef, qui date de la fin du xi siècle, conserve encore sa charpente masquée par un berceau de planches fait il y a peu d'années; beaucoup d'églises de la



Champagne; l'église du Pré-Notre-Dame, au Mans, de la même époque, qui n'avait dans l'origine que ses bas côtés voûtés; les grandes églises abbatiales de la Trinité et de Saint-Étienne de Caen, dont les ness devaient être certainement couvertes primitivement par des charpentes apparentes, etc. A Saint-Remi de Reims il existe une galerie supérieure, aussi large que le bas côté, qui était très-probablement voûtée de la même manière. Nous avons supposé dans la figure 13 les charpentes des bas côtés enlevées, asin de laisser voir l'extrados des berceaux de ces collatéraux.

On ne tarda pas, dans quelques provinces, à profiter de ce dernier parti pour contre-buter les voûtes, qui remplacèrent bientôt les charpentes des nefs principales. Dans la partie romane de la nef de la cathédrale de Limoges, dans les églises de Châtillon-sur-Seine, et de l'abbaye de Fontenay près de Montbard, de l'ordre de Cîteaux, on voit les bas côtés voûtés par une suite de berceaux parallèles perpendiculaires à la nef, portant sur des arcs-doubleaux; les travées de ces nefs sont larges; la poussée continue du grand berceau supérieur se trouve contre-butée



par les sommets des berceaux perpendiculaires aux bas côtés et par des murs élevés sur les arcs-doubleaux qui portent ces berceaux; murs qui sont de véritables contre-forts, quelquefois même allégés par des arcs et servant en même temps de points d'appui aux pannes des combles inférieurs. L'exemple (fig. 14) que nous donnons ici fait comprendre toute l'ossature de cette construction: A, arcs-doubleaux des bas côtés portant les berceaux perpendiculaires à la nef, ainsi que les murs portepannes et contre-forts B, allégés par des arcs de décharge, véritables arcs-boutants noyés sous les combles. Dans ces édifices religieux, la charpente supérieure se trouvait supprimée, la tuile recouvrait simplement le berceau ogival C. Quant à la charpente des bas côtés, elle se trouvait réduite à des cours de pannes et des chevrons portant également ou de la tuile creuse, ou de grandes tuiles plates le plus souvent ver-

nissées (voy. Tulle). Mais les grandes ness de ces églises ne pouvaient être éclairées par des jours directs, elles étaient obscures dans leur partie supérieure; ainsi on se trouvait toujours entre ces deux inconvénients, ou d'éclairer les ness par des senêtres ouvertes au-dessus des voûtes des bas côtés, et alors de couvrir ces ness par des charpentes apparentes, ou de les voûter et de se priver de jours directs.

Tous ces monuments étaient élevés dans des conditions de stabilité telles, qu'ils sont parvenus jusqu'à nous presque intacts. Ces types se perpétuent pendant les xre et xne siècles avec des différences peu sensibles dans le centre de la France, dans le midi, l'ouest, et jusqu'en Bourgogne. Dans l'Île-de-France, la Champagne, la Picardie, dans une partie de la Bourgogne et en Normandie, les procédés pour construire les édifices religieux prirent une autre direction. Ces contrées renfermaient des villes importantes et populeuses; il fallait que les édifices religieux pussent contenir un grand nombre de fidèles: la basilique antique, aérée, claire, permettant la construction de larges nefs séparées des bas côtés par deux



rangées de colonnes minces, satisfaisait à ce programme. En effet, si nous examinons (fig. 15) la coupe d'une basilique construite suivant la tradition romaine, nous voyons une nef A, ou vaisseau principal, qui peut avoir de 10 à 12 mètres de largeur, si nous subordonnons cette largeur à la dimension ordinaire des bois dont étaient formés les entraits; deux bas côtés B de

5 à 6 mètres de largeur, éclairés par des fenêtres G; au-dessus, deux galeries C permettant de voir le sanctuaire, et éclairées elles-mêmes par des jours directs; puis pour éclairer la charpente et le milieu de la nef, des baies supérieures E percées au-dessus des combles des galeries. Cette construction pouvait être élevée sur un plan vaste, à peu de frais. Mais nous l'avons dit, il fallait à ces populations des édifices plus durables, d'un aspect plus monumental, plus recueilli; et d'ailleurs, à la fin du x° siècle, les Normands n'avaient guère laissé d'édifices debout dans les provinces du nord de la France. On songea donc pendant le xie siècle à reconstruire les édifices religieux sur des données nouvelles et capables de résister à toutes les causes de ruine. Le système de la voûte d'arête romaine, formée par la pénétration de deux demi-cylindres d'un diamètre égal, n'avait jamais été abandonné; aussi fut-il appliqué aux édifices religieux, du moment qu'on renonça aux charpentes. Mais ce système ne peut être employé que pour voûter un plan carré, ou se rapprochant beaucoup du carré. Or, dans le plan de la basilique latine, le bas côté seul présente un plan carré à chaque travée; quant à la nef, l'espacement compris entre chaque pilier étant plus étroit que la largeur du vaisseau principal, l'espace à voûter se trouve être un parallélogramme et ne peut être fermé par une voûte d'arête romaine. Exemple (fig. 16):

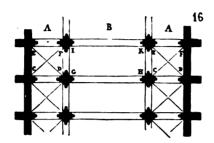

soit une portion de plan d'une église du xr° siècle. A, les bas côtés; B, la nef principale; les surfaces CDEF sont carrées et peuvent être facilement voûtées par deux demi-cylindres d'un diamètre égal, mais les surfaces GHIK sont des parallélogrammes; si l'on bande un berceau ou



demi-cylindre de G en H, le demi-cylindre de G en I viendra pénétrer le demi-cylindre GH au-dessous de sa clef, ainsi que l'indique la figure 17. Le cintrage de ces sortes de voûtes devait parattre difficile à des constructeurs inexpérimentés; de plus, ces voûtes, dites en arcs de cloître, sont



pesantes, d'un aspect désagréable, surtout si elles sont très-larges, comme on peut s'en convaincre en examinant la figure 18. Les constructeurs septentrionaux du xi° siècle n'essayèrent même pas de les employer; ils se contentèrent de fermer les bas côtés par des voûtes d'arête romaines et de continuer à couvrir les grandes nefs par une charpente apparente, ainsi que l'indique la figure 13, ou ils eurent l'idée d'élever des berceaux sur les murs des nefs, au-dessus des fenêtres supérieures. Ce second parti (fig. 19) ne pouvait être durable : les grandes voûtes A, n'étant point contre-butées, durent s'écrouler peu de temps après leur décintrage; on plaçait des contre-forts extérieurs en B, mais ces contre-forts ne pouvaient maintenir la poussée continue des berceaux que sur certains points isolés, puis ils portaient à faux sur les reins des arcs-doubleaux C,



les déformaient en disloquant ainsi tout l'ensemble de la bâtisse. Pour diminuer la puissance de poussée des berceaux, on eut l'idée, vers le commencement du XIIº siècle, dans quelques localités, de les cintrer suivant une courbe brisée ou en tiers-point, en les renforçant (comme dans la nef de la cathédrale d'Autun) au droit des piles, par des arcsdoubleaux saillants, maintenus par des contre-forts (fig. 20). Il y avait là une amélioration, mais ce mode n'en était pas moins vicieux; et la plupart des églises bâties suivant ce principe se sont écroulées, quand elles n'ont pas été consolidées par des arcs-boutants, un siècle environ après leur construction. C'est alors que les clunisiens reconstruisaient la plupart de leurs établissements : de 1089 à 1140 environ, la grande église de Cluny, la nef de l'abbaye de Vézelay sont élevées. Nous nous occuperons plus particulièrement de ce dernier monument religieux, encore debout aujourd'hui, tandis qu'une rue et des jardins ont remplacé l'admirable édifice de saint Hugues et de Pierre le Vénérable (voy. Architecture MONASTIQUE).

A Vézelay, l'architecture religieuse allait faire un grand pas. Sans

abandonner le plein cintre, les constructeurs établirent des voûtes d'arête sur la nef principale aussi bien que sur les bas côtés; seulement, pour faire arriver la pénétration des portions de voûtes cintrées suivant les formerets plein cintre jusqu'à la clef du grand berceau, également plein cintre, de la nef, ils eurent recours à des tâtonnements très-curieux à étudier (voy. Construction, Voute). Voici une vue perspective de l'intérieur de



cette nef regardant vers l'entrée, qui donne l'idée du système adopté (fig. 21), et n'oublions pas que cette nef était terminée en 1100, peu de temps après celle de Cluny, et que par conséquent l'effort était considérable, le progrès bien marqué, puisque la nef de l'église de Cluny était encore voûtée en berceau plein cintre, et que même après la construction de la nef de Vézelay, vers 1150, à Autun, à Beaune, à Saulieu, on construisait encore des voûtes en berceau (ogival, il est vrai) sur les grandes nefs, ainsi que l'indique la figure 20. L'innovation tentée à Vézelay n'eut pas cependant de bien brillants résultats; car si ces voûtes reportaient leur poussée sur des points isolés, au droit des piles, elles n'étaient épaulées que par des contre-forts peu saillants. Elles firent déverser les murs, déformer les voûtes des bas côtés; il fallut, après que quelques-unes d'elles se furent écroulées et toutes les autres aplaties, construire. à la fin du x11° siècle, des arcs-boutants pour arrêter l'effet de cette poussée. A Cluny comme à Beaune, comme à la cathédrale

[ ARCHITECTURE ] — 184 — d'Autun, il fallut de même jeter des arcs-boutants contre les murs des nefs



pendant les xiire et xive siècles, pour arrêter l'écartement des voûtes.

Il est certain que les effets qui se manifestèrent dans la nef de Vézelay durent surprendre les constructeurs, qui croyaient avoir paré à l'écartement des grandes voûtes d'arête, non-seulement par l'établissement des contre-forts extérieurs, mais bien plus sûrement encore par la pose de tirants de fer qui venaient s'accrocher au-dessus des chapiteaux, à la naissance des arcs-doubleaux, à de forts gonds chevillés sur des longrines de bois placées en long dans l'épaisseur des murs (voy. Chaînage, Construction, Tirant). Ces tirants, qui remplissaient la fonction d'une corde à la base de



l'arc-doubleau, cassèrent ou brisèrent leurs gonds; car, à cette époque, les fers d'une grande longueur devaient être fort inégaux et mal forgés. Mais cette expérience ne fut point perdue. Dans cette même église de Vézelay, vers 1130, on bâtit un porche fermé, véritable narthex ou antéglise, conformément à l'usage alors adopté par la règle de Cluny (voy. Architecture monastique, Porche, fig. 3 et 4); et ce porche, dans lequel les arcs-doubleaux adoptent la courbe en tiers-point, présente des voûtes d'arête avec et sans arcs ogives, construites très-habilement, et savamment contrebutées par les voûtes d'arête rampantes des galeries supérieures, ainsi que l'indique la coupe transversale de ce porche (fig. 22). Mais ici, comme dans les églises d'Auvergne, la nef principale ne reçoit pas de jours directs. Pour trouver ces jours, il eût fallu élever la voûte centrale jusqu'au point A; alors des fenêtres auraient pû être percées au-dessus du comble du trifo-

Digitized by Google

rium dans le mur B. Une suite de petits arcs ou un second triforium aurait éclairé ces combles en E; et pour contre-buter la grande voûte, il eût suffi de construire, au droit de chaque arc-doubleau, un arc-boutant C reportant les poussées sur le contre-fort D, rendu plus résistant au moyen d'une plus forte saillie. Ce dernier pas était bien facile à franchir; aussi voyonsnous presque tous les édifices religieux du domaine royal, de la Champagne, de la Bourgogne et du Bourbonnais, adopter ce parti, non sans quelques tâtonnements, pendant la seconde moitié du xII siècle. Mais en renoncant aux voûtes en berceau dans les provinces du Nord et les remplaçant par des voûtes d'arête (même lorsqu'elles étaient combinées comme celles du porche de l'église de Vézelay, c'est-à-dire très-peu élevées), on devait en même temps renoncer aux couvertures posées à cru sur ces voûtes; il fallait des charpentes. Une nouvelle difficulté se présentait. Des voûtes construites d'après le système adopté dans le porche de Vézelay exigeaient. ou des charpentes sans entraits, si les murs goutterots ne s'élevaient que jusqu'au point E, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur de la clef des formerets, ou une surélévation de ces murs goutterots jusqu'au sommet G des grandes voûtes, si l'on voulait que les fermes fussent munies d'entraits. Or nous voyons que, pour obtenir des jours directs au-dessus du trisorium en B, on était déjà amené à donner une grande élévation aux murs des nefs : il était donc important de gagner tout ce qu'on pouvait gagner sur la hauteur; on fut alors entraîné à baisser la clef des arcs-doubleaux des grandes voûtes au niveau des clefs des formerets, et comme conséquence, les naissances de ces arcs-doubleaux durent être placées au-dessous des naissances de ces formerets (voy. Construction, fig. 48 à 55). Ce futaprès bien des hésitations que, vers 1220, les sommets des arcs-doubleaux et des formerets atteignirent définitivement le même niveau. Les grandes voûtes de la nefet du porche de Vézelay ont de la peine à abandonner la forme primitive en berceau; évidemment les constructeurs de cette époque, tout en reconnaissant que la poussée continue de la voûte en berceau ne pouvait convenir à des édifices dont les plans ne donnent que des points d'appui espacés, qu'il fallait diviser cette poussée au moyen de formerets et de voûtes pénétrant le berceau principal, n'osaient encore aborder franchement le parti de la voûte en arcs d'ogive; d'ailleurs ils commençaient à peine, vers le milieu du XIIº siècle, à poser des arcs ogives saillants, et les arêtes des voûtes ne pouvaient être maintenues sans ce secours, à moins d'un appareil fort compliqué que des maçonneries de petits moellons ne comportaient pas. Les plus anciens arcs ogives ne sont que des nervures saillantes, des boudins, des tores simples, doubles ou triples, qui sont évidemment placés sous les arêtes des voûtes dans l'origine, pour les décorer et pour donner un aspect moins froid et moins sec aux constructions. Dans le porche de Vézelay, par exemple, deux voûtes seulement sont munies d'arcs ogives; ils ne sont qu'une décoration, et n'ajoutent rien à la solidité des voûtes, qui ne sont pas combinées pour avoir besoin de leur secours. Les grandes voûtes, presque coupoles, des cathédrales d'Angers et de Poitiers, sont décorées d'arcs ogives très-minces, sans utilité, et qui, au lieu de porter les remplissages, sont portés par eux au moyen de queues pénétrant dans les arêtes à peine saillantes de ces voûtes. Mais bientôt, pendant la seconde moitié du x11° siècle, les architectes du Nord s'emparent de ce motif de décoration pour établir tout leur système de construction des voûtes en arcs d'ogive. Ils donnent aux arcs ogives une épaisseur et une force assez grande non-seulement pour qu'ils puissent se maintenir par la coupe de leurs claveaux, mais encore pour pouvoir s'en servir comme de cintres sur lesquels ils viennent bander les triangles de remplissages formant autant de petites voûtes indépendantes les unes des autres, et reportant tout leur poids sur ces cintres. Ce principe une fois admis, ces architectes sont complétement maîtres des poussées des voûtes, ils les font retomber et les dirigent sur les points résistants. C'est par l'application savante de ce principe qu'ils arrivent rapidement à reporter tout le poids et la poussée de voûtes énormes sur des piles extrêmement minces et présentant en projection horizontale une surface très-minime. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce chapitre, développé aux mots Construction et Voutr.

La figure 19 fait voir comme les architectes qui construisaient des églises étaient conduits, presque malgré eux et par la force des choses, à donner une grande élévation aux nefs centrales comparativement à leur largeur.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur l'architecture religieuse du moven âge se sont émerveillés de la hauteur prodigieuse de ces nefs, et ils ont voulu trouver dans cette élévation une idée symbolique. Que l'on ait exagéré, à la fin du xiiie siècle et pendant les xive et xvº siècles, la hauteur des édifices religieux, indépendamment des nécessités de la construction, nous voulons bien l'admettre; mais au moment où l'architecture religieuse se développe dans le nord de la France, lorsqu'on étudie scrupuleusement les monuments, on est frappé des efforts que font les architectes pour réduire au contraire, au-

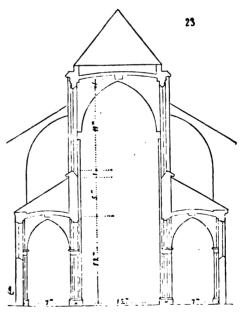

tant que possible, la hauteur des ness. Un exposé sort simple sera comprendre ce que nous avançons ici. Supposons un instant que nous ayons une église à construire d'après les données admises à la sin du xis siècle (sig. 23): la nes doit avoir 12 mètres d'axe en axe des piles, les bas côtés 7 mètres;

pour que ces bas côtés soient d'une proportion convenable par rapport à leur largeur, et pour qu'ils puissent prendre des jours élevés de facon à éclairer le milieu de la nef, ils ne peuvent avoir moins de 12 mètres de hauteur jusqu'à la clef des voûtes. Il faut couvrir ces bas côtés par un comble de 5 mètres de poinçon, compris l'épaisseur de la voûte; nous arrivons ainsi au faitage des combles des bas côtés avec une hauteur de 17 mètres. Ajoutons à cela le filet de ces combles, et l'appui des croisées, ensemble 1 mètre, puis la hauteur des fenêtres supérieures, qui ne peuvent avoir moins de deux fois la largeur de l'entre-deux des piles, si l'on veut obtenir une proportion convenable. Or les bas côtés avant 7 mètres de largeur. l'entre-deux des piles de la nef sera de 5<sup>m</sup>,50, ce qui donnera à la fenêtre une hauteur de 11 mètres. Ajoutons encore l'épaisseur de la clef de ces fenêtres 0<sup>m</sup>,40, l'épaisseur du formeret 0<sup>m</sup>,30, l'épaisseur de la voûte [0<sup>m</sup>,25, le bahut du comble 0m,60, et nous avons atteint, en nous restreignant aux hauteurs les plus modérées, une élévation de 32 mètres jusqu'à la base du grand comble, et de 30 mètres sous clef. Le vide de la nef entre les piles étant de 10<sup>m</sup>,50, elle se trouvera avoir en hauteur trois fois sa largeur environ. Or, il est rare qu'une nef de la fin du xII° siècle, dans un monument à bas côtés simples et sans triforium voûté, soit d'une proportion aussi élancée. Mais s'il s'agit de construire une cathédrale avec doubles bas côtés comme Notre-Dame de Paris; si l'on veut élever sur les bas côtés voisins de la nef un triforium voûté, couvrir ce triforium par une charpente; si l'on veut encore percer des fenêtres au-dessus de ces combles sous les formerets des grandes voûtes, on sera forcément entraîné à donner une grande élévation à la nef centrale. Aussi, en analysant la coupe transversale de la cathédrale de Paris, nous serons frappés de la proportion courte de chacun des étages de la construction, pour éviter de donner à la nef principale une trop grande hauteur relativement à sa largeur. Les bas côtés sont écrasés, le triforium est bas, les fenêtres supérieures primitives extrêmement courtes; c'est au moyen de ces sacrifices que la nef centrale de la cathédrale de Paris n'a sous clef qu'un peu moins de trois fois sa largeur (voy. fig. 27). Caril faut observer que cette largeur des nefs centrales ne pouvait dépasser une certaine limite, à cause de la maigreur des points d'appui et du mode de construction des voûtes maintenues seulement par une loi d'équilibre : les nefs les plus larges connues, avec bas côtés, n'ont pas plus de 16<sup>m</sup>,60 d'axe en axe des piles. Cette nécessité de ne pas élever les voûtes à de trop grandes hauteurs, afin de pouvoir les maintenir, contribua plus que toute autre chose à engager les architectes de la fin du XIIe siècle, dans les provinces du Nord, à chercher et à trouver un système de voûtes dont les clefs ne dussent pas dépasser le niveau du sommet des fenêtres supérieures. Mais, nous l'avons dit déjà, ils étaient embarrassés lorsqu'il fallait poser des voûtes, même en arcs d'ogive, sur des parallélogrammes. L'ancienne méthode adoptée dans la voûte d'arête romaine, donnant en projection horizontale un carré coupé en quatre triangles égaux par les deux diagonales, ne pouvait être brusquement mise de côté; cette configuration restait imprimée dans les habitudes du tracé: car il faut avoir pratiqué l'art de la construction pour savoir combien une figure géométrique transmise par la tradition a d'empire, et quels efforts d'intelligence il faut à un praticien pour la supprimer et la remplacer par une autre. On continua donc de tracer les voûtes nouvelles en arcs d'ogive sur un plan carré formé d'une couple de travées (fig. 24). Les arcs-doubleaux AB, EF, étaient en tiers-point, les arcs diagonaux ou arcs ogives plein cintre; l'arc CD également en tiers-point, comme les arcs-doubleaux, mais plus aigu souvent. Les clefs des formerets AC, CE, BD, DF, n'atteignaient pas le niveau de la clef G, et les fenêtres étaient ouvertes sous ces formerets. Ce mode de construire les voûtes avait trois inconvénients. Le premier, de masquer les fenêtres par la projection des arcs diagonaux AF, BE. Le second, de répartir les poussées

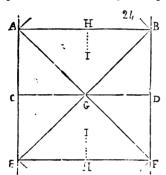

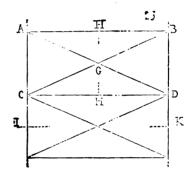

inégalement sur les piles, car les points ABEF, recevant la retombée des arcs-doubleaux et des arcs ogives, étaient bien plus chargés et poussés au vide que les points C et D ne recevant que la retombée d'un seul arc. On placait bien sous les points ABEF trois colonnettes pour porter les trois naissances, et une seule sous les points CD; mais les piles inférieures ABCDEF et les arcs-boutants extérieurs étaient souvent pareils comme force et comme résistance. Le troisième, de forcer d'élever les murs goutterots fort au-dessus des fenêtres, si l'on voulait que les entraits de charpente pussent passer librement au-dessus des voûtes, car les arcs ogives AF, BE, diagonales d'un carré, bandés sur une courbe plein cintre, élevaient forcément la clef G à une hauteur égale au rayon GB; tandis que les arcsdoubleaux AB, EF, quoique bandés sur une courbe en tiers-point, n'élevaient leurs clefs H qu'à un niveau inférieur à celui de la clef G; en outre, les triangles AGB, EGF, étaient trop grands: il fallait, pour donner de la solidité aux remplissages, que leurs lignes de clefs GH fussent très-cintrées. dès lors les points I s'élevaient encore de près d'un mètre au-dessus de la clef H. Ces voûtes, pour être solides, devaient donc être très-bombées et prendre une grande hauteur; et nous venons de dire que les constructeurs cherchaient à réduire ces hauteurs. C'est alors, vers 1225, qu'on renonça définitivement à ce système de voûte et qu'on banda les arcs ogives dans chaque travée des ness, ainsi que l'indique la figure 25. Par suite de ce nouveau mode, les piles ABCD furent également poussées et chargées, les fenêtres ouvertes sous les formerets AB, CD, démasquées; les clefs G ne furent élevées qu'à une hauteur égale au rayon AG au-dessus des naissances des arcs; et les triangles ABG, CDG, plus petits, purent être remplis sans qu'on fût obligé de donner beaucoup de flèche aux lignes des clefs GH. Il fut facile alors de maintenir les sommets des formerets et les clefs G, H au même niveau, et par conséquent de poser les charpentes immédiatement au-dessus des fenêtres hautes, en tenant compte seulement des épaisseurs des clefs des formerets et de la voûte, épaisseurs gagnées à l'extérieur par



la hauteur des assises de corniche. La coupe transversale que nous donnons ici (fig. 26), faite sur IK, laisse voir comment les constructeurs étaient arrivés, dès les premières années du XIII° siècle, à perdre en hauteur le moins de place possible dans la combinaison des voûtes, tout en ménageant des jours supérieurs très-grands destinés à éclairer directement le milieu des nefs. Il avait fallu cinquante années aux architectes de la fin du XIII° siècle pour arriver des voûtes encore romanes d'Autun et de Vézelay à ce grand résultat, et de ce moment toutes les constructions des édifices religieux dérivent de la disposition des voûtes. La forme et la dimension des piles, leur espacement; l'ouverture des fenêtres, leur largeur et hauteur; la position et la saillie des contre-forts, l'importance de leurs pinacles; la force, le nombre et la courbure des arcs-boutants; la distribution des eaux pluviales, leur écoulement; le système de couverture, tout procède de la

combinaison des voûtes. Les voûtes commandent l'ossature du monument au point qu'il est impossible de l'élever, si l'on ne commence par les tracer rigoureusement avant de faire poser les premières assises de la construction. Cette règle est si bien établie, que si nous voyons une église du milieu du xin° siècle dérasée au niveau des bases, et dont il ne reste que le plan, nous pourrons tracer infailliblement les voûtes, indiquer la direction de tous les arcs, leur épaisseur. A la fin du xiv° siècle, la rigueur du système est encore plus absolue; on pourra tracer, en examinant la base d'un édifice, non-seulement le nombre des arcs des voûtes, leur direction, et reconnaître leur force, mais encore le nombre de leurs moulures et jusqu'à leurs profils. Au xv° siècle, ce sont les arcs des voûtes qui descendent eux-mêmes jusqu'au sol, et les piles ne sont que des faisceaux verticaux formés de tous les membres de ces arcs. Après cela on se demande comment des hommes sérieux ont pu repousser et repoussent encore l'étude de l'architecture du moyen âge comme n'étant que le produit du hasard?

Il nous faut revenir sur nos pas, maintenant que nous avons tracé sommairement l'histoire de la voûte, du simple berceau plein cintre et de la coupole, à la voûte en arcs d'ogive. Nous avons vu comment, dans les églises de l'Auvergne, d'une partie du centre de la France, de la Bourgogne et de la Champagne, du xe au xIIe siècle, les bas côtés étaient surmontés souvent d'un triforium voûté, soit par un demi-berceau, comme à Saint-Étienne de Nevers, à Notre-Dame du Port de Clermont, soit par des berceaux perpendiculaires à la nef, comme à Saint-Remi de Reims, soit par des voûtes d'arête, comme dans le porche de Vézelay. Nous retrouvons ces dispositions dans quelques églises normandes, à l'Abbaye-aux-Hommes de Caen, par exemple, où le triforium est couvert par un berceau butant qui est plus qu'un quart de cylindre (voy. Arc-Boutant, fig. 49). Dans le domaine royal, à la fin du XII° siècle, pour peu que les églises eussent d'importance, le bas côté était surmonté d'une galerie voûtée en arcs d'ogive : c'était une tribune longitudinale qui permettait, les jours solennels, d'admettre un grand concours de fidèles dans l'enceinte des églises; car, par ce moyen, la superficie des collatéraux se trouvait doublée. Mais nous avons fait voir aussi comment cette disposition amenait les architectes, soit à élever démesurément les ness centrales, soit à sacrifier les jours supérieurs ou à ne leur donner qu'une petite dimension. La plupart des grandes églises du domaine royal et de la Champagne, bâties pendant le règne de Philippe-Auguste, possèdent une galerie voûtée au-dessus des collatéraux; nous citerons la cathédrale de Paris, les églises de Mantes et de Saint-Germer, les cathédrales de Noyon, de Senlis et de Laon, le chœur de Saint-Remi de Reims, le croisillon sud de la cathédrale de Soissons, etc. Ces galeries de premier étage laissent apparaître un mur plein dans la nef, entre leurs voûtes et l'appui des fenêtres supérieures, afin d'adosser les combles à pentes simples qui les couvrent, comme à Notre-Dame de Paris, à Mantes; ou bien sont surmontées d'un triforium percé dans l'adossement du comble et l'éclairant, comme à Laon, à Soissons, à Novon. L'architecte de la cathédrale de Paris, commencée en 1163, avait, pour son temps, entrepris une grande tâche, celle d'élever une nef de 11 mètres d'ouverture entre les



piles, avec doubles bas côtés et galerie supérieure voûtés. Voici comment il résolut ce problème (fig. 27). Il ne donna aux collatéraux qu'une médiocre hauteur; les fenètres du second collatéral pouvaient à peine alors donner du jour dans les deux bas côtés A, B. La galerie construite au-dessus du collatéral B fut couverte par des voûtes en arcs d'ogive rampantes, de manière à ouvrir de grandes et hautes fenêtres dans le mur extérieur de Cen D. La claire-voie E permettait ainsi à ces fenêtres d'éclairer le vaisseau principal, la projection de la lumière suivant la ligne ponctuée DF.



Un comble assez plat pour ne pas obliger de trop relever les appuis des fenêtres hautes, couvrit les voûtes de la galerie; le mur GH resta plein ou fut percé de roses (voy. Cathédrale), et les fenêtres supérieures ne purent éclairer que les grandes voûtes. Des arcs-boutants à double volée contrebutaient alors ces grandes voûtes. A l'extérieur, l'aspect de cette vaste église avait beaucoup d'unité, était facile à comprendre (fig. 28); mais il n'en était pas de même à l'intérieur, où apparaissaient de graves défauts de proportion. Les collatéraux sont non-seulement bas, écrasés, mais ils ont

Digitized by Google

l'inconvénient de présenter des hauteurs d'arcades à peu près égales à celles de la galerie supérieure; le mur nu surmontant les archivoltes de premier étage, ou percé de roses donnant sous le comble, était assez misérablement terminé par les fenêtres perdues sous les formerets des grandes voûtes (fig. 29). Il semble (et l'on peut encore se rendre compte de cet effet en examinant la première travée de la nef laissée dans son état primitif) que les constructeurs aient été embarrassés de finir un édifice commencé sur un plan vaste et largement conçu. Jusqu'à la hauteur de la galerie on trouve dans les moyens d'exécution une sûreté, une franchise qui se perdent dans les œuvres hautes, trahissant au contraire une certaine timidité. C'est qu'en effet, jusqu'aux appuis des fenêtres supérieures, la tradition

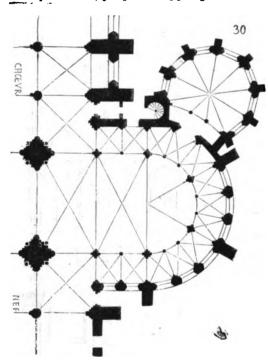

des constructions romanes servait de guide; mais, à partir de cette arase, il fallait employer un mode de construire encore bien nouveau.

Ces difficultés et ces défauts n'apparaissent pas au même degré dans les ronds-points des grands édifices de cette époque : par suite de leur plantation circulaire, les conmaintestructions se naient plus facilement: les voûtes supérieures n'exercaient pas dans les absides une poussée comparable à celle des voûtes des'nefs agissant sur deux murs parallèles, isolés, maintenus sur les piles inférieures par une loi d'équilibre et non par

leur stabilité propre. Ces piles, plus rapprochées dans les chœurs à cause du rayonnement du plan (voy. Cathébrale), donnaient une proportion moins écrasée aux arcades des bas côtés et galeries hautes; les fenêtres supérieures elles-mêmes, mieux encadrées par suite du rapprochement des faisceaux de colonnettes portant les voûtes, ne semblaient pas nager dans un espace vague. Le rond-point de la cathédrale de Paris, tel que Maurice de Sully l'avait laissé en 1196, était certainement d'une plus heureuse proportion que les travées parallèles du chœur ou de la nef; mais ce n'était encore, à l'intérieur du moins, qu'une tentative, non une œuvre complète, réussie. Une construction moins vaste, mais mieux conque, avait, un peu

plus tard, été commencée à Soissons par l'évêque Nivelon de Chérisy (1175): nous voulons parler du croisillon sud de la cathédrale, dont le chœur

et la nef ont été rebâtis et achevés au commencement du xiiie siècle. Ce croisillon est par exception, comme ceux des cathédrales de Novon et de Tournai, en forme d'abside semicirculaire (voyez TRANSSEPT); une sacristie, ou trésor à deux étages voûtés, le flangue vers sa partie est (fig. 30). Par l'examen du plan on peut reconnaître l'œuvre d'un savant architecte. Ce bas côté, composé de piles résistantes sous les nervures de la grande voûte, et de simples colonnes pour porter les retombées des petites voûtes du collatéral est d'une proportion bien plus heureuse que le bas côté du chœur de Notre - Dame de Paris. La construction est à la fois, ici, légère et parfaitement solide, et la preuve, c'est



qu'elle est encore bien conservée, malgré la terrible commotion occasionnée par l'explosion d'une poudrière en 1813. Comme à Notre-Dame

de Paris, comme à Noyon, à Senlis et à Meaux, comme à Saint-Remi de Reims, le collatéral est surmonté d'une galerie voûtée; mais, à Soissons, le mur d'adossement du comble de cette galerie est décoré par un triforium, passage étroit pris dans l'épaisseur du mur; les triples fenêtres supérieures remplissent parfaitement les intervalles entre les piles, sont d'une heureuse proportion et éclairent largement le vaisseau central. Voici (fig. 31) une travée intérieure de ce rond-point.

Dans le chœur de l'église de Mantes les architectes de la fin du XII siècle avaient, de même qu'à Notre-Dame de Paris, élevé une galerie sur le collatéral, mais ils avaient voûté cette galerie par une suite de berceaux en tiers-point reposant sur des linteaux et des colonnes portées par les arcs-



doubleaux inférieurs. Dans ce cas, les berceaux peuvent être rampants (fig. 32), car les formerets ABC du côté intérieur ayant une base plus courte que les formerets extérieurs FDE, à cause du rayonnement de l'abside, la clef E est plus élevée que la clef C, et ces berceaux sont des portions de cônes. Cette disposition facilite l'introduction de la lumière à l'intérieur

par de grandes roses ouvertes sous les formerets FDE (voy. Triforium, fig. 7 ter.). Les exemples que nous avons donnés jusqu'à présent tendent à démontrer que la préoccupation des constructeurs à cette époque, dans le domaine royal, était : 1° de voûter les édifices religieux ; 2° de les éclairer largement; 3° de ne pas se laisser entraîner à leur donner trop de hauteur sous clef. L'accomplissement de ces trois conditions commande la structure des petites églises aussi bien que des grandes. Les roses, qui permettent d'ouvrir des jours larges, sont souvent percées sous les formerets des voûtes des ness, au-dessus du comble des bas côtés, comme dans l'église d'Arcueil, par exemple. Bien mieux, dans la Champagne, où les nefs des églises des bourgs ou villages conservent des charpentes apparentes jusque vers 1230, on rencontre encore des dispositions telles que celle indiquée dans la figure 33. Pour économiser sur la hauteur, les fenêtres de la nef sont percées au-dessus des piles; les arcs-doubleaux des bas côtés voûtés portent des chéneaux, et ces bas côtés sont couverts par une succession de combles à double pente perpendiculaires à la nef et fermés par des pignons accolés. Il est difficile de trouver une construction moins dispendieuse pour une contrée où la pierre est rare et le bois commun, prenant une moins grande hauteur proportionnellement à sa largeur, en même temps qu'elle fait pénétrer partout à l'intérieur la lumière du jour. Ce parti fut adopté dans beaucoup de petites églises de Normandie et de Bretagne, mais plus tard et avec des voûtes sur la nef centrale. Dans ce cas, les fenêtres de la nef sont forcément ouvertes au-dessus des archivoltes des collatéraux, afin

de faire porter les retombées des grandes voûtes sur les piles; les pignons extérieurs sont à cheval sur les arcs-doubleaux des bas côtés et les chéneaux au milieu des voûtes; les fenêtres éclairant ces bas côtés et percées sous les pignons sont alors jumelles, pour laisser les piles portant les voûtes des bas côtés passer derrière le pied-droit qui les sépare, ou bien ces fenêtres se trouvent à la rencontre des pignons, ce qui est fort disgra-



cieux. Nous le répétons, les architectes du commencement du XIII<sup>e</sup> siècle, loin de prétendre donner une grande hauteur aux intérieurs de leurs édifices, étaient au contraire fort préoccupés, autant par des raisons d'économie que de stabilité, de réduire ces hauteurs. Mais ils n'osaient encore donner aux piles isolées des nefs une élévation considérable. La galerie voûtée de premier étage leur paraissait évidemment utile à la stabilité des grands édifices; elle leur avait été transmise par tradition, et ils ne croyaient pas pouvoir s'en passer: c'était pour eux comme un étrésillonnement qui donnait de la fixité aux piles des nefs; ils n'adoptaient pas

encore franchement le système d'équilibre qui devint bientôt le principe de l'architecture gothique.

Dès les premières années du xiii° siècle la cathédrale de Meaux avait été bâtie: elle possédait des collatéraux avec galerie de premier étage voûtée. et triforium pratiqué, comme au croisillon sud de Soissons, comme à la cathédrale de Laon, dans l'épaisseur du mur d'adossement du comble des galeries. Or. cette église, élevée à la hâte, avait été mal fondée; il se déclara des mouvements tels dans ses maçonneries, peu de temps après sa construction, qu'il fallut y faire des réparations importantes : parmi celles-ci, il faut compter la démolition des voûtes des bas côtés du chœur, en conservant celles de la galerie du premier étage, de sorte que le bas côté fut doublé de hauteur: on laissa toutefois subsister dans les travées parallèles du chœur les archivoltes et la claire-voie de la galerie supprimée, qui continuèrent à étrésillonner les piles parallèlement à l'axe de l'église. Dans le même temps, de 1200 à 1225, on construisait la nef de la cathédrale de Rouen. où l'on établissait bénévolement une disposition semblable à celle qu'un accident avait provoquée à la cathédrale de Meaux, c'est-à-dire qu'on étrésillonnait toutes les piles de la nef entre elles parallèlement à l'axe de l'église, à peu près à moitié de leur hauteur, au moyen d'une suite d'archivoltes simulant une galerie de premier étage qui n'existe pas, et n'a jamais existé. A Eu, même disposition. Le chœur de l'église abbatiale d'Eu avait été élevé, ainsi que le transsept et la dernière travée de la nef, avec bas côtés surmontés d'une galerie voûtée de premier étage dans les dernières années du xii° siècle. La nef ne fut élevée qu'un peu plus tard, vers 1225, et comme à la cathédrale de Rouen, avec un simulacre de galerie seulement, en renoncant aux voûtes des bas côtés et élevant ceux-ci jusqu'aux voûtes de la galerie. Ce n'était donc que timidement, dans quelques contrées du moins, qu'on s'aventurait à donner une grande hauteur aux bas côtés et à supprimer la galerie voûtée de premier étage, ou plutôt à faire profiter les collatéraux de toute la hauteur de cette galerie, en ne conservant plus que le triforium pratiqué dans le mur d'adossement des combles latéraux. Cependant déjà des architectes plus hardis ou plus sûrs de leurs matériaux avaient, dès les premières années du XIIIº siècle, bâti de grandes églises, telles que les cathédrales de Chartres et de Soissons, par exemple, sans galerie de premier étage sur les bas côtés, ou sans étrésillonnement simulant ces galeries et rendant les piles des nefs plus solidaires. Ce qui est certain, c'est qu'au commencement du xiii• siècle on n'admettait plus les collatéraux bas, qu'on sentait le besoin de les élever, d'éclairer le milieu des ness par de grandes senêtres prises dans les murs de ces collatéraux, et que ne voulant pas élever démesurément les voûtes des ness, on renoncait aux galeries de premier étage, et l'on se contentait du triforium pratiqué dans le mur d'adossement des combles des bas côtés, en lui donnant une plus grande importance. La cathédrale de Bourges nous donne la curieuse transition des grandes églises à galeries voûtées et à doubles bas côtés, comme Notre-Dame de Paris, aux églises définitivement gothiques,

telles que les cathédrales de Reims et d'Amiens, du Mans, et de Beauvais surtout. Bourges, c'est Notre-Dame de Paris moins la galerie de premier



étage. La coupe transversale de cette immense cathédrale que nous donnons ici (fig. 34) nous fait voir le premier bas côté A débarrassé de la ga-

lerie qui le surmonte à la cathédrale de Paris. Les piles s'élèvent isolées jusqu'aux voûtes, qui, à Notre-Dame de Paris, sont au premier étage; les jours B, qui à Paris ne peuvent éclairer la nef qu'en passant à travers la claire-voie de la galerie supérieure, éclairent directement la nef à Bourges. Le second bas côté C est seul réduit aux proportions de celui de Paris et s'éclaire par des jours directs D. Deux triforiums E, E décorent les murs d'adossement des deux combles F, F des deux collatéraux. Les voûtes sont éclairées par les fenêtres G pratiquées, comme à Notre-Dame de Paris, au-dessus du comble du premier bas côté surmonté de sa galerie. C'est à Bourges, plus que partout ailleurs, peut-être, qu'on apercoit les efforts des constructeurs pour restreindre la hauteur des édifices religieux dans les limites les plus strictes. Examinons cette coupe transversale : impossible de construire un bas côté extérieur plus bas que le collatéral C; il faut le couvrir, la hauteur du premier comble F est donnée forcément par les pentes convenables pour de la tuile; il faut éclairer la nef, les fenêtres B sont larges et basses, elles commandent la hauteur du collatéral intérieur A; il faut aussi poser un comble sur les voûtes de ce collatéral, la hauteur de ce comble donne l'appui des fenêtres G; ces fenêtres supérieures elles-mêmes sont courtes et d'une proportion écrasée. elles donnent la hauteur des grandes voûtes. Même proportion de la nef qu'à la cathédrale de Paris; la nef de Bourges, sous clef, a environ en hauteur trois fois sa largeur. Ainsi donc, avant de chercher une idée symbolique dans la hauteur des ness gothiques, voyons-y d'abord une nécessité contre laquelle les constructeurs se débattent pendant cinquante années avant d'arriver à la solution du problème, savoir : d'élever de grands édifices voûtés d'une suffisante largeur, de les rendre stables, de les éclairer, et de donner à toutes les parties de l'architecture une proportion heureuse. Or ce problème est loin d'être résolu à Bourges. Les piles seules de la nef sont démesurément longues, les fenêtres sont courtes, les galeries du triforium écrasées, le premier collatéral hors de proportion avec le second.

Si les doubles collatéraux étaient utiles dans le voisinage du transsept et du chœur, ils étaient à peu près sans usage dans les ness, ne pouvant servir que pour les processions. On y renonça bientôt; seulement, ne conservant qu'un bas côté dans les ness des cathédrales, on le fit plus large. L'étroitesse des collatéraux doubles ou simples des églises de la fin du xii° siècle et du commencement du xiii° siècle était motivée par la crainte de voir leurs voûtes pousser les piles à l'intérieur (voy. Construction).

Dans le chœur de Beauvais, bâti dix ans plus tard que celui de Bourges, même disposition pour l'unique bas côté qui donne entrée dans les chapelles; un triforium est percé dans l'adossement du comble de ces chapelles, et des fenêtres éclairant directement le chœur sont ouvertes audessus du triforium sous les voûtes. A la cathédrale du Mans, le chœur avec double bas côté, bâti pendant la première moitié du XIII° siècle, présente

la même coupe que celui de Bourges, mais beaucoup mieux étudiée: les rapports de proportion entre les deux bas côtés sont meilleurs (voy. Cathé-DIALE), les fenêtres supérieures moins courtes; les chapelles ravonnantes prennent un plus grand développement : tout le système de la construction est plus savant. Mais un parti simple et large devait être adopté dans le domaine royal pour la construction des églises, dès 1220. De même que dans les nefs on remplacait les doubles bas côtés étroits par un seul bas côté très-large, on renonçait également dans les ronds-points aux deux collatéraux, qui obligeaient les constructeurs, comme à Chartres, comme à Bourges, comme au Mans encore, à ne donner aux chapelles rayonnantes qu'une médiocre hauteur. On sentait le besoin d'agrandir ces chapelles, et par conséquent de les élever et de les éclairer largement. Si dans la Notre-Dame de Paris de Maurice de Sully, il a existé des chapelles absidales, ce qui est douteux, elles ne pouvaient être que très-petites et basses (vov. ABSIDE). A Bourges et à Chartres, ces chapelles ne sont encore que des absidioles propres à contenir seulement l'autel; elles sont espacées et permettent au collatéral de prendre des jours directs entre elles. A Reims. à Amiens surtout, ces chapelles sont aussi hautes que le bas côté et profitent de tout l'espace compris entre les contre-forts recevant les arcsboutants supérieurs; elles empiètent même sur leur épaisseur (voy. Arc-BOUTANT, fig. 60; CATHEDRALE, fig. 13 et 19). Alors plus de triforium entre l'archivolte d'entrée de ces chapelles et le formeret des voûtes du bas côté, comme à Beauvais, comme au Mans; le triforium n'existe qu'entre les archivoltes du bas côté et l'appui des fenêtres hautes. Mais ici il nous faut encore retourner en arrière. Nous avons dit et fait voir par des exemples que le triforium, dans les églises bâties de 1160 à 1220, était nercé dans les murs d'adossement des combles des bas côtés. Aux xi° et xm siècles, il s'ouvre sur des galeries voûtées dans les édifices du centre de la France, tels que l'église Notre-Dame du Port (fig. 10). Mais en Champagne, en Normandie, sur le domaine royal, le triforium est une clairevoie donnant simplement sous les charpentes des bas côtés et les éclairant (voy. Triforium). Du milieu de la nef on pouvait donc apercevoir les fermes. les chevrons et le dessous des tuiles de ces couvertures à travers les arcades du triforium : c'est ce qui fut pratiqué dans les cathédrales de Langres. de Sens et dans beaucoup d'églises du second ordre. La vue de ces dessous de charpentes sombres n'était pas agréable, et les combles, ne pouvant être parfaitement clos, laissaient pénétrer dans l'église l'air et l'humidité. Pour éviter ces inconvénients, dès les premières années du xiiie siècle, le triforium fut fermé du côté des charpentes par un mur mince portant sur des arcs de décharge, et ne devint plus qu'une galerie étroite pemettant de circuler en dedans de l'église au-dessous des appuis des grandes fenêtres supérieures. Dans la nef de la cathédrale d'Amiens, à Notre-Dame de Reims. à Chartres, à Châlons, et dans presque toutes les églises du Nord, dont la construction remonte aux premières années du xiiie siècle, les choses sont ainsi disposées. Mais au XIIº siècle on avait adopté un mode de décoration

des édifices religieux qui prenait une importance considérable : nous voulons parler des vitraux colorés. Les peintures murales, fort en usage dans les siècles antérieurs, ne pouvaient lutter avec ces brillantes verrières. qui, en même temps qu'elles présentaient des sujets parfaitement visibles par les temps les plus sombres, laissaient passer la lumière et atteignaient une richesse et une intensité de couleurs qui faisaient pâlir et effacaient même complétement les fresques peintes auprès d'elles. Plus le système de l'architecture adoptée forçait d'agrandir les baies, plus on les remplissait de vitraux colorés, et moins il était possible de songer à peindre sur les parties lisses des murs des sujets historiques. Il est question de vitraux colorés dans des édifices religieux fort anciens, à une époque où les fenêtres destinées à les éclairer étaient très-petites; nous ne savons comment étaient traitées ces verrières, puisqu'il n'en existe pas qui soient antérieures au xii° siècle, mais il est certain qu'avec le mode de coloration et de distribution des verrières les plus anciennes que nous connaissions, il est difficile de faire de la peinture harmonieuse opaque, autre que la peinture d'ornement. Dans des soubassements, sur des nus de murs, près de l'œil, les fresques peuvent encore soutenir la coloration translucide des verrières: mais à une grande hauteur l'effet rayonnant de vitraux colorés est tel, qu'il écrase toute peinture modelée. Les tentatives faites depuis peu dans quelques-uns de nos édifices religieux pour allier la peinture murale à sujets avec les vitraux ne font, à notre avis, que consirmer notre opinion. Dans ce cas, ou les vitraux paraissent durs, criards, ou la peinture modelée semble flasque, pauvre et poudreuse. L'ornementation plate, dont les couleurs sont trèsdivisées, et les formes fortement redessinées par de larges traits noirs, ne comportant que des tons francs, simples, est la seule qui puisse se placer à côté des vitraux colorés, et même faire ressortir leur brillante harmonie (voy. Peinture, Vitraux). Préoccupés autant de l'effet décoratif des intérieurs de leurs édifices religieux que du système de construction qui leur semblait devoir être définitivement adopté, les architectes du xiiie siècle se trouvaient peu à peu conduits, pour satisfaire aux exigences du nouvel art inauguré par eux, à supprimer tous les nus des murs dans les parties hautes de ces édifices. Ne pouvant harmoniser de larges surfaces peintes avec les vitraux colorés, reconnaissant d'ailleurs que ces vitraux sont certainement la plus splendide décoration qui puisse convenir à des intérieurs de monuments élevés dans des climats où le ciel est le plus souvent voilé, que les verrières colorées enrichissent la lumière pale de notre pays, font resplendir aux yeux des fidèles une clarté vivante en dépit d'un ciel gris et triste, ils profitèrent de toutes les occasions qui se présentaient d'ouvrir de nouveaux jours, afin de les garnir de vitraux. Dans les pignons ils avaient percé des roses qui remplissaient entièrement l'espace laissé sous les voûtes; des formerets ils avaient fait les archivoltes des fenêtres supérieures et inférieures; ne laissant plus entre ces fenêtres que les points d'appui rigoureusement nécessaires pour porter les voûtes, divisant même ces points d'appui en faisceaux de colonnettes afin d'éviter les surfaces

plates, ils ouvrirent aussi les triforiums et en firent des claires-voies vitrées. Cette transition est bien sensible à Amiens. La nef de la cathédrale



d'Amiens, élevée de 1230 à 1240, possède un triforium avec mur d'adossement plein derrière les combles des bas côtés (fig. 35); et l'œuvre haute

du chœur, bâtie de 1250 à 1265, nous montre un triforium à claire-voie vitrée: de sorte qu'il n'existe plus dans ce chœur ainsi ajouré, en fait de



murs lisses, que les triangles compris entre les archivoltes des bas côtés, les faisceaux des piles, et l'appui du triforium; c'est-à-dire une surface

de 20 mètres de nus, pour une surface de 800 mètres environ de vides ou de piles divisées en colonnettes.

Les parties supérieures du chœur de la cathédrale d'Amiens ne marquent pas la première tentative d'un triforium ajouré. Déjà les architectes du chœur de la cathédrale de Troves, de la nef et du chœur de l'église abbatiale de Saint-Denis, bâtis vers 1240, avaient considéré le triforium comme une véritable continuation de la fenêtre supérieure. Nous donnons (fig. 36) une travée perspective de la nef de l'église abbatiale de Saint-Denis, qui fait comprendre ce dernier parti, adopté depuis lors dans presque toutes les grandes églises du domaine royal. Mais pour vitrer et laisser passer la lumière par la claire-voie pratiquée en A dans l'ancien mur d'adossement du comble du bas côté, il était nécessaire de supprimer le comble à pente simple, de le remplacer par une couverture B à double pente, ou par une terrasse. L'établissement du comble à double pente exigeait un chéneau en C, et des écoulements d'eau compliqués. Ainsi, en se laissant entraîner aux conséquences rigoureuses du principe qu'ils avaient admis, les architectes du xiii siècle, chaque fois qu'ils voulaient apporter un perfectionnement dans leur mode d'architecture, étaient amenés à bouleverser leur système de construction, de couverture, d'écoulement des eaux; et ils n'hésitaient jamais à prendre un parti franc.

Dans les édifices religieux de l'époque romane, les eaux des combles

s'écoulaient naturellement par l'égout du toit sans chéneaux pour les recueillir et les conduire à l'extérieur. La pluie qui fouette sur le grand comble A (fig. 37) s'égoutte sur les toitures des bas côtés B, et de là tombe à terre. Dès le commencement du xii° siècle on avait reconnu déjà, dans les climats pluvieux, tels que la Normandie, les inconvénients de ce système primitif, et l'on avait établi des chéneaux à la base des combles des bas côtés seulement en C, avec gargouilles saillantes de pierre, dénuées de sculpture. Mais lorsqu'on se mit à élever de très-vastes églises, la distance entre les com-



bles A et B était telle, que l'eau, poussée par le vent, venait frapper les murs, les vitres des fenêtres largement ouvertes, et pénétrait à l'intérieur; les tuiles dérangées par le vent tombaient du comble supérieur sur les combles des bas côtés, et causaient des dommages considérables aux couvertures: de 1200 à 1220 des assises formant chemin de couronnement furent posées à la base des grands combles, et les eaux s'échappèrent le long des larmiers dont les saillies étaient très-prononcées (voy. Larmier, Chéneau). C'est ainsi que les écoulements d'eaux pluviales sont disposés à la cathédrale de Chartres. Bientôt on creusa ces assises de couronnement posées à la base des combles, en chéneaux dirigeant les eaux par

des gargouilles saillantes au droit des arcs-boutants munis de caniveaux (voy. Arc-boutant); puis ces chéneaux furent bordés de balustrades, ce qui permettait d'établir au sommet de l'édifice un circulation utile pour surveiller et entretenir les toitures, d'opposer un obstacle à la chute des tuiles ou ardoises des combles supérieurs sur les couvertures basses. Plus les édifices religieux devenaient importants, élevés, plus il était nécessaire de rendre l'accès facile à toutes hauteurs, soit pour réparer les toitures, les verrières et les maconneries à l'extérieur, soit pour tendre et orner les intérieurs lors des grandes solennités. Ce n'était donc pas sans raisons qu'on établissait à l'extérieur une circulation assez large dans tout le pourtour des édifices religieux; à la base des combles des collatéraux en D (fig. 35 et 36), au-dessus du triforium en E, à la base des grands combles en F; à l'intérieur en G, dans le triforium. Pour ne pas interrompre la circulation au droit des piles dans les grands édifices religieux du xiiie siècle, on ménageait un passage à l'intérieur dans le triforium, derrière les piles en H, à l'extérieur en I, entre la pile et la colonne recevant la tête de l'arc-boutant. Plus tard les constructeurs. avant reconnu que ces passages avaient nui souvent à la stabilité des édifices, montèrent leurs piles pleines, faisant pourtourner les passages dans le triforium et au-dessus, derrière ces piles, ainsi qu'on peut



l'observer dans les cathédrales de Narbonne et de Limoges; mais alors les bas côtés étaient couverts en terrasses dallées (fig. 38).

Des besoins nouveaux, l'expérience des constructeurs, des habitudes de richesse et de luxe, modifiaient ainsi rapidement l'architecture religieuse pendant le XIII° siècle. Dans le domaine royal on remplaçait toutes les anciennes églises romanes par des monuments conçus d'après un mode tout nouveau. Les établissements religieux qui,

pendant le xue siècle, avaient jeté un si vif éclat. et qui, possesseurs alors de biens immenses, avaient élevé de vastes églises, penchant vers leur déclin déjà au xue siècle, laissaient seuls subsister les monuments qui marquaient l'époque de leur splendeur; les prieurés, les paroisses pauvres conservaient par force leurs églises romanes, en remplaçant autant qu'il était possible les charpentes par des voûtes, commençant des reconstructions partielles que le manque de ressources les obligeait de laisser inachevées souvent; mais tous, riches ou pauvres, étaient possédés de la

fureur de bâtir, et de remplacer les vieux édifices romans par d'élégantes constructions élevées avec une rapidité prodigieuse. Les évêques étaient à la tête de ce mouvement, et faisaient, dans toutes les provinces du Nord. rebâtir leurs cathédrales sur de nouveaux plans que l'on venait modifier et amplifier encore à peine achevées. Les grandes cathédrales élevées de 1160 à 1240 n'étaient pourvues de chapelles qu'au chevet. Les nefs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, n'étaient accompagnées que de collatéraux doubles ou simples. La cathédrale de Paris, entre autres, était dépourvue de chapelles même au rond-point probablement; celles de Bourges et de Chartres n'ont que de petites chapelles absidales pouvant à peine contenir un autel. En 1230, la cathédrale de Paris était achevée (voy. Ca-THÉDRALE), et en 1240 déjà on crevait les murs des bas côtés de la nef pour établir des chapelles éclairées par de larges fenêtres à meneaux entre les saillies des contre-forts. Cette opération était continuée vers 1260 sur les côtés parallèles du chœur; les deux pignons du transsept étaient entièrement reconstruits avec roses et claires-voies au-dessous. les fenêtres supérieures de la nef et du chœur élargies et allongées jusqu'au-dessus des archivoltes de la galerie du premier étage; par suite, les voûtes de cette galerie modifiées; et enfin au commencement du xive siècle on établissait de grandes chapelles tout autour du rond-point. Tel était alors le désir de satisfaire aux besoins et aux goûts du moment, qu'on n'hésitait pas à reprendre de fond en comble un immense édifice tout neuf, pour le mettre en harmonie avec les dernières dispositions adoptées. Toutefois la construction des chapelles de la nef de la cathédrale de Paris devance de beaucoup l'adoption de ce parti dans les autres églises du domaine royal. A Reims, la nef, dont la partie antérieure date de 1250 environ, n'a pas de chapelles; à Amiens, on ne les établit que pendant le xive siècle. A cette époque, on n'admettait plus guère de bas côtés sans chapelles: les plans des nefs des cathédrales de Clermont-Ferrand, de Limoges, de Narbonne, de Troyes, ont été conçus avec des chapelles; ceux des cathédrales de Laon, de Rouen, de Coutances, de Sens, sont modifiés pour en recevoir, de 1300 à 1350.

Les ness des églises appartenant à la règle de Cluny étaient précédées d'une avant-nes ou porche fermé, ayant une très-grande importance, comme à Vézelay, à la Charité-sur-Loire, à Cluny même; ces porches étaient surmontés de deux tours; quatre tours accompagnaient en outre les deux croisillons du transsept, et un clocher central couronnait la croisée. Cette disposition, qui date du x11° siècle, n'est pas adoptée dans les églises de la règle de Citeaux; les ness ne sont précédées que d'un porche bas, sermé aussi, mais peu prosond; le pignon de la façade n'est pas slanqué de tours, non plus que les bras de la croisée; une seule slèche s'élève sur le milieu du transsept: ainsi étaient conçues les églises de Clairvaux, de Fontenay, de Morimond, de Pontigny, etc. Ce luxe de tours ne pouvait convenir à l'austérité de la règle de Cîteaux: les religieux de cet ordre n'admettaient que le strict nécessaire; un seul clocher sur le milieu de

l'église devait suffire aux besoins du monastère (voy. Architecture monas-TIQUE). Les cathédrales du domaine royal, à la fin du XII siècle, prirent aux grandes églises monastiques une partie de leurs dispositions, en repoussèrent d'autres. Elles devaient être largement ouvertes à la foule; ces porches fermés, resserrés, interceptant les issues, si bien appropriés aux besoins des monastères, ne convenaient pas aux cathédrales: on y renonça. On se contenta de porches très-ouverts, comme à la cathédrale de Laon, comme à celle de Chartres (vov. cette Cathédrale), ou même, vers le commencement du XIIIe siècle, de portails évasés, s'ouvrant directement sur les parvis, comme à la cathédrale de Paris, à Amiens, à Reims, à Sens, à Sées, à Coutances, à Bourges, etc. Mais telle était l'influence des grandes églises abbatiales dans les provinces, que nous voyons leurs dispositions se perpétuer dans les cathédrales, les collégiales ou les simples paroisses élevées dans leur voisinage. Les porches de Cluny et de Cîteaux se retrouvent dans la cathédrale d'Autun, voisine de Cluny, dans la collégiale de Beaune, dans les églises de Bourgogne et du Maconnais; seulement ces porches s'ouvrent sur leurs trois faces, et ne forment plus une avant-nef fermée. La règle de Citeaux a sur les constructions religieuses une influence plus marquée encore, autour de ses grands établissements. Dans le domaine royal, les cathédrales adoptent les tours des grandes églises bénédictines clunisiennes. La cathédrale de Laon possédait et possède encore en partie deux tours autrefois couronnées de flèches sur la façade, quatre tours aux extrémités des bras de croix, et une tour carrée sur les arcsdoubleaux de la croisée centrale. Chartres présente la même disposition, sauf la tour centrale. Reims, cette reine des églises françaises, avant l'incendie de la fin du xve siècle, était munie de ses six tours et d'un clocher central terminé par une flèche de bois; de même à Rouen. C'est en Normandie surtout que les tours centrales avaient pris une grande importance dans les églises monastiques comme dans les cathédrales ou les paroisses. et leurs étages décorés de galeries à jour se voyaient de l'intérieur, formant comme une immense lanterne donnant de l'air, de la lumière et de l'espace au centre de l'édifice. Les églises Saint-Étienne et de la Trinité de Caen, de l'abbaye de Jumiéges, les cathédrales de Coutances, de Bayeux 1, et quantité de petites églises, possèdent des tours centrales qui font ainsi partie du vaisseau intérieur, et ne sont pas seulement des clochers, mais plutôt des coupoles ou lanternes donnant de la grandeur et de la clarté au centre de l'édifice. En revanche, les clochers de façade des églises normandes sont étroits, terminés par des flèches de pierre d'une excessive acuité. Dans l'Ile-de-France, les tours centrales sont rares; quand elles existent, ce sont plutôt des clochers terminés par des flèches de bois, mais ne se voyant pas à l'intérieur des édifices, tandis que les tours des façades sont larges, hautes, construites avec luxe, puissamment empatées, comme

<sup>1</sup> Cette disposition primitive à Bayeux fut modifiée au xiiie siècle par la construction d'une voûte au centre de la croisée.

dans les églises de Notre-Dame de Paris et de Mantes (voy. CATHÉDRALE, CLOCHER, FLÈCHE).

A l'est de la France, sur les bords du Rhin, là où l'architecture carlovingienne laissait des monuments d'une grande importance, pendant les xie et xiie siècles, des églises avaient été élevées suivant un mode particulier comme plan et comme système de construction. Plusieurs de ces monuments religieux possédaient deux absides en regard, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. C'était là une disposition fort ancienne, dont nous trouvons des traces dans l'Histoire de Grégoire de Tours 1. Comme pour appuyer le texte de cet auteur, nous voyons encore à la cathédrale de Nevers une abside et un transsept du côté de l'est, qui datent du xi° siècle; le sol de cette abside est relevé sur une crypte ou confession. L'auteur du plan de l'abbave de Saint-Gall (voy. Architecture monastique), dans le curieux dessin du ixe siècle parvenu jusqu'à nous, trace une grande et petite église, chacune avec deux absides, l'une du côté de l'entrée, l'autre pour le sanctuaire. Sur le territoire carlovingien par excellence, les cathédrales de Trèves et de Mayence, l'église abbatiale de Laach (x1°, x11° et x111° siècles), entre autres, possèdent des absides à l'occident comme à l'orient. Les

cathédrales de Besançon et de Verdun présentaient des dispositions pareilles, modifiées aujourd'hui, mais dont la trace est parfaitement visible. Cette dernière cathédrale même se trouve avoir deux transsepts en avant de ses absides; et quatre tours plantées dans les angles rentrants formés par les transsepts accompagnaient les deux ronds-points. Des escaliers à vis, d'une grande importance, flanquaient les deux tours du côté de l'ouest. Ce parti se trouve plus franchement accusé encore dans l'église cathédrale de Mayence, dans l'église abbatiale de Laach, et est indiqué déjà dans le plan de l'abbaye de Saint-Gall. Lorsque l'on visite la cathédrale de Strasbourg, on est frappé de l'analogie des constructions du chœur avec celles des cathédrales de Mayence et de Spire, et il y a lieu de



croire qu'au x11° siècle, Notre-Dame de Strasbourg possédait ses deux absides comme la plupart des grandes églises rhénanes. Voici (fig. 39) le plan

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. II. Grégoire de Tours, en parlant de l'église bàtic à Clermont par saint Numatius, dit: « Au devant est une abside de forme ronde » (inante absidem rolundam habens). On peut entendre « une abside du côté de l'entrée », ce qui n'excluait pas l'abside du sanctuaire. (Grég. de Tours, t. I, p. 180, édit. Renouard, 1836.)

de la cathédrale de Verdun telle qu'elle était à la fin du xir siècle, et débarrassée de toutes les adjonctions qui la dénaturent aujourd'hui. En A, est le sanctuaire autrefois fort élevé au-dessus du sol de la nef, avec crypte au-dessous, comme à Spire, à Mayence, à Besançon et à Strasbourg. Il existe encore à Verdun des traces de cette crypte ou confession sous les chapelles B qui étaient relevées au niveau du sanctuaire. En C, le transsept de l'est; D, la nef; E, l'entrée ancienne; F, le transsept de l'ouest; G, l'abside occidentale, convertie aujourd'hui en vestibule; en H, un cloître; en B et en I. des tours. Probablement il existait au centre du transsept de l'est, en C, une coupole à pans coupés portée sur des arcs posés en gousset ou sur des trompillons, comme à Spire, à Mayence et à Strasbourg. On le voit, ces dispositions ne rappelaient nullement celles adoptées au XII° siècle dans les églises du domaine royal, de la Normandie, du Poitou et de l'Aquitaine. Il entrait dans ces plans un élément étranger aux traditions latines, et cet élément avait été introduit dans l'Austrasie dès l'époque de Charlemagne : c'était. on n'en peut guère douter, le produit d'une influence orientale, comme un mélange de la basilique latine et du plan de l'église byzantine. Mais si les architectes de l'Austrasie, par suite des traditions qui leur avaient été transmises, n'éprouvaient plus, au xi° siècle, de difficultés pour voûter les absides et les coupoles des transsepts, ils se trouvaient dans le même embarras que tous leurs confrères de l'Occident, lorsqu'il fallait voûter des nefs établies sur le plan latin. D'un autre côté, par cela même qu'ils n'avaient pas cessé de faire des voûtes, et que les traditions romaines s'étaient assez bien conservées en Austrasie, ils firent l'application de la voûte d'arête antique avec moins d'hésitation que les constructeurs de l'Ile-de-France et de la Champagne; ils arrivaient à la construire sans avoir passé par la voûte en berceau, comme les architectes bourguignons et des provinces du Centre, et sans chercher dans l'arc en tiers-point un moyen de diminuer les poussées. Aussi, dans les provinces de l'ancienne Austrasie, la courbe en tiers-point ne vient-elle que fort tard, ou exceptionnellement, non comme une nécessité, mais comme le résultat d'une influence, d'une mode irrésistible, vers le milieu du XIII° siècle. Entre les monuments purement rhénans et les cathédrales de Strasbourg et de Cologne par exemple, à peine si l'on aperçoit une transition; il y a continuation du mode roman de l'Est jusqu'au moment où l'architecture du domaine royal étudiée, complète et arrivée à son dernier degré de perfection, fait une brusque invasion, et vient poser ses règles sur les bords du Rhin comme dans toutes les provinces de France. On rencontre bien parfois dans les provinces austrasiennes l'application du style adopté au commencement du xiii° siècle dans le domaine royal, mais ce ne sont que les formes de cette architecture, et non son principe, qui sont admises; et cela est bien frappant dans la grande salle ronde bâtie au nord de la cathédrale de Trèves, où l'on voit toutes les formes, les profils et l'ornementation de l'architecture française du commencement du XIII° siècle, adaptés à un plan et à des dispositions de constructions qui appartiennent aux traditions carlovingiennes.

Examinons donc comment les constructeurs lorrains, ou plutôt des provinces situées entre le Rhin, la Champagne et les Flandres, avaient bprocédé au x1° siècle, pour résoudre ce problème tant cherché, de l'établissement des voûtes sur les nefs des basiliques latines. Nous l'avons dit, pour les absides dont la partie semi-circulaire, sans bas côtés et sans chapelles rayonnantes, était voûtée en cul-de-four, et dont les côtés parallèles étaient puissamment épaulés par des tours carrées construites sur les petites chapelles s'ouvrant dans les croisillons du transsept, nulle difficulté; mais pour les nefs avec leurs collatéraux, il fallait appliquer, lorsqu'on renonça aux charpentes apparentes (car dans ces contrées, comme partout, les incendies ruinaient les édifices religieux de fond en comble), un système de

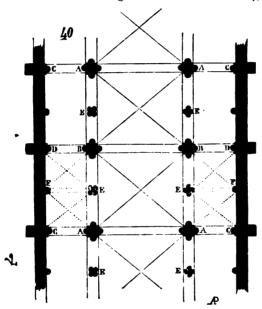

voîtes qui ne poussat pas les murs en dehors. C'est dans une pauvre église peu visitée que nous allons suivre pas à pas les tentatives des constructeurs de l'Alsace et de la Lorraine. Il est intéressant d'étudier certains édifices, peu importants d'ailleurs, mais qui, par les modifications qu'ils ont subies, découvrent les transformations et les progrès d'un art. Telle est la cathédrale de Saint-Dié. Bâtie pendant la seconde moitié du x1° siècle, cette église présentait probablement alors la disposition du plan rhénan adopté dans la cathédrale de Verdun. L'abside de l'est fut rebâtie au x1v° siècle, sur les fondements anciens; quant à l'abside de l'ouest, elle a été remplacée, si jamais elle fut élevée, par une façade moderne. Mais la partie la plus intéressante pour nous aujourd'hui, la nef, existe encore: voici (fig. 40) le plan de cette nef. Nous avons indiqué en noir les constructions du x1° siècle, et en gris les modifications apportées au plan primitif pendant le x11° siècle.

Les piles A, B, supportaient des voûtes d'arête construites suivant le mode romain, c'est-à-dire par la pénétration de deux demi-cylindres, et séparées entre elles par des arcs-doubleaux; des fenêtres jumelles éclairaient la nef sous les formerets de ces voûtes qui étaient contre-butées par des arcs-doubleaux latéraux bandés de A en C et de B en D. Les parallélogrammes ACDB étaient couverts par un plafond rampant formé simplement de che-



vrons, ainsi que l'indique la figure 41. Mais alors, si la nef centrale était voûtée facilement par suite de la disposition carrée dechaque travée ABBA, les collatéraux ne pouvaient l'être que par une voûte barlongue, et la difficulté qui avait arrêté les architectes de la Champagne quand ils avaient voulu voûter les nefs centrales, évitée dans ce cas pour celles-ci, se reproduisait dans les bas côtés. En admettant même que les obstacles qui empêchaient de faire des voûtes d'arête sur un plan barlong eussent été franchis en faisant pénétrer des demi-cylindres dont le diamètre eût été CA dans de grands demi-cylindres dont le diamètre eût été AB, les formerets CD eussent eu leur clef au niveau de celles des archivoltes AB; dès lors les

combles, par leur inclinaison, seraient venus masquer les fenêtres jumelles percées sous les formerets des grandes voûtes. Le système de chevronnage posé simplement de AB en CD, et formant plafond rampant, avait l'avantage de ne pas perdre la hauteur du comble des bas côtés. Ces charpentes furent détruites par un incendie, et au XII siècle les constructeurs, renonçant aux plafonds rampants, voulurent aussi voûter les bas côtés; ils



établirent alors entre les piles du x1° siècle (fig. 40) des piles plus minces E, pour obtenir des plans EBDF carrés, sur lesquels ils purent sans difficulté faire des voûtes d'arête composées de demi-cylindres égaux se pénétrant, et dont les clefs ne s'élevaient pas assez pour empêcher de trouver la hauteur d'un comble de H en K (fig. 42)¹. Cette disposition de voûtes d'arête

<sup>1</sup> Cette construction fut encore modifiée au xIII<sup>e</sup> siècle par la réfection de nouvelles voûtes sur la nef contre-butées par des arcs-boutants; mais on retrouve facilement les traces de ces transformations successives.

à plan carré sur les nefs et sur les bas côtés au moyen de la pile intermédiaire posée entre les piles principales, se retrouve au xiie siècle dans les cathédrales de Mayence, de Spire, dans la curieuse église de Rosheim, et dans beaucoup d'édifices religieux d'Alsace et de Lorraine, non plus comme à Saint-Dié, obtenue par suite d'une modification au plan primitif,



mais définitivement admise, comme un procédé pour voûter à la fois les ness centrales et les collatéraux; et ce problème une fois résolu, les constructeurs lorrains et alsaciens l'appliquèrent jusqu'au moment où l'architecture du domaine royal français sit invasion chez eux.

Avant d'aller plus loin, nous devons expliquer ce que nous entendons par influence byzantine, architecture byzantine, pour faire comprendre comment cette influence s'exerce sur l'architecture religieuse du territoire compris entre le Rhin, le Rhône et l'Océan.

Il existe en Orient trois plans types qui ont été appliqués aux églises. Le plus ancien est le plan circulaire, dont le Saint-Sépulcre de Jérusalem est un des modèles les plus connus. Le second type est un dérivé de la basilique antique, mais avec transsept



terminé par deux absides: telle est l'église de la Nativité du couvent de Bethléem (fig. 43). Le troisième est le plan byzantin proprement dit, se composant d'une coupole centrale posée sur tambour ou sur pendentifs, avec quatre ouvertures vers les quatre points cardinaux, galeries latérales, une ou trois absides à l'est, et narthex du côté de l'entrée. Telle est l'église de Sergius, à Constantinople (fig. 44), antérieure à la grande

église de Sainte-Sophie que nous donnons ici (fig. 45). Telles sont, avec certaines modifications, les petites églises d'Athènes dont nous présentons



l'un des types (église de Kapnicarea) (fig. 46). Ces monuments, bien que très-différents par leurs dimensions et la manière dont ils sont construits, dérivent du même principe. C'est toujours la coupole centrale sur tambour

ou pendentifs, épaulée par des voûtes latérales en berceau, ou d'arête, ou en quart de sphère. L'église circulaire terminée par une coupole avec jour central ou fenêtres percées à la base de la voûte était plutôt un lieu consacré, une enceinte destinée à conserver, soit des traces divines, comme l'église de l'Ascension à Jérusalem , soit une sépulture, comme le Saint-Sépulcre, qu'une église, dans la véritable acception du mot. Cependant cette forme primitive, adoptée dès l'époque de Constantin, eut une influence sur tous les édifices chrétiens élevés



en Orient, dans lesquels on retrouve le plus souvent l'enceinte consacrée, la coupole centrale, à moins que par exception, comme dans l'église de Bethléem, le parti de la basilique romaine n'ait été presque complétement appliqué (fig. 43).

Dès les premiers siècles du christianisme, il semblerait que le plan circulaire adopté en Orient eût cependant exercé en Occident une influence notable sur l'architecture religieuse. Sans parler des nombreux édifices circulaires qui, sous le règne de Constantin, furent élevés à Rome, et qui,

<sup>1</sup> Voy. l'Architecture monastique, par M. Albert Lenoir. Paris, 1852, p. 249 et suiv.

après tout, étaient romains aussi bien que le Saint-Sépulcre, du v° au xii° siècle on bâtit en Occident un assez grand nombre d'églises rondes. A Paris, Childebert fit bâtir l'église Saint-Vincent (aujourd'hui Saint-Germain l'Auxerrois), que l'on désignait sous le nom de Saint-Vincent le Rond . A la gauche du portail de la cathédrale de Paris, il existait une chapelle qui avait conservé le nom de Saint-Jean le Rond?.

7

1

٠.j

1

d

٦

4

ž

į

i

A l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon, on voit encore l'étage inférieur de la rotonde commencée au vii° siècle derrière l'abside de l'église. Cette rotonde avait trois étages, compris la crypte, avec galerie de pourtour comme le Saint-Sépulcre 3 [voy. SÉPULCRE (Saint-)]. Charlemagne avait élevé l'église circulaire d'Aix-la-Chapelle, imitée au XII siècle dans l'abbaye d'Ottmarsheim. Au xi° siècle, à Neuvy-Saint-Sépulcre, près de Châteauroux, on jetait les fondements d'une église reproduisant les dispositions du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Au xII<sup>e</sup> siècle, on construisait la grande église abbatiale de Charroux, dont la nef se terminait par une immense rotonde avec bas côtés triples [voy. Sépulcre (Saint-)]. A la même époque, au fond du Languedoc, l'église de Rieux-Minervois s'élevait sur un plan circulaire précédé d'un petit porche. Et comme pour faire ressortir l'importance de certaines traditions, nous voyons encore en plein xviº siècle Catherine de Médicis faire construire, au nord de l'église abbatiale de Saint-Denis en France, un monument circulaire avec bas côté à deux étages, comme le Saint-Sépulcre de Jérusalem, pour abriter la sépulture de son époux et de ses successeurs. Quand l'ordre religieux et militaire du Temple sut institué, les commanderies de cet ordre prirent comme type de leurs églises, ou plutôt de leurs chapelles (car ces monuments sont tous d'une petite dimension), le plan du Saint-Sépulcre de Jérusalem (voy. Temple). Mais si l'on peut considérer ces édifices circulaires comme procédant d'une influence orientale, puisque l'édifice mère qui leur servait d'original était en Orient, on ne peut toutefois les regarder comme byzantins, puisque le Saint-Sépulcre de Jérusalem est un monument de la décadence romaine. De même, si nous prenons l'église du monastère de Bethléem comme le type qui, au xii° siècle, a fait élever les églises à transsepts terminés par des absides semi-circulaires, telles que les cathédrales de Noyon, de Tournai, de Soissons, de Bonn sur le Rhin, de l'église de Saint-Macaire sur la Garonne, nous ne pouvons guère non plus considérer cette influence comme orientale, puisque l'église de la Nativité de Bethléem est une basilique romaine couverte par une charpente apparente, et ne différant de Saint-Paul hors des murs, par exemple, que par les deux absides ouvertes dans les deux pignons de la croisée.

Les véritables types byzantins, c'est Sainte-Sophie de Constantinople; ce sont les petites églises de Grèce et de Syrie, élevées depuis le règne de

<sup>1</sup> Le Théâtre des antiquités de Paris, par J. Dubreul. Paris, 1634, liv. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, liv. I.

<sup>3</sup> Dom Plancher, Hist. de Bourgogne. - Mabillon, Annal. S. Benedicti, t. IV, p. 152.

Justinien, ce sont des églises à coupole portée sur quatre pendentifs (voy. PENDENTIF). Or ces monuments n'ont une influence directe bien marquée que sur les bords du Rhin, par suite de la prépondérance donnée aux arts d'Orient par Charlemagne; dans la partie occidentale de l'Aquitaine surtout, par l'imitation de Saint-Marc de Venise, et en Provence par les relations constantes des commercants des Bouches-du-Rhône avec la Grèce. Constantinople et le littoral de l'Adriatique. Partout ailleurs si l'influence byzantine se fait sentir, c'est à l'insu des artistes pour ainsi dire, c'est par une infusion plus ou moins prononcée due, en grande partie, à l'introduction d'objets d'art, d'étoffes, de manuscrits orientaux dans les différentes provinces des Gaules, ou par des imitations de seconde main, exécutées par des architectes locaux. Aux xi°et xii°siècles, les relations de l'Occident avec l'Orient étaient comparativement beaucoup plus suivies qu'elles ne le sont aujourd'hui. Sans compter les croisades, qui précipitaient en Orient des milliers de Bretons, d'Allemands, de Français, d'Italiens, de Provençaux, il ne faut pas perdre de vue l'importance des établissements religieux orientaux, qui entretenaient des rapports directs et constants avec les monastères de l'Occident; le commerce; l'ancienne prépondérance des arts et des sciences dans l'empire byzantin; l'état relativement civilisé des peuples arabes; la beauté et la richesse des produits de leur industrie; puis ensin, pour ce qui touche particulièrement à l'architecture religieuse, la vénération que tous les chrétiens occidentaux portaient aux édifices élevés en terre sainte. Un exemple, au premier abord, reposant sur une base bien fragile, mais qui, par le fait, est d'une certaine valeur, vient particulièrement appuyer ces dernières observations, et leur ôter ce qu'elles pourraient avoir d'hypothétique aux yeux des personnes qui, en archéologie, n'admettent avec raison que des faits. Dans l'ancienne église Saint-Sauveur de Nevers, écroulée en 1839, existait un curieux chapiteau du commencement du xii° siècle, sur lequel était sculptée une église que nous donnons ici (fig. 47). Cette église est complétement orientale. Coupole au centre portée sur pendentifs que le sculpteur a eu le soin d'indiquer naïvement par les arcs-doubleaux apparaissant à l'extérieur, à la hauteur des combles; transsept terminé par des absides semi-circulaires, construction de maçonnerie qui rappelle les appareils ornés des églises grecques; absence de contre-forts, si apparents à cette époque dans les églises françaises; couvertures qui n'ont rien d'occidental; clocher cylindrique planté à côté de la nef, sans liaison avec elle, contrairement aux usages adoptés dans nos contrées; porte carrée, non surmontée d'une archivolte; petites fenêtres cintrées, rien n'y manque: c'est là un édifice tout autant byzantin que Saint-Marc de Venise, qui n'a de byzantin que ses coupoles à pendentifs et son narthex, et qui, comme plan, rappelle une seule église orientale détruite aujourd'hui, celle des Saints-Apôtres! Or, à Nevers, au xiie siècle, voici un ouvrier sculpteur qui, sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce curieux fragment fut découvert dans les décombres de l'église Saint-Sauveur

un chapiteau, figure une église qu'on croirait être un petit modèle venu d'Orient. Ou bien ce sculpteur avait été en Grèce ou en Syrie, ou on lui



avait remis, pour être reproduit, un fac-simile d'une église byzantine : dans l'un comme dans l'autre cas, ceci prouve qu'à cette époque, au milieu de contrées où les monuments religieux construits n'ont presque rien

de Nevers en 1843, par M. Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, et par nous. Il fut transporté dans le musée de la ville, sur nos pressantes sollicitations, et nous espérons qu'il s'y trouve encore. (Voy. les *Annales archéologiques*, vol. II, p. 116 et suiv. La gravure est accompagnée d'une judicieuse et savante notice de M. Didron, à laquelle nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs.)

qui rappelle l'architecture byzantine, ni comme plan, ni comme détail d'ornementation, on savait cependant ce qu'était une église byzantine; les arts d'Orient n'étaient pas ignorés et devaient par conséquent exercer une influence. Seulement, ainsi que nous l'avons dit déju, cette influence ne se produit pas de la même manière partout. C'est un art plus ou moins bien étudié et connu, dont chaque contrée se sert suivant les besoins du moment, soit pour construire, soit pour disposer, soit pour décorer ses édifices religieux. Dans le Périgord, l'Angoumois, une partie du Poitou et de la Saintonge, c'est la coupole sur pendentifs qui est prise à l'Orient. En Auvergne, c'est la coupole sur trompes formée d'arcs concentriques, les appareils façonnés et multicolores. Sur les bords du Rhin, ce sont les grandes dispositions des plans, l'ornementation de l'architecture qui reflètent les dispositions et l'ornementation byzantines. En Provence, la finesse des moulures, les absides à pans coupés, qui rappellent les églises grecques d'Asie. En Normandie et en Poitou, on retrouve comme une réminiscence des imbrications, des zigzags, des combinaisons géométriques, et des entrelacs si fréquents dans la sculpture chrétienne de la Syrie centrale.

Les premières croisades ont une part évidente dans cette influence des arts byzantins sur l'Occident; mais c'est précisément au moment où les guerres en Orient prennent une grande importance, que nous voyons l'architecture occidentale abandonner les traditions gallo-romaines ou byzantines pour se développer dans un sens complétement nouveau. On s'explique comment l'architecture religieuse, tant qu'elle resta entre les mains des clercs, dut renfermer quelques éléments orientaux, par la fréquence des rapports des établissements religieux de l'Occident avec la terre sainte et tout le Levant, ou le nord de l'Italie, qui, plus qu'aucune autre partie du territoire occidental, avait été envahie par les arts byzantins 1. Mais quand les arts de l'architecture furent pratiqués en France par des laïques, vers le milieu du xue siècle, ces nouveaux artistes étudièrent et pratiquèrent leur art sans avoir à leur disposition ces sources diverses auxquelles des architectes appartenant à des ordres religieux avaient été puisés. Ils durent prendre l'architecture là où les monastères l'avaient amenée; ils profitèrent de cette réunion de traditions accumulées par les ordres monastiques, mais en faisant de ces amalgames dans lesquels les éléments orientaux et occidentaux se trouvaient mélangés à doses diverses, un art appartenant au génie des populations indigènes.

L'architecture religieuse se développe dans les provinces de France en raison de l'importance politique des évêques ou des établissements religieux. Dans le domaine royal, les monastères ne pouvaient s'élever à un degré d'influence égal à celui de la royauté. Mais des établissements tels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez, sur l'architecture byzantine en France, l'extrait des articles publiés par M. Vitet (cahiers de janvier, février et mai 1853), p. 36 et suiv.

que Cluny étaient en possession aux xi° et xii° siècles d'une puissance bien autrement indépendante et étendue que celle du roi des Français. Un souverain, si faible de caractère qu'on le suppose, n'eût pu tolérer dans son domaine une sorte d'État indépendant, ne relevant que du saint-siège, se gouvernant par ses propres lois, ayant de nombreux vassaux, sur lesquels le roi n'exerçait aucun droit de suzeraineté. Aussi voyons-nous dans le domaine royal les évêques, qui, au temporel, étaient de véritables seigneurs féodaux, luttant souvent eux-mêmes contre le pouvoir immense des abbés, acquérir une puissance très-étendue sous la suzeraineté royale. L'épiscopat, ayant vis-à-vis de la royauté les caractères de la vassalité, ne lui portait pas ombrage, et profitait de sa puissance naissante. C'est aussi dans le domaine royal que les grandes cathédrales s'élèvent en prenant, comme monuments religieux, une importance supérieure à celle des églises abbatiales; tandis qu'en dehors du territoire royal, ce sont au contraire les églises abbatiales qui dominent les cathédrales. Comme seigneurs féodaux, les évêques se trouvaient dans le siècle; ils n'avaient ni le pouvoir ni surtout la volonté de conserver les formes de l'architecture consacrée par la tradition; bien mieux, gênés par l'importance et l'indépendance de puissantes abbayes, ils saisirent avec ardeur les moyens que les artistes laïques leur offraient au xii° siècle de se soustraire au monopole que les ordres religieux exerçaient sur les arts comme sur tous les produits de l'intelligence. Alors l'église était la plus saisissante expression du génie des populations, de leur richesse et de leur foi; chaque évêque devait avoir fort à cœur de montrer son pouvoir spirituel par l'érection d'un édifice qui devenait comme la représentation matérielle de ce pouvoir, et qui, par son étendue et sa beauté, devait mettre au second rang les églises monastiques répandues sur son diocèse. Si le grand vassal du roi, seigneur d'une province, élevait un château supérieur comme force et comme étendue à tous les châteaux qu'il prétendait faire relever du sien, de même l'évêque d'un diocèse du domaine royal, appuyé sur la puissance de son suzerain temporel, érigeait une cathédrale plus riche, plus vaste et plus importante que les églises des abbayes qu'il prétendait soumettre à sa juridiction. Tel était ce grand mouvement vers l'unité gouvernementale qui se manifestait même au sein de la féodalité cléricale ou séculière, pendant le xii° siècle, non-seulement dans les actes politiques. mais jusque dans la construction des édifices religieux ou militaires. Cette tendance des évêques à mettre les églises abbatiales au second rang par un signe matériel, aux yeux des populations; nous dirons plus, ce besoin à la fois religieux et politique, si bien justifié d'ailleurs par les désordres qui s'étaient introduits au sein des monastères dès la fin du xii siècle, de rendre l'unité à l'Église, fit faire à l'épiscopat des efforts inouïs pour arriver à construire rapidement de grandes et magnifiques cathédrales, et explique comment quelques-uns de ces édifices remarquables par leur étendue, la richesse de leur architecture, et leur aspect majestueux, sont élevés avec négligence et parcimonie, n'ont pas de

fondations, ou présentent des constructions qui, par la pauvreté des matériaux employés, ne sont guère en rapport avec cette apparence de luxe et de grandeur.

Des esprits sages et réfléchis parmi nous cherchent à démontrer (nous ne savons trop pourquoi) que notre vénérable architecture religieuse nationale pèche par plus d'un point, et présente notamment de ces négligences incrovables de construction qui compromettent la durée d'un certain nombre d'édifices; ils voudront bien tenir compte de ces nécessités impérieuses plus fortes que les artistes, et qui les contraignent bien malgré eux, dans tous les temps, à ne pas employer les moyens indiqués par l'expérience ou la science... De ces deux manières de raisonner quelle est la plus juste?... La cathédrale de Reims est admirablement fondée; ses piles, élevées en grands et beaux matériaux de choix, bien posés et ravalés, n'ont subi aucun mouvement; ses voûtes, solidement et judicieusement contre-butées par des arcs-boutants bien couverts, d'une portée raisonnable, par des contre-forts largement empattés, ne présentent pas une fissure, et cette cathédrale a été la proje d'un incendie terrible, et l'incurie de plusieurs siècles l'a laissée livrée aux intempéries, et cependant on ne découvre dans toute sa construction ni une lézarde, ni une déformation : donc les architectes du xIII° siècle étaient d'excellents constructeurs... Ou bien, la cathédrale de Sées est élevée sur de vieilles fondations imparfaites, qui partout ont cédé; les matériaux employés dans sa construction sont de qualité médiocre; sur tous les points on a cherché l'économie, tout en voulant élever un vaste et magnifique monument; cette cathédrale craque de toutes parts, se disloque et se lézarde, sa ruine est imminente: donc les architectes du xiiie siècle étaient de mauvais constructeurs, ne fondant pas leurs édifices, les élevant en matériaux insuffisants comme résistance, etc., etc.

Les évêques, comme les architectes de ces temps, ont dû obéir à une donnée politique et religieuse qui ne leur permettait pas le choix des moyens. Les diocèses pauvres devaient élever d'immenses et magnifiques cathédrales tout comme les diocèses riches. Et ne jetons pas le blame aux architectes qui, placés dans des conditions défavorables, avec des ressources insuffisantes, ont encore su, avec une adresse rare, remplir le programme imposé par les besoins de leur temps, et élever des édifices proches de leur ruine aujourd'hui, mais qui n'en ont pas moins duré six cents ans, après avoir rempli leur grande mission religieuse. Avant de juger sévèrement, vovons si les évêques qui cachaient leur pauvreté sous une apparence de richesse et de splendeur pour concourir à la grande œuvre de l'unité nationale par l'unité du pouvoir religieux, si les architectes hardis qui, sans s'arrêter devant des difficultés matérielles, insurmontables pour nous, ont élevé des édifices encore debout, ne sont pas plus méritants, et n'ont pas développé plus de science et d'habileté que ceux abondamment pourvus de tout ce qui pouvait faciliter leurs entreprises.

La peinture, la statuaire, la musique et la poésie doivent être jugées d'une manière absolue : l'œuvre est bonne ou mauvaise, car le peintre, le

sculpteur, le musicien et le poëte peuvent s'isoler; ils n'ont besoin pour exprimer ce que leur esprit conçoit que d'un peu de couleur, d'un morceau de pierre ou de marbre, d'un instrument, ou d'une écritoire. Mais l'architecture est soumise à des circonstances complétement étrangères à l'artiste et plus fortes que lui : or, un des caractères frappants de l'architecture religieuse inaugurée par les artistes laïques à la fin du xII° siècle, c'est de pouvoir se prêter à toutes les exigences, de permettre l'emploi de l'ornementation la plus riche et la plus chargée qui ait jamais été appliquée aux édifices, ou des formes les plus simples et des procédés les plus économiques. Si à cette époque quelques grandes églises affectent une richesse apparente, qui contraste avec l'extrême pauvreté des moyens de construction employés, cela tient à des exigences dont nous venons d'indiquer les motifs; motifs d'une importance telle que force était de s'y soumettre. « Avant tout, la cathédrale doit être spacieuse, splendide, éclatante de verrières, décorée de sculptures; les ressources sont modiques, n'importe! il faut satisfaire à ce besoin religieux dont l'importance est supérieure à toute autre considération; contentons-nous de fondations imparfaites, de matériaux médiocres, mais élevons une église à nulle autre égale dans le diocèse. Elle périra promptement, n'importe! il faut qu'elle soit élevée; si elle tombe, nos successeurs en bâtiront une autre. ... » Voilà comment devait raisonner un évêque à la fin du xir siècle; et s'il était dans le faux au point de vue de l'art, il était dans le vrai au point de vue de l'unité religieuse.

Ce n'était donc ni par ignorance, ni par négligence, que les architectes du xiii siècle construisaient mal, quand ils construisaient mal, puisqu'ils ont élevé des édifices irréprochables comme construction, mais bien parce qu'ils étaient dominés par un besoin moral n'admettant aucune objection, et la preuve en est dans cette quantité innombrable d'églises du second ordre, de collégiales, de paroisses, où la pénurie des ressources a produit des édifices d'une grande sobriété d'ornementation, mais où l'art du constructeur apparaît d'autant plus que les procédés sont plus simples, les matériaux plus grossiers ou de qualité médiocre. Par cela même que beaucoup de ces édifices construits avec parcimonic sont parvenus jusqu'à nous, après avoir traversé plus de six siècles, on leur reproche leur pauvreté, on accuse leurs constructeurs! mais s'ils étaient tombés, si les cathédrales de Chartres, de Reims ou d'Amiens étaient seules debout aujourd'hui, ces constructeurs seraient donc irréprochables? (Voy. Con-STRUCTION, CATHÉDRALE.) Dans notre siècle, l'unité politique et administrative fait converger toutes les ressources du pays vers un but, suivant les besoins du temps, et cependant nous sommes témoins tous les jours de l'insuffisance de ces ressources lorsqu'il s'agit de satisfaire à de grands intérêts, tels que les chemins de fer par exemple. Mais au xue siècle, le pays, morcelé par le système féodal, composé de provinces, les unes pauvres, les autres riches, les unes pleines d'activité et de lumières, les autres adonnées à l'agriculture et ne progressant pas, ne pouvait agir avec ensemble; il fallait donc que l'effort de l'épiscopat fût immense pour réunir

des ressources qui lui permissent d'ériger en cinquante années des cathédrales sur des plans d'une étendue à laquelle on n'était pas arrivé jusqu'alors, et d'une richesse, comme art, supérieure à tout ce qu'on avait vu. De même qu'au xi siècle le grand développement pris par les établissements religieux avait influé sur toutes les constructions religieuses de cette époque; de même, au commencement du xiiie siècle, les grandes entreprises des évêques se réflétaient sur les édifices religieux de leurs diocèses. Au xiº siècle, les églises monastiques avaient servi de modèles aux églises collégiales, aux paroisses et même aux cathédrales; au xIIIº siècle, ce sont à leur tour les cathédrales qui imposent les dispositions de leurs plans, leur système de construction et de décoration aux églises collégiales, paroissiales et monastiques. Le but de l'épiscopat se trouvait ainsi rempli, et son influence morale prédominait en même temps que l'influence matérielle des édifices qu'il s'était mis à construire avec tant d'ardeur, et au prix d'énormes sacrifices. Ces grands monuments sont donc pour nous respectables sous le point de vue de l'art, et comme l'une des productions les plus admirables du génie humain, mais aussi parce qu'ils rappellent un effort prodigieux de notre pays vers l'unité nationale. En effet, à la fin du xue siècle, l'entreprise de l'épiscopat était populaire. La puissance seigneuriale des abbés se trouvait attaquée par la prédominance de la cathédrale. La noblesse séculière, qui n'avait pas vu sans envie la richesse croissante des établissements monastiques, leur immense influence morale, aidait les évêques dans les efforts qu'ils faisaient pour soumettre les abbayes à leur juridiction. Les populations urbaines voyaient dans la cathédrale (non sans raisons) un monument national, comme une représentation matérielle de l'unité du pouvoir vers laquelle tendaient toutes leurs espérances. Les églises abbatiales étaient des édifices particuliers qui ne satisfaisaient que le sentiment religieux des peuples, tandis que la cathédrale était le sanctuaire de tous; c'était à la fois un édifice religieux et civil (voy. CATHÉDRALE), où se tenaient de grandes assemblées, sorte de forum sacré qui devenait la garantie des libertés politiques en même temps qu'un lieu de prières. C'était ensin le monument par excellence. Il n'était donc pas étonnant que les évêques aient pu réunir tout à coup, dans ces temps d'émancipation politique et intellectuelle, les ressources énormes qui leur permettaient de rebâtir leurs cathédrales sur tous les points du domaine royal. En dehors du domaine royal, la cathédrale se développe plus lentement, elle le cède longtemps et jusqu'à la fin du xiiie siècle aux églises abbatiales. Ce n'est qu'à l'aide de la prépondérance du pouvoir monarchique sur ces provinces, que l'épiscopat élève les grands monuments religieux sur les modèles de ceux du Nord. Telles sont les cathédrales de Lyon, de Limoges, de Clermont-Ferrand, de Narbonne, de Béziers, de Rodez, de Mende, de Bayonne, de Carcassonne, et ces édifices sont de véritables exceptions, des monuments exotiques, ne se rattachant pas aux constructions indigènes de ces contrées.

Le midi de la France avait été le théâtre des guerres religieuses pendant

le xiie siècle et une partie du xiiie; son architecture était restée stationnaire, alors que dans le Nord elle faisait de si rapides progrès. La plupart des églises avaient été détruites pendant les guerres civiles, résultat de la lutte des hérésiarques avec le catholicisme, et il est difficile aujourd'hui de savoir, à cause de la rareté des exemples, quelle était la marche suivie par cette architecture. Parmi les monuments religieux antérieurs au xiie siècle, nous trouvons des plans qui rappellent les dispositions de ceux





du Poitou, d'autres qui ont les rapports les plus directs avec ceux de l'Auvergne: telles sont, par exemple, la grande église de Saint-Sernin de Toulouse, la partie ancienne des cathédrales d'Auch et de Saint-Papoul; d'autres enfin qui sont construits dans des données qui paraissent appartenir au comté de Toulouse: ce sont ceuxlà dont nous nous occuperons particulièrement.

Nous avons vu que la plupart des édifices religieux du Nord, du Poitou, de l'Auvergne et de la Bourgogne procédaient de la basilique latine. Dans une partie de l'Aquitaine et sur les bords du Rhin, par exception, des églises avaient été élevées sans collatéraux. En Provence et sur le territoire du comté de Toulouse, nous retrouvons, avant le XIIIº siècle, des traces de monuments religieux qui procédaient d'une disposition antique dont la basilique de Constantin à Rome est le type: c'est une nef couverte par

des voûtes d'arête contre-butées par des contre-forts intérieurs réunis par des berceaux plein cintre (fig. 48). Les cathédrales de Marseille et de Fréjus, monuments presque antiques, ont encore conservé cette donnée. Dans le comté de Toulouse, sauf la partie ancienne de la cathédrale de Toulouse, qui date du xii° siècle, les autres édifices antérieurs aux guerres des Albigeois, et qui étaient construits d'après ce système, n'existent plus; mais dès le xiii° siècle, sitôt après les désastres, nous voyons reproduire ce mode de bâtir les édifices religieux. Dans la ville basse de Carcassonne, les deux églises élevées par les habitants, sur l'ordre de saint Louis, reproduisent cette disposition de nefs sans collatéraux, avec contre-forts intérieurs contre-butant la voûte principale; seulement alors la voûte en arcs d'ogive a remplacé la voûte d'arête romaine, et les travées, beaucoup moins larges que la nef, forment comme autant de chapelles entre les contre-forts.

Dans le mur de clòture qui ferme et surmonte ces chapelles, de longues fenètres sont ouvertes qui éclairent l'intérieur (fig. 49). Le sanctuaire de ces églises se compose, ou d'une seule abside : telle est l'église de Montpezat (Tarn-et-Garonne), fin du XIII° siècle (fig. 50); ou de trois absides, une grande et deux petites, comme à Carcassonne. La plupart de ces églises

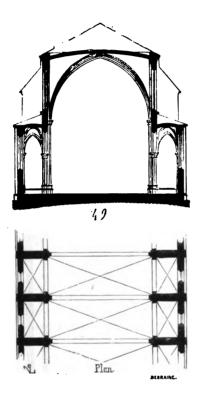

étaient précédées d'un porche surmonté d'un seul clocher placé dans l'axe de l'église. Pendant le xiv° siècle, la grande cathédrale d'Alby fut construite d'après ce système; seulement on établit deux étages de chapelles, afin de renfermer entièrement les contre-forts dans l'intérieur (fig. 51), et les voûtes en arcs d'ogive des chapelles de premier étage, bandées sur les formerets de la voûte de la nef, atteignirent son niveau; les jours étaient pris dans les murs de clôture des chapelles hautes par de longues et étroites fenêtres. Au lieu de trois absides percées dans le mur de l'est, comme dans les deux églises de Carcassonne, le chœur d'Alby se termine par sept chapelles rayonnantes à double étage comme celles de la nef (voy. Cathédrale). Cette disposition est grandiose : la nef de Sainte-Cécile d'Alby n'a pas moins de 17°,70 dans œuvre; mais il faut dire que, pour le culte catholique, les grandes églises sans bas côtés ne sont pas commodes. Rien dans ce grand

vaisseau n'indique la place des fidèles, celle du clergé; à Alby, on a dû établir, au xvi° siècle, un chœur fermé par une élégante claire-voie de pierre, qui forme comme un bas côté autour du sanctuaire; les chapelles sont petites. Ce monument, sans collatéraux, sans transsept, dans lequel le sanctuaire est comme un meuble apporté après coup, est plutôt une salle qu'une cathédrale appropriée aux besoins du culte. Les chapelles du premier étage, qui communiquent entre elles par de petites portes, n'ont



pas d'utilité, ce sont des tribunes qui ont l'inconvénient de reculer les jours, et assombrissent par conséquent l'intérieur. Ce monument, bâti de briques, a été couvert de peintures qui datent de la fin du xv° siècle et du commencement du xv¹. Cette décoration produit un grand effet, et dissimule la lourdeur de ces voûtes, qui, à cause de l'extrême largeur de la nef, prennent leur naissance à moitié environ de la hauteur totale du dansœuvre; les contre-forts renfermés à l'intérieur, par leur projection, cachent les fenêtres et font paraître les piliers portant les voûtes plats et maigres. Dépourvu de ses peintures, cet intérieur serait froid, triste et lourd, et ne supporterait pas la comparaison avec nos grandes cathédrales du Nord. La cathédrale d'Alby produisit quelques imitations, les églises abbatiales de

Moissac, de Saint-Bertrand de Comminges, entre autres; ce type ne dépassa pas le territoire où il s'était développé, mais s'y perpétua jusqu'à l'époque de la renaissance. Le midi de la France avait été épuisé par les guerres religieuses pendant les xIII° siècles, il ne pouvait produire que de pauvres édifices; en adoptant l'église à une seule nef, sans bas côté, comme type de ses monuments religieux, il obéissait à la nécessité; ces constructions étant beaucoup moins dispendieuses que n'est celle de nos



églises du Nord, avec leurs transsepts, leurs collatéraux, leurs chapelles rayonnantes autour du chœur, leurs galeries supérieures, leurs arcs-boutants et leurs grandes claires-voies à meneaux décorées de splendides verrières. Le souvenir des guerres civiles faisait donner à ces édifices religieux l'aspect de constructions militaires, et beaucoup d'entre eux étaient réellement fortifiés. L'église abbatiale de Moissac avait été fortifiée au moment des guerres des Albigeois. Les cathédrales d'Alby, de Béziers, de Narbonne, et presque toutes les églises paroissiales ou monastiques élevées pendant les xIII° et xIV° siècles, étaient défendues comme de véritables forteresses, adoptaient par conséquent des formes simples, ne prenaient que des jours étroits et rares à l'extérieur; se couronnaient de tours crénelées, de machicoulis; s'entouraient d'enceintes; se construisaient sur des points déjà défendus par la nature; n'ouvraient que des portes latérales, détournées souvent, difficiles d'accès, protégées par des défenses (voy. CATHÉDRALE). Après les guerres civiles étaient survenues les guerres avec l'Aragon; toutes les villes du Languedoc faisant partie du domaine royal sous saint

Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Charles V, frontières du Roussillon et du comté de Foix, étaient continuellement en butte aux incursions de leurs puissants voisins. Chaque édifice avait été utilisé dans ces villes pour la défense, et naturellement les églises, comme les plus élevés et les plus importants, devenaient des forts, participaient autant de l'architecture militaire que de l'architecture religieuse. La Guvenne, dont la possession était continuellement contestée pendant les xuie et xive siècles, entre les rois de France et d'Angleterre, conservait ses vieilles églises romanes, mais ne bâtissait que de rares et pauvres édifices religieux, pâles reslets de ceux du Nord. Riche d'ailleurs, adonnée au commerce sous la domination anglaise, cette province songeait plutôt à bâtir des bastides, des maisons et des édifices municipaux, qu'à ériger des monuments religieux. Quant à la Bourgogne, populeuse, unie, elle développait son architecture religieuse sous l'inspiration de celle du domaine royal, mais en y mélant son génie fortement pénétré des traditions romanes, et dans lequel les églises clunisiennes et cisterciennes avaient laissé des traces inaltérables. Cette province est une des plus favorisées en matériaux de qualités excellentes. Les bassins supérieurs de la Seine, de l'Yonne et de la Saône fournissent abondamment des pierres calcaires et des grès durs et tendres, faciles à exploiter en grands morceaux, d'une beauté de grain, d'une résistance et d'une durée sans égales. Aussi les édifices bourguignons sont-ils, en général, bâtis de grands matériaux, bien conservés, et d'un appareil savamment tracé. Cette abondance et ces qualités supérieures de la pierre influent sur les formes de l'architecture bourguignonne, surtout à l'époque où l'emploi des matériaux joue un grand rôle dans la contexture des édifices religieux. Au xiii° siècle, les constructeurs de cette province profitent de la facilité qui leur était donnée d'obtenir de grands blocs très-résistants, et pouvant sans danger être posés en délit, pour éviter de multiplier les assises dans les points d'appui principaux. Ils ne craignent pas d'élever des piles monolithes; ils sont des premiers à établir sur les corniches, à la chute des combles, de larges chéneaux formant, à l'intérieur, des plafonds entre les formerets des voûtes et les murs (voy. Arc FORMERET, fig. 45). Possédant des calcaires faciles à tailler, mais trèsfermes cependant, ils donnent à leurs profils de fortes saillies, les accentuent énergiquement; à leur sculpture d'ornement de la grandeur, une physionomie plantureuse qui distingue leur décoration de pierre entre celle des provinces voisines. Les architectes hourguignons n'adoptent que tard les meneaux compliqués, les balustrades à jour, la maigreur qui déjà, dans la seconde moitié du xIIIe siècle, s'attachait aux formes architectoniques de la Champagne et de l'Ile-de-France.

A Paris, à Reims, à Troyes, l'architecture ogivale penchait déjà vers sa décadence, que dans l'Auxois, le Dijonnais et le Mâconnais se conservaient encore les dispositions simples, la fermeté des profils, la largeur de l'ornementation, l'originalité native de la province. Ce n'est qu'au xve siècle que l'architecture bourguignonne devient sèche, monotone.

Alors les caractères particuliers à chaque province s'effacent, il n'y a plus qu'une seule architecture sur le territoire qui compose la France d'aujourd'hui; ou du moins les différences que l'on peut remarquer dans chaque province tiennent plutôt à une imitation grossière ou imparfaite d'une architecture admise qu'à des influences ou à des traditions locales.

Nous avons donné (fig. 20) la coupe transversale de la cathédrale d'Autun, bâtie vers 1150, et dont la nef est voûtée en berceau ogival. Peu après la construction de cet édifice, on élevait à Langres la cathédrale qui existe encore aujourd'hui. C'est la cathédrale d'Autun, avec des voûtes en arcs

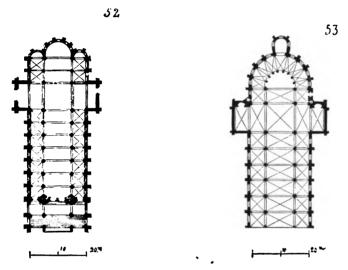

d'ogive sur la nef et le transsept, bas côté pourtournant le chœur, et une seule chapelle au chevet. Voici (fig. 52) le plan de la cathédrale d'Autun, et (fig. 53) celui de la cathédrale de Langres. Le porche de la cathédrale d'Autun est peu postérieur à la construction de la nef; la façade de la cathédrale de Langres ayant été rebâtie dans le dernier siècle, nous ne savons si jamais elle fut précédée d'un porche. Le chœur de la cathédrale de Langres, avec son bas côté pourtournant, est fort intéressant à étudier, car jusqu'alors, dans cette partie de la France, les absides étaient presque toujours simples, sans collatéraux et voûtées en quart de sphère. Langres, dont le sanctuaire date de 1160 environ, donne la transition entre les chœurs construits suivant la donnée romane et ceux élevés à la fin du xii et au commencement du xiii siècle. Nous voyons à Langres, comme à Autun, le chœur commencer par une travée en tout semblable à celles de la nef. A Autun, cette première travée est doublée d'une seconde, puis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La cathédrale de Langres est sur le territoire champenois; mais comme style d'architecture, elle appartient à la Bourgogne.

vient l'abside principale simple, sans bas côtés, flanquée de deux petites absides comme les églises du Rhin. A Langres, après la première travée du chœur, c'est une série de colonnes posées en hémicycle, portant les voûtes d'arête à nervures du collatéral. Ces voûtes sont naïvement tracées : car chaque travée rayonnante du collatéral formant coin, et les arcs ogives donnant en projection horizontale des lignes droites, il s'ensuit que les rencontres des diagonales ou les clefs sont bien plus rapprochées du sanctuaire que du mur extérieur; les naissances des archivoltes bandées d'une colonne à l'autre étant au même niveau que les naissances des formerets tracés sur les murs du pourtour, et les arcs formerets comme les archivoltes étant des tiers-points, les clefs de ces formerets sont plus élevées que les clefs des archivoltes, et par conséquent les lignes de clefs des voûtes sont fortement inclinées (voy. Construction, fig. 37). Les archivoltes de la première travée du chœur donnant la hauteur du triforium percé dans le mur d'adossement du comble, il reste dans la partie circulaire, entre la base de ce triforium et les archivoltes bandées sur les colonnes, un espace plus grand. Il y a donc changement de système complet entre les parties parallèles du chœur et le rond-point; ce sont pour ainsi dire deux édifices qui sont accolés l'un à l'autre, et se relient mal. Les grandes voûtes rendent encore ce défaut d'unité plus sensible, car la première travée est fermée par une voûte en arcs d'ogive, et le rond-point par un cul-de-four engendré par le dernier arc-doubleau ogival; et, fait remarquable, cette voûte en cul-de-four est maintenue par des arcs-boutants qui datent de sa construction. A la naissance du cul-de-four s'ouvraient de petites fenêtres plein cintre dont les archivoltes venaient le pénétrer, tandis que sous les formerets de la première travée les fenêtres pouvaient être hautes et percées dans les murs goutterots. Le système de la construction ogivale franchement adopté dans tout le reste de l'édifice déjà se trouvait ainsi complétement étranger au rond-point, qui restait roman, au moins dans sa partie supérieure. Un défaut d'harmonie aussi choquant ne pouvait manquer de faire faire aux constructeurs de nouveaux efforts pour appliquer aux ronds-points, comme à tout le reste des édifices, le mode de voûter en arcs d'ogive. Comme ornementation, la cathédrale de Langres reste également romane : le triforium s'ouvre dans les combles couvrant les bas côtés; les piles sont composées de pilastres cannelés, comme à Autun, à Beaune, à Cluny, à la Charité-sur-Loire, conformément à la tradition antique; les contre-forts du chœur sont plaqués de gros pilastres cannelés, terminés par des chapiteaux corinthiens; les chapiteaux des colonnes du chœur sont des imitations des chapiteaux romains 1. La partie antérieure de la nef elle-même, élevée de 1180 à 1190, laisse voir des chapiteaux à crochets, quoique les piles restent composées de pilastres cannelés comme dans le chœur et le transsept. Sur une partie

<sup>1</sup> Langres est une ville romaine; on y voit encore une porte antique décorée de pilastres cannelés.

du territoire bourguignon, la tradition romane se prolongeait donc assez tard dans les églises épiscopales, et l'on n'adoptait la voûte en arcs d'ogive



et les arcs-boutants que par nécessité, et comme un moyen nouvellement appliqué pour voûter les édifices sans pousser les murs. Ce ne fut que

de 1200 à 1210 que l'architecture ogivale fut franchement introduite en Bourgogne, lorsqu'il y avait déjà trente et quarante ans qu'elle régnait dans le domaine royal et la Champagne. Un des premiers et des plus beaux exemples de l'architecture ogivale bourguignonne se trouve dans le chœur et le transsept de l'abbaye de Vézelay, et cette abbaye appartenait politiquement plutôt au Nivernais qu'à la Bourgogne (voy. Abside, fig. 8, le plan du rond-point). Ce chœur dut être bâti par l'abbé Hugues, de 1198 à 1206; car en cette dernière année l'abbé Hugues fut déposé pour avoir endetté le monastère de 2220 livres d'argent <sup>1</sup>. Les voûtes du chœur de Vézelay avaient été élevées dans l'origine sans arcs-boutants; mais il paraîtrait que peu après leur achèvement, on fut obligé d'en construire. Le triforium

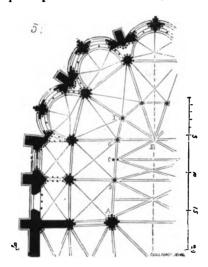

donnait dans le comble du collatéral, comme à la cathédrale de Langres. et bientôt ce comble fut remplacé par des demi-voûtes d'arête butant la naissance des grandes voûtes. Voici (fig. 54) les deux premières travées de ce chœur (coupe longitudinale) et (fig. 55) le plan de ces deux premières travées. On remarquera la disposition particulière des piles, et la division des travées. La première travée est largement ouverte : c'est une archivolte partant de la grosse pile du transsept, laquelle est composée d'un faisceau de colonnes engagées, et reposant son sommier de droite sur une colonne monolithe. Au-dessus du triforium cette travée

se divise en deux au moyen d'une pile intermédiaire portant un arcdoubleau. La voûte se compose de deux arcs ogives reposant sur les deux points d'appui principaux AB (fig. 55). Mais la seconde travée se divise en deux au moyen des colonnes jumelles C. La première division est fermée par une voûte en arcs d'ogive, la seconde projette contre la clef E un arc CE qui vient puissamment contre-buter la poussée des arcs rayonnants du rond-point. D'après cette disposition, les fenêtres hautes peuvent toutes être de même dimension comme largeur et comme hauteur; l'effort des arcs rayonnants sur le sommet de l'arcdoubleau GE est bien maintenu par la diagonale CE, et la travée divisée BCG sert de transition entre les travées rayonnantes IG et la pre-

<sup>1</sup> Gallia Christiana. — La livre d'argent était divisée en 20 sous, et le sou en 12 deniers. 12 livres de pain coûtaient environ, à cette époque, un denier. La livre d'argent représentait donc environ 500 francs de notre monnaie, et 2220 livres 1 110 000 francs.

mière grande travée AB, afin d'éviter la poussée qu'exerceraient les petites archivoltes rayonnantes IG sur l'archivolte plus large GB, si cette archivolte n'eût pas été divisée. Ce danger de la poussée n'était plus à craindre sur la pile B, à cause de la grande charge reportée sur cette pile, et l'on pouvait sans inconvénients laisser ouverte dans toute sa largeur l'archivolte AB.

Le problème que les architectes de la cathédrale de Langres n'avaient pu résoudre, savoir : de faire concorder la construction des voûtes des rondspoints avec celle des travées parallèles, se trouvait ainsi très-nettement et très-habilement résolu, trente ou quarante ans plus tard, dans le chœur de l'église abbatiale de Vézelay, et par des procédés qui n'étaient pas entièrement ceux qu'employaient les architectes du domaine royal, moins soumis aux traditions romanes. Comme disposition de plan, il se présentait toujours une difficulté dans la construction des chœurs des grandes églises

cathédrales, c'était le rayonnement des travées qui espacait démesurément les points d'appui de la circonférence extérieure, si les points de la circonférence intérieure conservaient le même espacement que ceux des parallèles; ou qui rapprochait trop ces points d'appui intérieurs, si ceux de la circonférence extérieure étaient convenablement distancés. Quand les chœurs étaient pourtournés de doubles collatéraux, comme à Notre-Dame de Paris, comme à Bourges, cet inconvénient était bien plus sensible encore. Dès 1165, c'est-à-dire peu de temps après la construction du chœur de la cathédrale de Langres, l'archi-

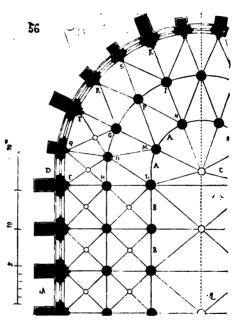

tecte de Notre-Dame de Paris avait su élever un chœur avec double bas côté, qui déjà résolvait ces difficultés, en s'affranchissant des traditions romanes. Ne voulant pas donner aux travées intérieures du rond-point un entre-colonnement A moindre que celui des travées parallèles B (fig. 56), CD étant le rayon du cercle, il s'ensuivait que la première travée rayonnante donnait un premier espace LMHG difficile et un second espace HGEF impossible à voûter. Car comment établir un formeret de F en E? Eût-il été plein cintre, que sa clef se fût élevée à un niveau très-supérieur à la clef de l'archivolte en tiers-point LM. La seconde travée rayonnante, s'ouvrant davantage encore, augmentait la difficulté. Le constructeur

Digitized by Google

éleva'donc des piles intermédiaires O, P, entre les colonnes du second bas côté, une pile intermédiaire également en Q, sur le mur de précinction de la première travée, et deux piles intermédiaires R, S, sur le mur de précinction des travées suivantes. Cette disposition donnant 2, 3 piles dans la première travée, 2, 3 et 4 piles dans les autres, rendait impossible la construction de voûtes en arcs d'ogive, qui ne se composaient alors que de diagonales d'un carré ou d'un parallélogramme, ne pouvant retomber par conséquent que sur des piles correspondantes en nombre égal. Le

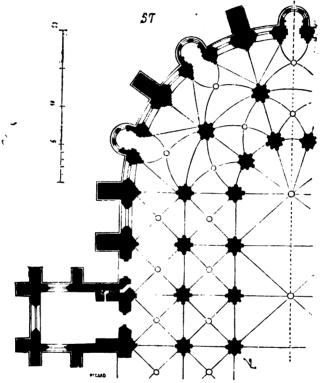

constructeur ne fut pas arrêté par cette difficulté: il abandonna le système de voûtes en arcs d'ogive croisées, et ses arcs-doubleaux MGF, NIK établis, il banda d'autres arcs NP, MP, GR, PR, PS, IS, passant ainsi sans difficulté du nombre pair au nombre impair; quant aux triangles de remplissage, ils procédèrent de cette construction des arcs (voy. Construction, fig. 44, et Voute, fig. 26). On arrivait ainsi de l'archivolte de la travée intérieure aux deux arcs-doubleaux du second collatéral et aux trois formerets du mur de précinction; sous ces formerets pouvaient s'ouvrir trois fenêtres égales comme hauteur et largeur à celles des travées parallèles. L'ordonnance extérieure et intérieure de l'édifice se suivait sans interruption, sans que l'unité fût rompue dans la partie rayonnante du chœur.

Il n'est pas besoin de faire ressortir ce qu'il y avait d'habileté dans ce système, et combien l'art de l'architecture s'était développé déjà dans l'Île-de-France dès la fin du XII° siècle; combien l'unité d'ordonnance et de style préoccupait les artistes de cette province. Jamais, en effet, dans les monuments religieux, grands ou petits de l'Île-de-France, on ne rencontre de ces défauts d'harmonie, de ces soudures plus ou moins adroitement déguisées, qui, dans les édifices, même des provinces voisines, dénotent l'effort de gens auxquels manque le génie créateur qui conçoit son œuvre tout d'une pièce, et l'exécute sans hésitation.

Ce beau parti, qui consistait à donner aux travées des ronds-points une largeurégale aux travées parallèles des nefs, ne fut passuivi, malheureusement, dans les autres cathédrales du domaine royal. A Bourges (1230), le chœur de la cathédrale rappelle la belle disposition de celui de Paris

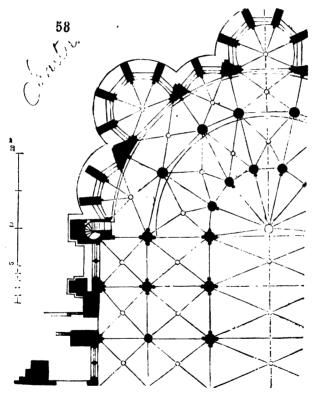

(fig. 57). Mais si les voûtes sont très-adroitement combinées dans le second bas-côté, les piliers de ce second collatéral n'étant pas doublés, comme à Notre-Dame de Paris, les piles intérieures ont dû être rapprochées, et, par leur multiplicité et l'étroitesse des entre-colonnements, elles masquent les bas côtés et les chapelles. A Chartres (1220), le chœur de la cathédrale (fig. 58) présente un plan qui ne fait pas grand honneur à son architecte:

il y a désaccord entre le rond-point et les parties parallèles du sanctuaire; les espacements des colonnes du second collatéral sont lâches, les voûtes assez pauvrement combinées; et malgré la grande largeur des entre-colonnements du deuxième bas côté, il a fallu cependant rapprocher les piles intérieures. Maisici apparaît une disposition dont les architectes du XIII° siècle ne se départent plus à partir de 1220 environ: nous voyons, en effet, les

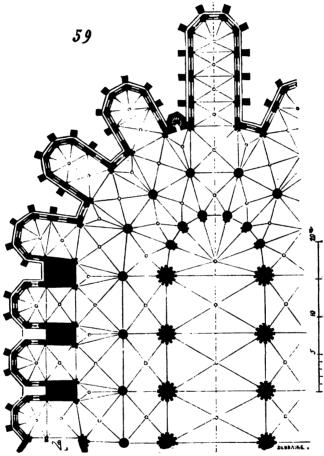

piliers intérieurs du rond-point prendre, comme surface en plan, une moins grande importance que ceux des travées parallèles. Cela était fort bien raisonné d'ailleurs. Ces piles plus rapprochées, et ne recevant qu'une seule nervure de la grande voûte, n'avaient pas besoin d'être aussi épaisses que celles des travées parallèles, plus espacées et recevant un arc-doubleau et deux arcs ogives des grandes voûtes. Le chœur de la cathédrale du Mans, peu postérieur à celui de Chartres, présente une beaucoup plus belle disposition (fig. 59): les voûtes du double collatéral rappellent la construction de

celles de Bourges, mais plus adroitement combinées; ici les chapelles sont grandes, profondes, et laissent encore entre elles cependant des espaces libres pour ouvrir des fenêtres destinées à éclairer le double bas côté. Comme à Bourges, ces deux collatéraux sont inégaux en hauteur, et le second, plus bas, est sur monté d'un triforium et de fenêtres éclairant le premier bas côté.

A dater de 1220 à 1230, il est rare de voir les sanctuaires des cathédrales entourés de doubles collatéraux : on se contente d'un bas côté

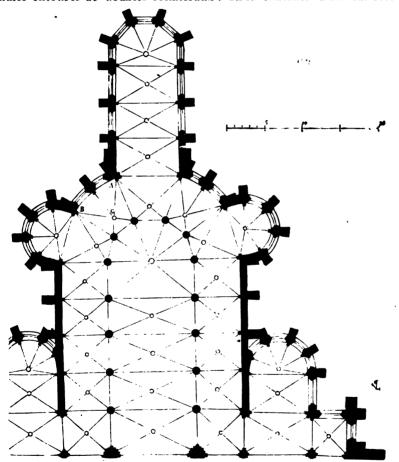

simple, et les chapelles rayonnantes prennent plus d'importance. Dans les églises ogivales primitives, comme la cathédrale de Rouen, par exemple, dont les sanctuaires ne possèdent qu'un seul collatéral, les chapelles ne sont qu'en nombre restreint, de manière à permettre entre elles l'ouverture de jours directs dans le bas côté (fig. 60 1). Nous voyons ici des voûtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous donnons le plan de ce chœur avec la chapelle de la Vierge construite au xiv<sup>e</sup> siècle, sur l'emplacement d'une chapelle de chevet semblable aux deux autres qui existent encore, mais un peu plus grande.

combinées suivant un mode peu usité à cette époque. Entre les chapelles, dans le bas côté, le grand triangle ABC est divisé par un arc venant se réunir à la clef des arcs ogives; c'était là un moyen moins simple que celui employé à Notre-Dame de Paris, pour faire une voûte portant sur cinq points d'appui, mais qui était plus conforme au principe de la voûte gothique. Dans le collatéral du chœur de la cathédrale d'Auxerre, le même système de voûte a été adopté avec plus d'adresse encore (voy. Voute).

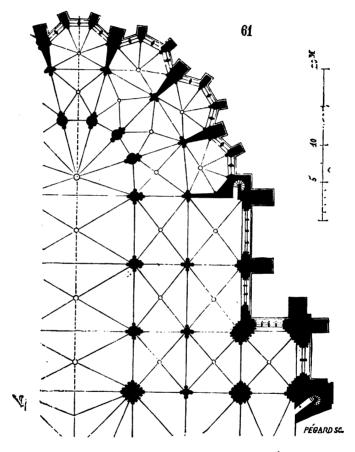

Vers le milieu du XIII° siècle, on renonce, dans les églises munies de bas côté pourtournant le sanctuaire, avec chapelles rayonnantes, à conserver des fenêtres entre ces chapelles. Celles-ci se rapprochent et ne laissent plus entre elles que l'empattement du contre-fort recevant les arcs-boutants. Ces chapelles, comme toutes les absides, adoptent définitivement en plan la forme polygonale, plus solide et plus facile à construire. Les chapelles à plan circulaire étaient un reste de la tradition romane qui devait disparaître comme toutes les autres. Voici (fig. 61) le plan du chœur de la cathédrale

de Beauvais (1240 à 1250), qui fait voir combien les dispositions des plans s'étaient simplifiées à mesure que l'architecture ogivale poursuivait résolument les conséquences de son principe. Il est facile de voir, en examinant ce plan, jusqu'à quel point les architectes du xiii siècle cherchaient à débarrasser les intérieurs de leurs édifices religieux des obstacles qui

pouvaient gêner la vue, et combien ils étaient désireux d'obtenir des espaces larges, et par conséquent de diminuer et le nombre et l'épaisseur des points d'appui (voy. Cathédrale). Plus tard, au xive siècle, on élevait l'église abbatiale de Saint-Ouen, qui résumait les données les plus simples de l'architecture religieuse. Nef sans chapelles; transsept avec bas côté et chœur avec chapelles rayonnantes, celle du chevet plus grande; tour sur le transsept, et deux clochers sur la façade (fig. 62)<sup>2</sup>.

A partir du xiv° siècle, l'architecture des édifices religieux devient à peu près uniforme sur tout le territoire soumis au pouvoir royal; les plans sont, pour ainsi dire, classés d'après la dimension des édifices, et suivent, sans de notables différences, les dispositions et le mode de construire adoptés à la fin du xiil° siècle : c'est seulement dans les détails, dans l'ornementation, dans les profils des moulures, que la transformation se

62

fait sentir. Nous renvoyons donc nos lecteurs aux différentes parties des édifices religieux traitées dans le *Dictionnaire*, pour apprécier la nature de cette transformation, en connaître les causes et les résultats. Le xiit siècle avait tant produit, en fait d'architecture religieuse, qu'il laissait peu à faire aux siècles suivants. Les guerres qui bouleversèrent la France pendant les xivet xve siècles n'auraient plus permis d'entreprendre des édifices d'une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le plan que nous donnons ici est celui du chœur de Beauvais, tel qu'il fut exécuté au xm<sup>o</sup> siècle, avant les restaurations des xiv<sup>o</sup> et xvi<sup>o</sup> siècles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les clochers indiqués sur ce plan avaient été commencés au xvi<sup>e</sup> siècle seulement; ils ne furent jamais terminés, mais ils présentaient une disposition particulière qui ne manquait pas de grandeur, donnait un large porche, et, au total, un beau parti de plan. Leurs souches ont été démolies pour faire place à une façade dans le style du xiv<sup>e</sup> siècle.

importance égale à nos grandes cathédrales, en admettant qu'elles n'eussent pas ététoutes élevées avant ces époques désastreuses. Les édifices religieux complétement bâtis pendant le xive siècle sont rares, plus rares encore pendant le siècle suivant. On se contentait alors, ou de terminer les églises inachevées, ou de modifier les dispositions primitives des églises des xii° et xiii° siècles, ou de les restaurer et de les agrandir. C'est à la fin du xy° siècle et au commencement du xvi°, alors que la France commence à ressaissir sa puissance, qu'un nouvel élan est donné à l'architecture religieuse; mais la tradition gothique, bien que corrompue, abatardie, subsiste. Beaucoup de grandes cathédrales sont terminées; un grand nombre de petites églises dévastées pendant les guerres, ou tombées de vétusté par suite d'un long abandon et de la misère publique, sont rebâties ou réparées. Mais bientôt la réformation vient arrêter ce mouvement, et la guerre, les incendies, les pillages, détruisent ou mutilent de nouveau la plupart des édifices religieux à peine restaurés. Cette fois le mal était sans remède, lorsqu'à la fin du xviº siècle le calme se rétablit de nouveau. La renaissance avait effacé les dernières traces du vieil art national, et si, longtemps encore, dans la construction des édifices religieux, les dispositions des églises françaises du XIIIº siècle furent suivies, le génie qui avait présidé à leur construction était éteint, dédaigné. On voulait appliquer les formes de l'architecture romaine antique, que l'on connaissait mal, au système de construction des églises ogivales, que l'on méprisait sans les comprendre. C'est sous cette inspiration indécise que fut commencée et achevée la grande église de Saint-Eustache de Paris, monument mal conçu, mal construit, amas confus de débris empruntés de tous côtés, sans liaison et sans harmonie; sorte de squelette gothique revêtu de haillons romains cousus ensemble comme les pièces d'un habit d'arleguin. Telle était la force vitale de l'architecture religieuse née avec la prédominance du pouvoir royal en France, que ses dispositions générales se conservent jusque pendant le siècle dernier; les plans restent gothiques, les voûtes hautes continuent à être contre-butées par des arcsboutants. Mais cette architecture bâtarde est frappée de stérilité. Les architectes semblent bien plus préoccupés de placer les ordres romains dans leurs monuments que de perfectionner le système de la construction, ou de chercher des combinaisons nouvelles; l'exécution devient lourde, grossière et maniérée en même temps. Nous devons cependant rendre cette justice aux artistes du xvii siècle qu'ils savent conserver dans leurs édifices religieux une certaine grandeur, une sobriété de lignes et un instinct des proportions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe à cette époque. Pendant qu'en Italie les architectes se livraient aux extravagances les plus étranges, aux débauches de goût les plus monstrueuses, on élevait en France des églises qui, relativement, sont des chefs-d'œuvre de style, bien qu'alors on se piquât de ne trouver la perfection que dans les monuments de la Rome antique ou moderne. Cette préférence pour les arts et les artistes étrangers

et surtout italiens, nous était venue avec la renaissance, avec la protection accordée par la cour à tout ce qui venait d'outre-monts. La monarchie, qui, du xii au xvi siècle, avait grandi au milieu de cette population d'artistes et d'artisans français, dont le travail et le génie n'avaient pas peu contribué à augmenter sa gloire et sa puissance, oubliant son origine toute nationale, tendait dorénavant à imposer ses goûts à la nation. Du jour où la cour prétendit diriger les arts, elle étouffa le génie naturel aux vieilles populations gallo-romaines. La protection doit être discrète, si elle ne veut pas effaroucher les arts, qui, pour produire des œuvres originales, ont surtout besoin de liberté. Depuis Louis XIV, les architectes qui paraissaient présenter le plus d'aptitude, envoyés à Rome sous une direction académique, jetés ainsi en sortant de l'école dans une ville dont ils avaient entendu vanter les innombrables merveilles, perdaient peu à peu cette franchise d'allure, cette originalité native, cette méthode expérimentale qui distinguaient les anciens maîtres des œuvres; leurs cartons pleins de modèles amassés sans ordre et sans critique, ces architectes revenaient étrangers au milieu des ouvriers qui jadis étaient comme une partie d'eux-mêmes, comme leurs membres. La royauté de Louis XIV s'isolait des populations rurales en attirant la noblesse féodale à la cour pour affaiblir une influence contre laquelle ses prédécesseurs avaient eu tant de luttes à soutenir; elle s'isolait également des corporations d'ouvriers des grandes villes, en voulant tenir sous sa main et soumettre à son goût la tête des arts; elle croyait ainsi atteindre cette unité politique et intellectuelle, but constant de la monarchie et des populations depuis le xue siècle, et ne voyait pas qu'elle se plaçait avec sa noblesse et ses artistes en dehors du pays. Cet oubli d'un passé si plein d'enseignement était bien complet alors, puisque Bossuet lui-même ne trouvait que des expressions de dédain pour notre ancienne architecture religieuse, et n'en comprenait ni le sens ni l'esprit.

ARCHITECTURE MONASTIQUE. — Pendant les premiers siècles du christianisme, des chrétiens, fuyant les excès et les malheurs auxquels la société nouvelle était en butte, s'établirent dans des lieux déserts. C'est en Orient où l'on voit d'abord la vie cénobitique se développer et suivre, dès le 1v° siècle, la règle écrite parsaint Basile; en Occident, les solitudes se peuplent de religieux réunis parles règles de saint Colomban et de saint Ferréol. Mais alors ces premiers religieux, retirés dans des cavernes, dans des ruines, ou dans des huttes séparées, adonnés à la vie contemplative, et cultivant quelques coins de terre pour subvenir à leur nourriture, ne formaient pas encore ces grandes associations connues plus tard sous le nom de monastères; ils se réunissaient seulement dans un oratoire construit en bois ou en pierre sèche, pour prier en commun. Fuyant le monde, professant la plus grande pauvreté, ces hommes n'apportaient dans leurs solitudes ni art, ni rien de ce qui pouvait tenter la cupidité des barbares ou des

populations indigènes. Au vie siècle, saint Benoît donna sa règle; du mont Cassin elle se répandit bientôt dans tout l'Occident avec une rapidité prodigieuse, et devint la seule pratiquée pendant plusieurs siècles. Pour qu'une institution ait cette force et cette durée, il faut qu'elle réponde à un besoin général. En cela, et considérée seulement au point-de vue philosophique, la règle de saint Benoît est peut-être le plus grand fait historique du moyen age. Nous qui vivons sous des gouvernements réguliers, au milieu d'une société policée, nous nous représentons difficilement l'effroyable désordre de ces temps qui suivirent la chute de l'empire romain en Occident: partout des ruines, des déchirements incessants, le triomphe de la force brutale, l'oubli de tout sentiment de droit, de justice, le mépris de la dignité humaine; des terres en friches sillonnées de bandes affamées; des villes dévastées, des populations entières chassées, massacrées; la peste, la famine; et à travers ce chaos d'une société à l'agonie, des inondations de barbares revenant périodiquement dans les Gaules, comme les flots de l'Océan sur des plages de sable. Les moines descendus du mont Cassin, en se répandant en Germanie, dans les Gaules, et jusqu'aux limites septentrionales de l'Europe, entraînent avec eux une multitude de travailleurs, défrichent les forêts, rétablissent les cours d'eau, élèvent des monastères, des usines, autour desquels les populations des campagnes viennentse grouper, trouvant dans ces centres une protection morale plus efficace que celle accordée par des envahisseurs rusés et cupides. Ces nouveaux apôtres ne songent pas seulement aux besoins matériels qui doivent assurer leur existence et celles de leurs nombreux colons, mais ils cultivent et enseignent les lettres, les sciences et les arts; ils fortifient les âmes. leur donnent l'exemple de l'abnégation, leur apprennent à aimer et à protéger les faibles, à secourir les pauvres, à expier les fautes, à pratiquer les vertus chrétiennes, à respecter leurs semblables. Ce sonteux qui jettent au milieu des peuples avilis les premiers germes de liberté, d'indépendance, qui leur donnent l'exemple de la résistance morale à la force brutale, et qui leur ouvrent, comme dernier refuge contre les maux de l'âme et du corps, un asile de prière inviolable et sacré. Aussi voyons-nous, dès le ixe siècle, les établissements monastiques arrivés déjà à un grand développement : non-seulement ils comprennent les édifices du culte, les logements des religieux, les bâtiments destinés aux approvisionnements, mais aussi des dépendances considérables, des infirmeries pour les vieillards, des écoles, des cloîtres pour les novices, pour les êtrangers; des locaux séparés pour divers corps d'états, des jardins, etc., etc. Le plan de l'abbaye de Saint-Gall, exécuté vers l'année 820, et que possèdent encore les archives de ce monastère supprimé, est un projet envoyé par un dessinateur à l'abbé Gozbert. Mabillon pense que ce dessin est dû à l'abbé Eginhard, qui dirigeait les constructions de la cour sous Charlemagne; quel que soit son auteur, il est d'un grand intérêt, car il donne le programme d'une abbaye à cette époque, et la lettre à l'abbé Gozbert, qui accompagne le plan, ne peut laisser de doutes sur l'autorité du personnage qui l'a écrite '. Nous présentons ici (fig. 1) une réduction de ce dessin ".



L'église occupe une grande place dans ce plan; elle est à deux absides opposées, comme beaucoup d'églises rhénanes (voy. Architecture reli-

<sup>1</sup> Le plan original de l'abbaye de Saint-Gall (en Suisse) est conservé dans les archives de ce monastère; il est reproduit à une petite échelle par dom Mabillon (Annales Benedictini, t. II, p. 571), et a été récemment publié en fac-simile par M. F. Keller, avec une notice descriptive. (Voy. Instructions sur l'arch. monast., par M. Albert Lenoir.)

<sup>2</sup> Voici le passage de cette lettre donné par Mabillon (Ann. Bened., t. II, p. 571, 572): « Hæc tibi, dulcissime fili Gozberte, de positione officinarum paucis exemplata « direxi, quibus sollertiam exerceas tuam, meamque devotionem utcumque cognoscas, « qua tuæ bonæ voluntati satisfacere me segnem non inveniri confido. Ne suspiceris « autem me hæc ideo elaborasse, quod vos putemus nostris indigere magisteriis; sed « potius, ob amorem tui, tibi soli perscrutanda pinxisse amicabili fraternitatis intuitu « crede. — Vale in Christo semper memor nostri. Amen. »

GIEUSE): A est le chœur à l'orient, la confession sous le sanctuaire; BD, l'exèdre, la place de l'abbé et des dignitaires; C, l'autel de sainte Marie et de saint Gall, avec une sorte de galerie alentour, intitulée sur le plan involutio circum; derrière l'autel dédié à saint Gall est son sarcophage; E, des stalles pour les religieux, les deux ambons pour lire l'épître et l'évangile; F, divers autels; G, les fonts baptismaux. H, un second chœur à l'occident; I, un second exèdre pour les religieux; K, l'école, avec ses cours disposées comme l'impluvium des Romains et des salles alentour; des latrines isolées communiquent au bâtiment par un passage; à l'ouest de ce bâtiment, des celliers, une boulangerie et une cuisine pour les hôtes; L, la sacristie à la droite du chœur oriental; M, une salle pour les scribes à la gauche du chœur, avec bibliothèque au-dessus; NN, deux escaliers à vis, montant dans deux salles circulaires où se trouvent placés des autels dédiés auxarchanges saints Michel et Gabriel; O, l'entrée de l'église réservée au peuple, avec narthex; autour du sanctuaire I, un double collatéral pour les fidèles; P, le vestibule des familiers du couvent; O, le vestibule des hôtes et des écoliers; le long du bas côté nord sont disposées diverses salles destinées aux maîtres des écoles, à ceux qui demandent asile, des dortoirs. Au midi, R, le cloître; S, le réfectoire avec vestiaire au-dessus; T, le cellier avec salle au-dessus pour conserver des provisions de bouche; U, des bains; V, le dortoir avec chauffoir au-dessous : le tuyau de la cheminée est isolé ; X, des latrines isolées et réunies au dortoir par un passage étroit et coudé; Y, la cuisine avec passage étroit et coudé communiquant au réfectoire : ces passages sont évidemment disposés ainsi afin d'empêcher les odeurs de se répandre, soit dans le dortoir, soit dans le réfectoire; Z, l'officine pour faire le pain sacré. b, le jardin potager, chaque plate-bande est indiquée avec le nom des légumes qui doivent y être cultivés; b', la maison du jardinier; d, le verger avec l'indication des arbres à fruits et leur nom; e, un bâtiment réservé aux novices d'un côté et aux infirmes de l'autre, avec chapelle double : chacun de ces bâtiments contient un cloître avec salles alentour, des chauffoirs, des latrines isolées; f, les poulaillers et le logement du chef de la basse-cour; g, le logement du médecin; h, un petit jardin pour cultiver des plantes médicinales; h', la pharmacie, i, le logement de l'abbé; j, la cuisine de l'abbé, un cellier, des bains, et les chambres de ses familiers; l, le logement des hôtes avec écurie, chambres pour les serviteurs, réfectoire au centre, chaussoir et latrines isolées; m, des logements avec écuries et étables pour les palefreniers, les bergers, porchers, les familiers, les serviteurs, etc.; n, l'habitation des tonneliers, cordiers. bouviers, avec étables; des magasins de grains, une officine pour torréfier des graines; o, des bâtiments destinés à la fabrication de la cervoise, des logements de serfs, un moulin à bras et des mortiers; p, les logements et ateliers des cordonniers, bourreliers, armuriers, fabricants de boucliers, tourneurs, corroyeurs, orfévres, serruriers, ouvriers fouleurs; q, le fruitier; r, les logements des pèlerins, des pauvres, leur cuisine et réfectoire. On voit ainsi que, dès cette époque, les monastères ne s'occupaient

pas seulement d'agriculture, et ne se contentaient pas d'ouvrir un asile aux ames pieuses, dégoûtées du monde; ils savaient s'entourer d'ouvriers, d'artisans, et préparaient ainsi la renaissance de l'industrie et des arts; et en effet, déjà sous Charlemagne, les établissements religieux avaient acquis des richesses et une importance considérables; ils tenaient la tête de l'enseignement, de l'agriculture, de l'industrie, des arts et des sciences; seuls, ils présentaient des constitutions régulières, stables. C'était de leur sein que sortaient tous les hommes appelés à jouer un rôle en dehors de la carrière des armes. Depuis sa fondation jusqu'au concile de Constance, en 1005, l'ordre de Saint-Benoît avait élevé quinze mille soixante-dix abbaves dans le monde alors connu, donné à l'église vingt-quatre papes, deux cents cardinaux, quatre cents archevêques. sept mille évêques. Mais cette influence prodigieuse avait été la cause de nombreux abus, même au sein du clergé régulier; la règle de Saint-Benoît était fort relâchée dès le x° siècle, les invasions périodiques des Normands avaient détruit des monastères, dispersé les moines; la misère, le désordre qui en est la suite, altéraient les caractères de cette institution; le morcellement féodal achevait de détruire ce que l'abus de la richesse et du pouvoir, aussi bien que le malheur des temps, avait enta:né. L'institut monastique ne pouvait revivre et reprendre le rôle important qu'il était appelé à jouer pendant les xie et xiie siècles qu'après une réforme. La civilisation moderne, à peine naissante sous le règne de Charlemagne, semblait expirante au xe siècle; mais de l'ordre de Saint-Benoît, réformé par les abbés de Cluny, par la règle de Cîteaux, il devait surgir des rejetons vivaces. Au x° siècle, Cluny était un petit village du Mâconnais, qui devint, par testament, la propriété du duc d'Aquitaine, Guillaume le Pieux. Vers la fin de sa vie, le duc Guillaume voulut, suivant l'usage d'un grand nombre de seigneurs puissants, fonder un nouveau monastère. Il manda Bernon, d'une noble famille de Séquanie, abbé de Gigny et de Baume, et voulut, en compagnie de ce saint personnage, chercher un lieu propice à la réalisation de son projet. « Ils arrivèrent enfin, dit la chronique, dans un lieu écarté de toute société humaine, si désert, qu'il semblait en quelque sorte l'image de la solitude cileste. C'était Cluny. Mais comme le duc objectait qu'il n'était guère possible de s'établir en tel lieu, à cause des chasseurs et des chiens qui remplissaient et troublaient les forêts dont le pays était couvert, Bernon répondit en riant : Chassez les chiens et faites venir des moines ; car ne savez-vous pas quel profit meilleur vous demeurera des chiens de chasse ou des prières monastiques? Cette réponse décida Guillaume, et l'abbaye fut créée 1. » C'était vers 909. Nous croyons devoir transcrire ici le testament, l'acte de donation du duc Guillaume; cette pièce est une œuvre remarquable, autant par l'élévation et la simplicité du langage que par les détails pleins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de l'abbaye de Cluny, par M. P. Lorain. Paris, 1845, p. 16.

d'intérêt qu'elle renferme et l'esprit qui l'a dictée 1: elle fait comprendre d'ailleurs l'importance morale et matérielle que l'on donnait alors aux établissements religieux, les influences auxquelles on voulait les soustraire, et la grande mission civilisatrice qui leur était confiée; elle révèle enfin toute une époque.

« Tout le monde peut comprendre, dit le testateur, que Dieu n'a donné « des biens nombreux aux riches que pour qu'ils méritent les récom-« penses éternelles, en faisant un bon usage de leurs possessions tempo-« raires. C'est ce que la parole divine donne à entendre et conseille maa nifestement lorsqu'elle dit: Les richesses de l'homme sont la rédemption « de son âme (Proverbes). Ce que moi, Guillaume, comte et duc, et Ingel-« berge, ma femme, pesant mûrement, et désirant, quand il en est temps « encore, pourvoir à mon propre salut, j'ai trouvé bon et même néces-« saire de disposer au profit de mon âme de quelques-unes des choses « qui me sont advenues dans le temps. Car je ne veux pas, à mon heure « dernière, mériter le reproche de n'avoir songé qu'à l'augmentation « de mes richesses terrestres et au soin de mon corps, et ne m'être ré-« servé aucune consolation pour le moment suprême qui doit m'enlever « toutes choses. Je ne puis, à cet égard, mieux agir qu'en suivant le pré-« cepte du Seigneur : Je me ferai des amis parmi les pauvres, et en pro-« longeant perpétuellement mes bienfaits dans la réunion de personnes « monastiques que je nourrirai à mes frais : dans cette foi, dans cette es-« pérance, que si je ne puis parvenir assez moi-même à mépriser les choses « de la terre, cependant je recevrai la récompense des justes, lorsque les « moines, contempteurs du monde, et que je crois justes aux yeux de « Dieu, auront recueilli mes libéralités. C'est pourquoi, à tous ceux qui a vivent dans la foi et implorent la miséricorde du Christ, à tous ceux « qui leur succéderont et qui doivent vivre jusqu'à la fin des siècles, je « fais savoir que, pour l'amour de Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ, « je donne et livre aux saints apôtres Pierre et Paul tout ce que je pos-« sède à Cluny, situé sur la rivière de Grône, avec la chapelle qui est dé-« diée à sainte Marie, mère de Dieu, et à saint Pierre, prince des apôtres, « sans rien excepter de toutes les choses qui dépendent de mon domaine « de Cluny (villa), fermes, oratoires, esclaves des deux sexes, vignes, « champs, prés, forêts, eaux, cours d'eaux, moulins, droit de passage, « terres incultes ou cultivées, sans aucune réserve. Toutes ces choses « sont situées dans le comté de Mâcon ou aux environs, et renfermées « dans leurs confins, et je les donne auxdits apôtres, moi, Guillaume, et « ma femme Ingelberge, d'abord pour l'amour de Dieu, ensuite pour « l'amour du roi Eudes, mon seigneur, de mon père et de ma mère; pour « moi et pour ma femme, c'est-à-dire pour le salut de nos âmes et de nos « corps; pour l'âme encore d'Albane, ma sœur, qui m'a laissé toutes ces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est de l'excellent ouvrage de M. P. Lorain que nous extrayons cette traduction. (Bibl. Clun., col. 1, 2, 3, 4.)

« possessions dans son testament; pour les âmes de nos frères et de nos « sœurs, de nos neveux et de tous nos parents des deux sexes; pour les « hommes fidèles qui sont attachés à notre service; pour l'entretien et «l'intégrité de la religion catholique. Enfin, et comme nous sommes « unis à tous les chrétiens par les liens de la même foi et de la même cha-« rité, que cette donation soit encore faite pour tous les orthodoxes des « temps passés, présents et futurs. Mais je donne sous la condition qu'un « monastère régulier sera construit à Cluny, en l'honneur des apôtres « Pierre et Paul, et que là se réuniront les moines vivant selon la règle de « Saint-Benoît, possédant, détenant et gouvernant à perpétuité les choses « données : de telle sorte que cette maison devienne la vénérable demeure a de la prière, qu'elle soit pleine sans cesse de vœux fidèles et de suppli-« cations pieuses, et qu'on y désire et qu'on y recherche à jamais, avec « un vif désir et une ardeur intime, les merveilles d'un entretien avec le « ciel. Que des sollicitations et des prières continuelles y soient adres-« sées sans relâche au Seigneur, tant pour moi que pour toutes les per-« sonnes que j'ai nommées. Nous ordonnons que notre donation serve « surtout à fournir un refuge à ceux qui, sortis pauvres du siècle, n'y « apporteront qu'une volonté juste; et nous voulons que notre superflu « devienne ainsi leur abondance. Que les moines, et toutes les choses ci-« dessus nommées, soient sous la puissance et domination de l'abbé Ber-« non, qui les gouvernera régulièrement, tant qu'il vivra, selon sa science cet sa puissance. Mais, après sa mort, que les moines aient le droit et la « faculté d'élire librement pour abbé et pour maître un homme de leur « ordre, suivant le bon plaisir de Dicu et la règle de Saint-Benoît, sans « que notre pouvoir, ou tout autre, puisse contredire ou empêcher cette «élection religieuse 1. Que les moines payent pendant cinq ans à Rome a la redevance de dix sous d'or pour le luminaire de l'église des Apôtres, «et que, se mettant ainsi sous la protection desdits apôtres, et ayant pour « défenseur le pontife de Rome 2, ils bâtissent eux-mêmes un monastère «à Cluny, dans la mesure de leur pouvoir et de leur savoir, dans la pléni-«tude de leur cœur. Nous voulons encore que, dans notre temps, et dans « le temps de nos successeurs, Cluny soit, autant que le permettront du « moins l'opportunité du temps et la situation du lieu, ouvert chaque a jour, par les œuvres et les intentions de la miséricorde, aux pauvres, « aux nécessiteux, aux étrangers et aux pèlerins.

« Il nous a plu d'insérer dans ce testament que, dès ce jour, les moines « réunis à Cluny en congrégation seront pleinement affranchis de notre « puissance et de celle de nos parents, et ne seront soumis ni aux fais-« ceaux de la grandeur royale, ni au joug d'aucune puissance ter-

¹ « .... Ita ut nec nostra, nec alicujus potestatis contradictione, contra religiosam « dumtaxat electionem impediantur... »

 $<sup>^2</sup>$  « .... Habeantque tuitionem ipsorum apostolorum atque romanum pontificem « defensorem ... »

« restre 1. Par Dieu, en Dieu et tous ses saints, et sous la menace redoutable « du jugement dernier, je prie, je supplie que ni prince séculier, ni comte, « ni évêque, ni le pontife lui-même de l'Église romaine n'envahisse les « possessions des serviteurs de Dieu, ne vende, ne diminue, ne donne à « titre de bénéfice, à qui que ce soit, rien de ce qui leur appartient, et « ne permette d'établir sur eux un chef contre leur volonté! Et pour que « cette défense lie plus fortement les méchants et les téméraires, j'insiste « et j'ajoute, et je vous conjure, ô saints apôtres Pierre et Paul, et toi « pontife des pontifes du siège apostolique, de retrancher de la com-« munion de la sainte Église de Dieu et de la vie éternelle, par l'autorité « canonique et apostolique que tu as reçue de Dieu, les voleurs, les en-« vahisseurs, les vendeurs de ce que je vous donne, de ma pleine satis-« faction et de mon évidente volonté. Soyez les tuteurs et les défenseurs « de Cluny, et des serviteurs de Dieu qui y demeureront et séjourneront « ensemble, ainsi que de tous leurs domaines destinés à l'aumône, à la « clémence et à la miséricorde de notre très-pieux Rédempteur. Que si « quelqu'un, mon parent ou étranger, de quelque condition ou pouvoir « qu'il soit (ce que préviendront, je l'espère, la miséricorde de Dieu et le « patronage des apôtres), que si quelqu'un, de quelque manière et par « quelque ruse que ce soit, tente de violer ce testament, que j'ai voulu « sanctionner par l'amour de Dieu tout-puissant, et par le respect dû aux « princes des apôtres Pierre et Paul, qu'il encoure d'abord la colère de « Dieu tout-puissant; que Dieu l'enlève de la terre des vivants et efface « son nom du livre de vie; qu'il soit avec ceux qui ont dit à Dieu : Retire-«toi de nous; qu'il soit avec Dathan et Abiron, sous les pieds desquels la « terre s'est ouverte et que l'enfer a engloutis tout vivants. Qu'il devienne « le compagnon de Judas, qui a trahi le Seigneur, et soit enseveli comme « lui dans des supplices éternels. Qu'il ne puisse, dans le siècle présent, « se montrer impunément aux regards humains, et qu'il subisse, dans « son propre corps, les tourments de la damnation future, en proje à la « double punition d'Héliodore et d'Antiochus, dont l'un s'échappa «à peine et demi-mort des coups répétés de la flagellation la plus ter-«rible, et dont l'autre expira misérablement, frappé par la main d'en « haut, les membres tombés en pourriture et rongés par des vers « innombrables. Qu'il soit enfin avec tous les autres sacriléges qui ont « osé souiller le trésor de la main de Dieu : et, s'il ne revient pas à ré-«sipiscence, que le grand porte-clefs de toute la monarchie des églises, « et à lui joint saint Paul, lui ferment à jamais l'entrée du bienheu-« reux paradis, au lieu d'être pour lui, s'il l'eût voulu, de très-pieux « intercesseurs. Qu'il soit saisi, en outre, par la loi mondaine, et con-« damné par le pouvoir judiciaire à payer cent livres d'or aux moines

J « Placuit etiam buic testamento inseri ut ab hac die, nec nostro, nec parentum « nostrorum, nec fascibus regiæ magnitudinis, nec cujuslibet terrenæ potestatis jugo « subjiciantur iidem monachi ibidem congregati... »

aqu'il aura voulu attaquer, et que son entreprise criminelle ne produise aucun effet. Et que ce testament soit revêtu de toute autorité, et demeure à toujours ferme et inviolable dans toutes ses stipulations. Fait apubliquement dans la ville de Bourges. »

Les imprécations contenues dans cet acte de donation contre ceux qui oseront mettre la main sur les biens des moines de Cluny, ou altérer leurs priviléges, font voir de quelles précautions les donateurs croyaient alors devoir entourer leur legs 1. Le vieux duc Guillaume ne s'en tint pas là, il fit le voyage de Rome afin de faire ratifier sa donation, et payer à l'église des Apôtres la redevance promise. Bernon, suivant la règle de Saint-Benoît, installa à Cluny douze moines de ses monastères, et éleva des bâtiments qui devaient contenir la nouvelle congrégation. Mais c'est saint Odon, second abbé de Cluny, qui mérite seul le titre de chef et de créateur de la maison. Odon descendait d'une noble famille franque; c'était un homme profondément instruit, qui bientôt acquit une influence considérable. Il fit trois voyages à Rome, réforma dans cette capitale le monastère de Saint-Paul hors des murs; il soumit également à la règle de Cluny les couvents de Saint-Augustin de Pavie, de Tulle en Limousin, d'Aurillac en Auvergne, de Bourg-Dieu et de Massay en Berry, de Saint-Benoîtsur-Loire, de Saint-Pierre-le-Vif à Sens, de Saint-Allyre de Clermont, de Saint-Julien de Tours, de Sarlat en Périgord, de Roman-Moûtier dans le pays de Vaud; il fut choisi comme arbitre des différents qui s'étaient élevés entre Hugues, roi d'Italie, et Albéric, patrice de Rome. Ce fut Odon qui le premier réalisa la pensée d'adjoindre à son abbaye, et sous l'autorité de l'abbé, les communautés nouvelles qu'il érigeait et celles dont il parvenait à réformer l'observance. « Point d'abbés particuliers, mais des prieurs seulement pour tous ces monastères; l'abbé de Cluny seul les gouvernait : unité de régime, de statuts, de règlements, de discipline. C'était une agrégation de monastères autour d'un seul, qui en deve-

1 On avait toujours cru devoir employer ces sortes d'imprécations, car déjà, dès le viie siècle, dans un acte de donation d'une certaine Théodétrude à l'abbaye de Saint-Denis, on lit ce passage « .... Propterea rogo et contestor coram Deo et Angelis ejus, « omni nationi hominum tam propinquis quam extraneis, ut nullus contra deliberatione . « mea impedimentum sancto Dionysio de hac re quæ ad me per has litteras deputatum est facere præsumæt, si fuerit qui minas suas ad hoc apposuerit faciendo, æternus Rex « peccata mea absolvat, et ille maledictus in inferno interiori et Anathema et Maranatha a percussus cum Juda cruciandus descendat, et peccatum quem amittit in filios et in domo « sua crudelissima plaga ut leprose pro bujus culpa à Deo percussus, ut non sit qui « inhabitet in domo ejus, ut eorum plaga in multis timorem concutiat, et quantum res « ipsa meliorata valuerit, duplex, satisfactione fisco egenti exsolvat.... » (Hist. de l'abbaye de Saint-Denis, Félibien, pièces justif., p. 1v.) Dans une charte de Gammon pour le monastère de Limeux, en 697 (Annal. Bened., t. I, append., art. 34); dans la charte de fondation des monastères de Poultiers et de Vézelay, donnée par Gérard de Roussillon au 11º siècle (Haq. Pict., Courtépée), et dans beaucoup d'autres pièces, ces malédictions se présentent à peu près dans les mêmes termes, comme on le voit d'ailleurs par les Formules de Marculfe.

Digitized by Google

nait ainsi la métropole et la tête. Ce système fut bientôt compris et adopté par d'autres établissements monastiques, et notamment par Cîteaux, fondé en 1098. Conservant la règle de Saint-Benoît, ces agrégations ne différaient entre elles que par le centre d'autorité monastique, par les divers moyens imaginés pour maintenir l'esprit bénédictin, et par une plus ou moins grande austérité dans la discipline commune. Nulle ne se proposait, à vrai dire, une autre fin que celle de ses compagnes. Ce n'était point là proprement des différences d'ordres, mais seulement de congrégations. Partout la règle de Saint-Benoît demeurait sauve, et par là l'unité de l'ordre se maintenait intacte, malgré des rivalités qui éclatèrent plus tard 1. »

Ces réformes étaient devenues bien nécessaires, car depuis longtemps les abbés et les moines avaient étrangement faussé la règle de Saint-Benoît. Pendant les invasions des Normands particulièrement, la discipline s'était perdue au milieu du désordre général, les abbaves étaient devenues des forteresses plus remplies d'hommes d'armes que de religieux; les abbés eux-mêmes commandaient des troupes laïgues, et les moines, chassés de leurs monastères, étaient obligés souvent de changer le froc contre la cote d'armes 2. Toutefois, si après les réformes de Cluny et de Citeaux, les abbés ne se mélèrent plus dans les querelles armées des seigneurs laïques, ils ne demeuraient pas moins seigneurs féodaux, agissant comme tels et étant ainsi obligés de s'occuper d'intérêts temporels ; leur instruction, leur habitude du gouvernement de grands domaines et d'un personnel nombreux, faisaient qu'ils étaient appelés par les souverains non-seulement pour réformer des monastères, mais aussi comme conseillers, comme ministres, comme ambassadeurs. Dès avant les grandes associations clunisiennes et cisterciennes, on avait senti le besoin de réunir en faisceau certaines abbayes importantes. Vers 842, l'abbé de Saint-Germain des Prés, Ébroïn et ses religieux avaient formé une association avec ceux de Saint-Remi de Reims. Quelque temps auparavant les moines de Saint-Denis en avaient fait autant. Par ces associations, les monastères se promettaient une amitié et une assistance mutuelle tant en santé qu'en maladie, avec un certain nombre de prières qu'ils s'obligeaient de faire après la mort de chaque religieux des deux communautés 3. Mais c'est sous saint Odon et saint Maïeul, abbés de Cluny, que la règle de Saint-Benoît réformée va prendre un lustre tout nouveau, fournir tous les hommes d'intelligence et d'ordre qui, pendant près de deux siècles, auront une influence immense dans l'Europe occidentale, car Cluny est le véritable berceau de la civilisation moderne.

<sup>1</sup> Histoire de l'abbaye de Cluny, par M. P. Lorain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En 893, un abbé de Saint-Denis, Ebles, fut tué en Aquitaine d'un coup de pierre n l'attaque du château qu'il assiégeait comme capitaine d'une troupe de soldats. (Hist. de l'abbaye de Saint-Denys, par D. Félibien, p. 100.)

<sup>3</sup> Hist. de l'abhaye de Saint-Germain des Prés, par D. Bouillard. Paris, 1724, p. 30.

Maïeul gouverna l'abbaye de Cluny pendant quarante ans, jusqu'en 994. La chronique dit que ce fut un ange qui lui apporta le livre de la règle monastique. Devenu l'ami et le confident d'Othon le Grand, la tiare lui fut offerte par son fils Othon II, qu'il avait réconcilié avec sa mère, sainte Adélaïde: il refusa, sur ce que, disait-il, « les Romains et lui différaient autant de mœurs que de pays ». Sous son gouvernement, un grand nombre de monastères furent soumis à la règle de Cluny; parmi les plus importants nous citerons ceux de Payerne, du diocèse de Lausanne; de Classe, près de Ravenne; de Saint-Jean l'Évangéliste, à Parme; de Saint-Pierre au ciel d'or, à Pavie; l'antique monastère de Lérins, en Provence; de Saint-Pierre, en Auvergne; de Marmoutier, de Saint-Maur les Fossés et de Saint-Germain d'Auxerre, de Saint-Bénigne de Dijon, de Saint-Amand, de Saint-Marcel lez Châlons.

Saint Odilon, désigné par Maïeul comme son successeur, fut confirmé par cent soixante-dix-sept religieux de Cluny : il réunit sous la discipline clunisienne les monastères de Saint-Jean d'Angély, de Saint-Flour, de Thiern, de Talui, de Saint-Victor de Genève, de Farfa en Italie; ce fut lui qui exécuta la réforme de Saint-Denis en France qu'Hugues Capet avait demandée à Maïeul. Casimir, fils de Miceslas II, roi de Pologne, chassé du trône après la mort de son père, fut, sous Maïcul, diacre au monastère de Cluny; rappelé en Pologne en 1041, il fut relevé de ses vœux par le pape, se maria, régna, et en mémoire de son ancien état monastique, il créa et dota en Pologne plusieurs couvents qu'il peupla de religieux de Cluny. On prétend que ses sujets, pour perpétuer le souvenir de ce fait, s'engagèrent à couper leurs cheveux en forme de couronne, symbole de la tonsure monastique. Saint Odilon fut en relations d'estime ou d'amitié avec les papes Sylvestre II, Benoît VIII, Benoît IX, Jean XVIII. Jean XIX et Clément II; avec les empereurs Othon III, saint Henri, Conrad le Salique, Henri le Noir; avec l'impératrice sainte Adélaïde, les rois de France Hugues Capet et Robert; ceux d'Espagne, Sanche, Ramir et Garcias, saint Étienne de Hongrie, Guillaume le Grand, comte de Poitiers. Ce fut lui qui fonda ce que l'on appela la tréve de Dieu et la fête des morts. Il bâtit à Cluny un cloître magnifique, orné de colonnes de marbre qu'il fit venir par la Durance et le Rhône. « J'ai trouvé une abbave de bois, disait-il, et je la laisse de marbre. » Mais bientôt l'immense influence que prenait Cluny émut l'épiscopat : l'évêque de Mâcon, qui voyait croître en richesses territoriales, en nombre et en réputation, les moines de Cluny, voulut les faire rentrer sous sa juridiction générale. En exécution des volontés du fondateur laïque de l'abbaye, les papes avaient successivement accordé aux abbés des bulles formelles d'exemption; ils menacèrent même d'excommunication tout évêque qui serait tenté d'entreprendre sur les immunités accordées à Cluny par le saint-siège. « Les évêques ne pouvaient pénétrer dans l'abbaye, la visiter, y exercer leurs fonctions, sans y être appelés par l'abbé. Ils devaient excommunier tout individu qui troublerait les moines dans leurs possessions, leur liberté; et s'ils voulaient au contraire jeter un interdit sur les prêtres, les simples laīques, les serviteurs, les fournisseurs, les laboureurs, sur tous ceux enfin qui vivaient dans la circonscription abbatiale, et qui étaient nécessaires à la vie physique ou spirituelle des moines, cet interdit était nul de plein droit. Ces chartes abondent dans le cartulaire de l'abbaye; plus de quarante papes, à différentes époques, confirment ou amplifient les priviléges ecclésiastiques du monastère. En 1025, l'évêque de Mâcon, Gaulenus, dénonça à l'archevêque de Lyon, son métropolitain, les abbés et religieux de Cluny, qui troublaient l'état mis en l'Église dès sa naissance, pour s'exempter de la juridiction ordinaire de leur diocésain 1. »

L'abbé fut condamné après une longue résistance et se soumit. Le temps n'était pas encore venu où la papauté pouvait soutenir les priviléges qu'elle accordait; mais cette première lutte avec le pouvoir épiscopal explique la solidarité qui unit Cluny et la cour de Rome quelques années plus tard.

A vingt ans, Hugues, sous Odilon, était déjà prieur à Cluny; il était lié d'affection intime avec le moine Hildebrand. Hugues, fils de Dalmace. comte de Semur en Brionnais, succéda à saint Odilon; Hildebrand devint Grégoire VII. Tous deux, dans ces temps si voisins de la barbarie, surent faire prédominer un grand principe, l'indépendance spirituelle de l'Église. Mais Grégoire VII visait plus loin; ce qu'il voulait, en triomphant de Henri IV, c'était assurer le suprême pouvoir à la chaire de Saint-Pierre sur les trônes de la chrétienté. Saint Hugues sut rester l'ami des deux rivaux qui remplirent le xi° siècle de leurs luttes. Il est le représentant de l'esprit monastique arrivé à son apogée, dans un siècle où l'esprit monastique seul était capable, par son unité, son indépendance, ses lumières, et l'ordre qui le dirigeait, de civiliser le monde. Que ceux qui reprochent aux bénédictins leurs immenses richesses, leur prépondérance. leur esprit de propagande, et l'omnipotence qu'ils avaient su acquérir, se demandent si tous ces biens terrestres et intellectuels eussent été alors plus utilement placés pour l'humanité en d'autres mains? Était-ce la féodalité séculière sans cesse divisée, guerroyante, barbare, ignorante; était-ce le peuple, qui se connaissait à peine lui-même; était-ce la royauté, dont le pouvoir contesté s'appuyait tantôt sur le bras séculier, tantôt sur l'ascendant des évêques, tantôt sur le peuple des villes, qui pouvaient ainsi réunir en un faisceau toutes les forces vitales d'un pays, les coordonner, les faire fructifier, les conserver et les transmettre intactes à la postérité? Non, certes; les ordres religieux, voués au célibat, réunis sous une règle commune, attachés par des vœux inviolables et sacrés, prenant pour base la charité, étaient seuls capables de sauver la civilisation, de prendre en tutelle les grands et les peuples pendant cette minorité des nations. Les ordres religieux au xi siècle ont acquis cette immense influence et ce pouvoir ne relevant que d'un chef spirituel, parce que grands et peuples com-

<sup>1</sup> Hist. de l'abbaye de Cluny, par M. P. Lorain, p. 41 et suiv.

prenaient instinctivement la nécessité de cette tutelle sans laquelle tout fût retombé dans le chaos. Par le fait, au xi° siècle, il n'y avait que deux ordres en Europe, l'ordre militaire et l'ordre religieux; et comme, dans ce monde, les forces morales finissent toujours par l'emporter sur la force matérielle lorsqu'elle est divisée, les monastères devaient acquérir plus d'influence et de richesses que les châteaux; ils avaient pour eux l'opinion des peuples qui, à l'ombre des couvents, se livraient à leur industrie, cultivaient leurs champs avec plus de sécurité que sous les murs des forteresses féodales; qui trouvaient un soulagement à leurs souffrances morales et physiques dans ces grands établissements où tout était si bien ordonné, où la prière et la charité ne faisaient jamais défaut; lieu d'asile pour les âmes malades, pour les grands repentirs, pour les espérances décues, pour le travail et la méditation, pour les plaies incurables du cœur. pour la faiblesse et la pauvreté, dans un temps où la première condition de l'existence mondaine était une taille élevée, un bras pesant, des épaules capables de porter la cotte d'armes. Un siècle plus tard, Pierre le Vénérable, dans une réponse à saint Bernard, explique mieux que nous ne saurions le faire les causes de la richesse de Cluny. « Tout le monde sait, dit-il, de quelle manière les maîtres séculiers traitent leurs serfs et leurs serviteurs. Ils ne se contentent pas du service usuel qui leur est dû; mais ils revendiquent sans miséricorde les biens et les personnes, les personnes et les biens. De là, outre les cens accoutumés, ils les surchargent de services innombrables, de charges insupportables et graves, trois ou quatre fois par an, et toutes les fois qu'ils le veulent. Aussi voit-on les gens de la campagne abandonner le sol et fuir en d'autres lieux. Mais, chose plus affreuse! ne vont-ils pas jusqu'à vendre pour de l'argent les hommes que Dieu a rachetés au prix de son sang? Les moines, au contraire, quand ils ont des possessions, agissent bien d'autre sorte. Ils n'exigent des colons que les choses dues et légitimes; ils ne réclament leurs services que pour les nécessités de leur existence; ils ne les tourmentent d'aucune exaction, ils ne leur imposent rien d'insupportable; s'ils les voient nécessiteux, ils les nourrissent de leur propre substance. Ils ne les traitent pas en esclaves, en serviteurs, mais en frères... Et voilà pourquoi les moines sont propriétaires à aussi bon titre, à meilleur titre même que les laïques. » Il faut donc voir dans l'immense importance de Cluny, au xiº siècle, un mouvement national, un commencement d'ordre et de raison, après les déréglements et le pillage. Saint Hugues, en effet, participe à toutes les grandes affaires de son siècle, comme le feront plus tard l'abbé Suger et saint Bernard lui-même. Saint Hugues n'est pas seulement occupé de réformer des monastères et de les soumettre à la règle de Cluny, de veiller à ce que l'abbaye mère croisse en grandeur et en richesses, à ce que ses priviléges soient maintenus, il est mêlé à tous les événements importants de son siècle; les rois et les princes le prennent pour arbitre de leurs différends. Alphonse VI, roi de Castille, qui professait pour lui la plus vive amitié, le charge de fonder deux monastères clunisiens en Espagne: il contribue à la construction de la grande église mère commencée par Hugues. Guillaume le Conquérant sollicite l'abbé de Cluny de venir gouverner les affaires religieuses de l'Angleterre. D'antiques abbayes deviennent, pendant le gouvernement de saint Hugues, des dépendances de Cluny: ce sont celles de Vézelay, de Saint-Gilles, Saint-Jean d'Angély, Saint-Pierre de Moissac, Maillezais, Saint-Martial de Limoges, Saint-Cyprien de Poitiers, Figeac, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Austremoine de Mauzac, et Saint-Bertin de Lille. Tout en conservant leur titre d'abbé, les supérieurs de ces établissements religieux sont nommés par l'abbé général. « Déjà, cinq ans auparavant, saint Hugues ne consentait à se charger du monastère de Lézat qu'à la condition que l'élection de l'abbé lui serait abandonnée et à ses successeurs après lui. En pareille circonstance, dit Mabillon, il mettait toujours cette condition, afin, comme l'exprime la charte, de ne point travailler en vain, et dans la crainte que le monastère réformé ne vint bientôt à retomber dans un état pire que le premier 1. » Saint Hugues fonde le monastère de la Charité-sur-Loire : de son temps Cluny était un véritable royaume, « sa domination s'étendait sur trois cent quatorze monastères et églises. L'abbé génér 'était un prince temporel qui, pour le spirituel, ne dépendait que à saint-siège. Il battait monnaie sur le territoire même de Cluny, aussi bien que le roi de France dans sa royale cité de Paris 2...»

Pour gouverner des établissements répartis sur tout le territoire occidental de l'Europe, des assemblées de chapitres généraux sont instituées; à des époques rapprochées et périodiques, on verra de tous les points de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de l'Aquitaine, de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre, de la Hongrie, de la Pologne, accourir à la voix de l'abbé les supérieurs et délégués des monastères. « Saint Benoît voulait que, dans les affaires importantes, l'abbé consultat toute la communauté. Cette sage précaution, cette espèce de liberté religieuse sera transportée en grand dans l'immense congrégation de Cluny. Au chapitre général, on discutera des intérêts et des besoins spirituels du cloître, comme les conciles font des intérêts et des besoins de l'Église. On rendra compte de l'état de chaque communauté; toutes seront groupées par provinces monastiques, et le chapitre général, avant de se séparer, nommera deux visiteurs pour chacune de ces provinces. Leur devoir sera d'y aller assurer l'exécution des mesures décrétées dans le chapitre général, de voir de près l'état des choses, d'entendre et d'accueillir au besoin les plaintes des faibles, et d'y régler toutes choses pour le bien de la paix 3. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cluny au xi<sup>e</sup> siècle, par l'abbé Cucherat. — Voy. Mabillon, Ann. Bened., t. V, p. 70 : « ..... Ne in vacuum laborare videretur, et ne semel recuperatus locus iterum in pejora « laberetur. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. de Saint-Etienne Harding, p. 264.—Voy. Essai sur l'hist. monét. de l'abbaye de Cluny, 1842, p. 8 (tiré à 25 exempl.), par M. Anatole Barthélemy.

<sup>3</sup> Cluny au xie siècle, par l'abbe Cucherat, p. 23.

Ainsi, politiquement, Cluny donnait l'exemple de l'organisation centrale qui, plus tard, sera suivie par les rois. Mais non content de cette surveillance exercée par des visiteurs, nommés en chapitre général, Hugues veut voir par lui-même; nous le suivons tour à tour sur tous les points de l'Europe où sont établies des filles de Cluny; il fait rédiger les coutumes de son monastère par un de ses savants disciples, Bernard 1; il fonde à Marcigny un couvent de femmes, dans lequel viennent bientôt se réfugier un grand nombre de dames illustres, Mathilde de Bergame et Gastonne de Plaisance; Véraise et Frédoline, du sang royal d'Espagne; Marie, fille de Malcolm d'Écosse: la sœur de saint Anselme de Cantorbéry: Adèle de Normandie, fille de Guillaume le Conquérant; Mathilde, veuve d'Étienne de Blois; Hermingarde de Boulogne, sœur de cette princesse, et Émeline de Blois, sa fille. Parmi tant de personnages, Aremburge de Vergy, mère de saint Hugues, vient aussi se retirer au monastère de Marcigny. En Angleterre, en Flandre, et jusqu'en Espagne, cette nouvelle communauté eut bientôt des églises et des prieurés sous sa dépendance.

Rien de comparable à ce mouvement qui se manifeste au x1° siècle en faveur de la vie religieuse régulière. C'est qu'en effet là seulement les esprits d'élite pouvaient trouver un asile assuré et tranquille, une existence intellectuelle, l'ordre et la paix. La plupart des hommes et des femmes qui s'adonnaient à la vie monastique n'étaient pas sortis des classes inférieures de la société, mais, au contraire, de ses hautes régions. C'est la tête du pays qui se précipitait avec passion dans cette voie, comme la seule qui pût conduire, non-seulement à la méditation et aux inspirations religieuses, mais au développement de l'esprit, qui pût ouvrir un vaste champ à l'activité de l'intelligence.

Mais une des grandes gloires des ordres religieux, gloire trop oubliée par des siècles ingrats, ç'a été le défrichement des terres, la réhabilitation de l'agriculture, abandonnée depuis la conquête des barbares aux mains des colons ou de serfs avilis. Aucune voix ne s'éleva à la fin du siècle dernier pour dire que ces vastes et riches propriétés possédées par les moines avaient été des déserts arides, des forêts sauvages, ou des marais insalubres qu'ils avaient su fertiliser. Certes, après l'émancipation du tiers état, l'existence des couvents n'avait plus le degré d'utilité qu'ils acquirent du x° au xn° siècle; mais à qui les classes inférieures de la société, dans l'Europe occidentale, devaient-elles leur bien-être et l'émancipation qui en est la conséquence, si ce n'est aux établissements religieux de Cluny et de Cîteaux <sup>2</sup>?

De nos jours on a rendu justice aux bénédictins, et de graves autorités ont énuméré avec scrupule les immenses services rendus à l'agriculture par les établissements clunisiens et cisterciens. Partout où Cluny ou Cîteaux fondent une colonie, les terres deviennent fertiles, les marais pestilentiels

<sup>1</sup> Bihl. Clun., dans les notes d'André Duchesne, col. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mabillon, sixième préface de ses Acta sanctorum ord. S. Bened., t. V, nº 48 et 49.

se changent en vertes prairies, les forêts sont aménagées, les coteaux arides se couvrent de vignobles. Qui ne sait que les meilleurs bois, les moissons les plus riches, les vins précieux proviennent encore aujourd'hui des terres dont les moines ont été dépossédés? A peine l'oratoire et les cellules des bénédictins étaient-ils élevés au milieu d'un désert, que des chaumières venaient se grouper alentour; puis, à mesure que l'abbaye ou le prieuré s'enrichissait, le hameau devenait un gros village, puis une bourgade, puis une ville. Cluny, Paray-le-Monial, Marcigny-les-Nonains, Charlieu, Vézelay, Clairvaux, Pontigny, Fontenay, Morimond, etc., n'ont pas une autre origine. La ville renfermait des industriels instruits par les moines; des tanneurs, des tisserands, des drapiers, des corroyeurs, livraient à l'abbaye, moyennant salaire, les produits fabriqués de ses troupeaux, sans craindre le chômage, la plaie de nos villes manufacturières modernes; leurs enfants étaient élevés gratuitement à l'abbave, les infirmes et les vieillards soignés dans des maisons hospitalières bien disposées et bien bâties; souvent les monastères élevaient des usines pour l'extraction et le faconnage des métaux : c'étaient alors des forgerons, des chaudronniers, des orfévres même qui venaient se grouper autour des moines, et s'il survenait une année de disette, si la guerre dévastait les campagnes, les vastes greniers de l'abbaye s'ouvraient pour les ouvriers sans pain. La charité alors ne se couvrait pas de ce manteau froid de nos établissements modernes, mais elle accompagnait ses dons de paroles consolantes, elle était toujours là, présente, personnifiée par l'Église. Non contente de donner le remède, elle l'appliquait elle-même, en suivait les progrès, connaissait le malade, sa famille, son état, et le suivait jusqu'au tombeau. Le paysan de l'abbaye était attaché à la terre, comme le paysan du seigneur séculier, mais par cela même, loin de se plaindre de cet état, voisin de l'esclavage politiquement parlant, il en tirait protection et assistance perpétuelle pour lui et ses enfants. Ce que nous avons vu établi au IXº siècle dans l'enceinte d'une villa (voy, le plan de l'abbaye de Saint-Gall) s'étendait, au xie siècle, sur un vaste territoire, ou remplissait les murs d'une ville. Dire que cet état de choses ne comportait aucun abus serait une exagération; mais au milieu d'une société divisée et désordonnée comme était celle du xre siècle, il est certain que les établissements monastiques formaient un état relativement bon. Ce n'est pas tout : les monastères, dans un temps où les routes étaient peu sûres, étaient un refuge assuré pour le voyageur, qui jamais ne frappait en vain à la porte des moines. Ceux qui ont visité l'Orient savent combien est précieuse l'hospitalité donnée par les couvents à tous venants; mais combien devait être plus efficace et plus magnifique surtout celle qu'on trouvait dans des maisons comme Cluny, comme Clairvaux. A ce propos qu'on nous permette de citer ici un passage d'Udalric 1: « Comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Udalr. Antiq. consuetud., lib. III, cap. xxiv. Nous empruntons cette traduction à l'ouvrage de M. l'abbé Cucherat, que nous avons déjà eu occasion de citer plusieurs fois. Les Antiquiores consuetudines cluniacensis monasterii d'Udalric se trouvent

« les hôtes à cheval étaient recus par le custode ou gardien de l'hôtellerie, « ainsi les voyageurs à pied l'étaient par l'aumônier. A chacun l'aumônier « distribuait une livre de pain et une mesure suffisante de vin. En outre, «à la mort de chaque frère, on distribuait pendant trente jours sa portion a au premier pauvre qui se présentait. On lui donnait en sus de la viande a comme aux hôtes, et à ceux-ci un denier au moment du départ. Il y « avait tous les jours dix-huit prébendes ou portions destinées aux pauvres « du lieu, auxquels on distribuait en conséquence une livre de pain; pour • pitance, des fèves quatre jours la semaine, et des légumes les trois autres a jours. Aux grandes solennités, et vingt-cinq fois par an, la viande rema plaçait les fèves. Chaque année, à Pâques, on donnait à chacun d'eux neuf coudées d'étoffe de laine, et à Noël une paire de souliers. Six reli-« gieux étaient employés à ce service : le majordome, qui faisait la distri-« bution aux pauvres et aux hôtes; le portier de l'aumônerie; deux allaient « chaque jour au bois, dans la forêt, avec leurs anes; les deux autres étaient a chargés du four. On distribuait des aumônes extraordinaires à certains • jours anniversaires et en mémoire de quelques illustres personnages, « tels que saint Odilon, l'empereur Henri, le roi Ferdinand (fils de Sanche « le Grand, roi de Castille et de Léon, mort le 27 décembre 1065) et son «épouse, et les rois d'Espagne. Chaque semaine, l'aumônier lavait les « pieds à trois pauvres, avec de l'eau chaude en hiver, et il leur donnait à «chacun une livre de pain et la pitance. En outre, chaque jour, on distriabuait douze tourtes, chacune de trois livres, aux orphelins et aux veu-« ves, aux boiteux et aux aveugles, aux vieillards et à tous les malades qui « se présentaient. C'était encore le devoir de l'aumônier de parcourir, « une fois la semaine, le territoire de l'abbaye, s'informant des malades, « et leur remettant du pain, du vin, et tout ce qu'on pouvait avoir de « meilleur. » Udalric ajoute plus loin que l'année où il écrivit ses coutumes, on avait distribué deux cent cinquante jambons, et fait l'aumône à dixsept mille pauvres. Chaque monastère dépendant de Cluny imitait cet exemple selon ses moyens. Si nous ajoutons à ces occupations, toutes charitables, l'activité extérieure des moines de Cluny, leur influence politique et religieuse, les affaires considérables qu'ils avaient à traiter, la gestion spirituelle et temporelle de leurs domaines et des prieurés qui dépendaient de l'abbaye mère, l'enseignement de la jeunesse, les travaux littéraires du clottre, et enfin l'accomplissement de nombreux devoirs religieux de jour et de nuit, on ne s'étonnera pas de l'importance qu'avait acquise cette maison à la fin du xie siècle, véritable gouvernement qui devait tout attirer à lui, grands et petits, influence morale et richesses. C'est alors aussi que la construction de la grande église est commencée.

Du temps de saint Hugues, l'église de Cluny ne suffisait plus au nombre des moines; cet abbé entreprit, en 1089, de la reconstruire. La légende

intégralement imprimées dans le Spicilegium (t. I, in-folio, p. 641 et suiv.). On les a réunies à l'œuvre du moine Bernard, dont il est l'abréviateur (in-4° en 126 pages).

1. — 33

dit que saint Pierre en donna le plan au moine Gauzon pendant son sommeil. C'était certainement l'église la plus vaste de l'Occident. Voici (fig. 2)



le plan de l'abbaye telle qu'elle existait encore 'à la fin du siècle dernier; malheureusement à cette époque déjà, comme dans la plupart des grands monastères de bénédictins, les bâtiments claustraux avaient été presque entièrement reconstruits, mais l'église était intacte. Commencée

<sup>1</sup> Ce plan est à l'echelle de 0m,0005 pour metre.

par la partie du chœur sous saint Hugues, elle ne fut dédiée qu'en 1131. Le narthex ne fut achevé qu'en 1220. A était l'entrée du monastère, fort belle porte du xiiº siècle à deux arcades, qui existe encore. En avant de l'église, en R, cinq degrés conduisaient dans une sorte de parvis au milieu duquel s'élevait une croix de pierre, puis on trouvait un grand emmarchement interrompu par de larges paliers qui descendait à l'entrée du narthex, flanqué de deux tours carrées. La tour méridionale était le siége de la justice, la prison; celle du nord était réservée à la garde des archives. Il ne semble pas que les églises clunisiennes aient été précédées de porches de cette importance avant le xue siècle. Le narthex B de Cluny datait des premières années du xIIIº siècle; ceux de la Charité-sur-Loire et de Vézelay ont été bâtis au XII°. A Vézelay, cependant, il existait un porche construit en même temps que la nef à la fin du xie siècle ou au commencement du xue, mais il était bas et peu profond. Il est difficile de savoir exactement à quel usage cette avant-nef était destinée; une nécessité absolue avait dû forcer les religieux de la règle de Cluny, vers le milieu du xir siècle, d'adopter cette disposition, car elle se développe tout à coup, et prend une grande importance. A Cluny, à la Charité, à Vézelay, le narthex est une véritable église avec ses collatéraux, son triforium, ses deux tours. A Vézelay, le triforium se retourne au-dessus de la porte d'entrée de la nef intérieure, et devient ainsi une véritable tribune sur laquelle avait été placé un autel au xir siècle, dans la niche centrale formant originairement l'une des baies éclairant le pignon occidental (vov. Architecture religieuse, fig. 22). Ce vestibule était-il destiné à contenir la suite des nobles visiteurs qui étaient reçus par les moines, ou les nombreux pèlerins qui se rendaient à l'abbaye & certaines époques de l'année? Était-il un narthex réservé pour les pénitents? Cette dernière hypothèse nous paraîtrait la plus vraisemblable; un texte vient l'appuyer. Dans l'ancien pontifical de Châlon-sur-Saône, si voisin de Cluny, on lisait : « Dans quelques églises, le prêtre, par ordre de l'évêque, célèbre la « messe sur un autel très-rapproché des portes du temple, pour les péni-« tents placés devant le portail de l'église 1. » A Cluny même, près de la porte d'entrée à gauche, dans le vestibule, on voyait encore, avant la révolution, une table de pierre de quatre pieds de long sur deux pieds et demi de large, qui pouvait passer pour un autel du x11° siècle 2.

Du vestibule on entrait dans la grande église par une porte plein cintre dont le linteau représentait probablement, comme à Moissac, les vingt-quatre vicillards de la vision de saint Jean <sup>3</sup>, bien que les descriptions ne relatent que vingt-trois figures. Au-dessus, dans le tympan, était sculpté de dimension colossale, comme aussi dans le tympan de la porte méri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « In quibusdam ecclesiis sacerdos in aliquo altari foribus proximiori celebrat missam, « jussu episcopi, pænitentibus ante fores ecclesiæ constitutis. » (Lorain, p. 66.)

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Apocalypse.

dionale de l'abbave de Moissac, le Christ assis tenant l'Évangile et bénissant; autour de lui étaient les quatre évangélistes et quatre anges supportant l'auréole ovoïde dont il était entouré. La nef immense était bordée de doubles collatéraux, comme l'église Saint-Sernin de Toulouse: elle était voûtée en berceau plein cintre. Au-dessus de la porte d'entrée, dans l'épaisseur du mur séparant le narthex de la nef, et formant un encorbellement de 2<sup>m</sup>,00 à l'intérieur, était pratiquée une chapelle dédiée à saint Michel, à laquelle on arrivait par deux escaliers à vis. Nous avons vu qu'à l'abbaye de Saint-Gall (fig. 1) une petite chapelle circulaire, élevée au-dessus du sol, était également dédiée à saint Michel. A Vézelay, à la cathédrale d'Autun, c'est une niche qui surmonte le portail et dans laquelle pouvait être placé un autel. Il semblerait que cette disposition appartînt aux églises clunisiennes; en tout cas, elle mérite d'être mentionnée, car nous la retrouvons à Saint-Andoche de Saulieu; dans l'église de Montréal, près d'Avallon, sous forme de tribune avec son autel encore en place (voy. Tribune). Mais ce qui caractérise la grande église de Cluny, c'est ce double transsept dont aucune église en France ne nous donne d'exemple. En D, était l'autel principal; en E, l'autel de retro; en F, le tombeau de saint Hugues, mort en 1109. La grande quantité de religieux qui occupaient Cluny à la fin du xi° siècle explique cette disposition du double transsept; en effet, les stalles devaient s'étendre depuis l'entrée du transsept oriental jusque vers le tombeau du pape Gélase, en G, et fermaient ainsi les deux croisillons de la première croisée. Le second transsept devait être réservé au culte, à l'entrée comme à la sortie des religieux; et les deux croisillons du premier transsept, derrière les stalles, étaient destinés au service des quatre chapelles ouvertes à l'est, peut-être aussi aux hôtes nombreux que l'abbaye était souvent obligée de loger, soit pendant les grandes assemblées, lors des séjours des papes et des personnages souverains. Du côté du midi était un immense clottre entouré de bâtiments dont on retrouve des traces encore aujourd'hui en O et en I. - K, L, étaient les deux abbatiales reconstruites à la fin du xv° siècle et au commencement du xvie; M, une boulangerie qui subsiste encore; S, N, les bâtiments rebâtis au commencement du siècle dernier sur l'emplacement des constructions primitives; P, la paroisse; T, la rue longeant la clôture de l'abbaye; V, les jardins avec de grands viviers. Une chronique de l'abbaye fait remonter au gouvernement de saint Hugues « la construction d'un immense réfectoire, au midi du clottre. Ce réfectoire, long de cent pieds et large de soixante, contenait six rangs de tables, sans compter trois autres tables transversales, destinées aux fonctionnaires de la communauté. Il était orné de peintures qui retraçaient les histoires mémorables de l'Ancien et du Nouveau Testament, les portraits des principaux fondateurs et bienfaiteurs de l'abbaye. A l'un des bouts, une grande peinture représentait le jugement dernier 1. » Cet

<sup>1</sup> Lorain, Hist. de l'abbaye de Cluny.

usage de peindre la scène du jugement dernier dans les réfectoires de la règle de Cluny était fréquent; il y a quelque temps que l'on voyait les traces d'une de ces représentations dans le réfectoire de l'abbaye de Moissac, détruit aujourd'hui pour donner passage au chemin de fer de Bordeaux à Toulouse.

La ville de Cluny, qui est bâtie au midi de l'abbaye, sur le rampant d'un coteau s'inclinant vers l'église, renferme encore une grande quantité de charmantes maisons des xue et xine siècles; elle fut entourée de murs vers la fin du xire siècle par les abbés, et pour reconnaître ce service, la ville s'engagea dès lors à payer des dîmes au monastère. Outre les deux

tours du narthex, l'église de Cluny possédait trois clochers posés à cheval sur son premier transsept et un clocher sur le centre de la deuxième croisée, que l'on désignait sous le nom de clocher des lampes, parce qu'il contenait à sa base les couronnes de lumières qui brûlaient perpétuellement au-dessus du grand autel. Il n'est pas douteux que l'abbaye ne fût entourée de murs fortifiés avant la construction des murs de la ville, et lorsque celle - ci faisait, pour ainsi dire, partie du monastère. La curieuse abbaye de Tournus, dont nous donnons ici le plan (fig. 3), était entourée de murs continuant les remparts de la ville du



côté nord et possédant ses défenses particulières du côté du midi dans la cité même <sup>1</sup>. Une charte de Charles le Chauve désigne ainsi Tournus : a Trenorchium castrum, Tornutium villa, et cella Sancti Valeriani », le château, la ville de Tournus, et l'enceinte sacrée de Saint-Valérian. Ces divisions étaient fréquentes au moyen âge; et, lorsque les monastères étaient voisins des villes, soit parce qu'ils s'étaient établis proche de cités déjà existantes, soit parce que successivement des habitations laïques s'étaient agglomérées près d'eux, ils maintenaient toujours un côté découvert donnant sur la campagne et ne se laissaient pas entourer de toutes parts. A Paris, l'abbaye Saint-Germain des Prés possédait une vaste étendue de terrains situés à l'ouest du monastère, et il fallut que la ville s'étendît singulièrement pour déborder ces prés qui se prolon-

<sup>1</sup> Ce plan est à l'échelle de 0m,0005 pour mètre.

geaient jusqu'au delà de la rue du Bac. L'abbaye de Moissac avait son enceinte fortisiée, séparée de l'enceinte de la ville par une rue commune. Il en était de même à l'abbaye Saint-Remi de Reims, à celle de Saint-Denis; les abbayes de la Trinité, de Saint-Étienne, à Caen (fig. 4), se trouvaient dans une situation analogue <sup>1</sup>. Il arrivait souvent aussi que les monastères bâtis à une certaine distance de villes populeuses étaient



à peu près gagnés par les constructions particulières; alors, au moment des guerres, on englobait les enceintes de ces monastères dans les nouvelles fortifications des villes. C'est ainsi qu'à Paris, le prieuré de Saint-Martin des Champs, les Chartreux, le Temple, les Célestins, l'abbaye Sainte-Geneviève, Saint-Germain des Prés, les Blancs-Manteaux, furent successivement compris dans l'enceinte de la ville, quoique ces établissements eussent été originairement élevés extra muros.

Comme propriétaires fonciers, les ordres religieux possédaient tous les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La vue cavalière de l'abbaye Saint-Étienne de Caen que nous donnons ici est copiée sur une gravure de la *Topographie de la Goule*: Normandir (Mérian, édit. Francfort, 1662). Voyez aussi les Monogr. d'abbayes, biblioth. Sainte-Geneviève.

droits de seigneurs féodaux, et cette situation même ne contribua pas peu à leur décadence, lorsque le pouvoir royal, d'une part, et les priviléges des communes, de l'autre, prirent une grande importance; elle les plaçait souvent (et à moins d'exemptions particulières, que le suzerain n'admettait qu'avec peine) dans l'obligation de fournir des hommes d'armes en temps de guerre, ou de tenir garnison. A la fin du xii siècle, quand la monarchie devient prépondérante, les grands établissements religieux qui se sont élevés, humbles d'abord, en face de la féodalité, absorbent le château, puis sont absorbés à leur tour dans l'unité monarchique; mais c'est au moment où ils passent de l'état purement monastique à l'état de propriétaires féodaux, c'est-à-dire sous les règnes de Philippe-Auguste et de saint Louis, qu'ils s'entourent d'enceintes fortifiées. Toute institution tient toujours par un point au temps où elle fleurit. L'institut monastique, du moment qu'il était possesseur de terres, devenait forcément pouvoir féodal, car on ne comprenait pas alors la propriété sous une autre forme. Les abbés les plus illustres de Cluny avaient senti combien cette pente était glissante, et pendant les xie et xiie siècles ils avaient, par des réformes successives, essayé d'enlever à la propriété monastique son caractère féodal; mais les mœurs étaient plus fortes que les réformes, et Cluny, qui, par sa constitution, son importance, le personnel influent qui faisait partie de l'ordre, les bulles des papes, et ses richesses, paraissait invulnérable, devait être attaqué par le seul côté qui donnait au suzerain le moven de s'immiscer dans ses affaires; et ce côté attaquable, c'étaient les droits seigneuriaux des abbés.

Dans les dernières années du xi° siècle, trois religieux de Molesmes, saint Robert, saint Albéric et saint Étienne, après s'être efforcés de réformer leur abbaye, qui était tombée dans le plus grand relachement, allèrent à Lyon, en compagnie de quatre autres frères, trouver l'archevêque Hugues, légat du saint-siège, et lui exposèrent qu'ils désiraient fonder un monastère où la règle de Saint-Benoît fût suivie avec la plus grande rigueur; le légat loua leur zèle, mais les engagea à n'entreprendre cette tache qu'en compagnie d'un plus grand nombre de religieux. En effet, bientôt quatorze frères se joignirent à eux, et ayant reçu l'avis favorable du légat, ils partirent ensemble de Molesmes et allèrent s'établir dans une foret nommée Citeaux, située dans le diocèse de Châlon. C'était une de ces solitudes qui occupaient alors une grande partie du sol des Gaules. Le vicomte de Beaune leur abandonna ce désert. La petite colonie se mit à l'œuvre et éleva bientôt ce que les annales cisterciennes appellent le monastère de bois. Ce lieu était humide et marécageux; l'oratoire fut bâti en un an, de 1098 à 1099 : ce n'était qu'une pauvre chapelle. Les vingt et un religieux n'eurent dans l'origine ni constitution ni règlements particuliers, et s'attachèrent littéralement à la règle de Saint-Benoît; ce ne fut qu'un peu plus tard que saint Albéric rédigea des statuts. « Les nouveaux solitaires devaient vivre des travaux de leurs mains, dit l'auteur des annales de l'ordre, sans toutefois manquer aux devoirs auxquels ils étaient obligés

en qualité de religieux.... Saint Pierre de Cluny, ajoute cet auteur, faisant réflexion sur leur vie, la croit non-seulement difficile, mais même impossible aux forces humaines. Comment se peut-il faire, s'écrie-t-il, que des solitaires accablés de fatigues et de travaux, qui ne se nourrissent que d'herbes et de légumes, qui n'entretiennent pas les forces du corps, et même peuvent à peine conserver la vie, entreprennent des travaux que les gens de la campagne les plus robustes trouveraient très-rudes et trèsdifficiles à supporter, et qu'ils souffrent tantôt les ardeurs du soleil, tantôt les pluies, les neiges et les glaces de l'hiver?.... Si les religieux recevaient des frères convers', c'était pour n'être pas obligés de sortir de l'enceinte du monastère, et pour que ces frères pussent s'employer aux affaires extérieures. » Saint Robert et ses compagnons, en fondant Citeaux, comprenaient déjà quelle prisc donnait aux pouvoirs séculiers la règle de Saint-Benoît, entre les mains des riches établissements de Cluny; aussi avec quelle rigueur ces fondateurs repoussent-ils les donations, qui ne tendaient qu'à les soulager d'une partie de leurs rudes labeurs, au détriment de leur indépendance! ne conservant que le sol ingrat qui pouvait à peine les nourrir, afin de n'être à charge à personne, « car, ajoute l'auteur déjà cité, c'est ce qu'ils craignaient le plus au monde». Cependant Eudes, duc de Bourgogne, éleva un château dans le voisinage, afin de se rapprocher de ces religieux qu'il avait aidés de ses dons lors de la construction de leur oratoire; son fils Henri voulut bientôt partager leurs travaux, il se fit moine. Mais Cîteaux ne prit un grand essor que quand saint Bernard et ses compagnons vinrent s'y renfermer; à partir de ce moment, une nouvelle milice se présente pour relever celle fournie par Cluny un siècle auparavant. De la forêt marécageuse où les vingt et un religieux de Molesmes ont bâti quelques cabanes de bois, cultivé quelque coin de terre, vont sortir, en moins de vingt-cinq ans, plus de soixante mille moines cisterciens. qui se répandront du Tibre au Volga, du Mançanarez à la Baltique. Ces moines, appelés de tous côtés par les seigneurs féodaux pour défricher des terres abandonnées, pour établir des usines, élever des troupeaux, assainir des marais, vont prêter à la papauté le concours le plus puissant par leur union, par la parole de leur plus célèbre chef; à la royauté et au peuple, par la réhabilitation de l'agriculture; car au milieu d'eux, sous le même habit, on verra des seigneurs puissants conduire la charrue à côté du

Les frères convers différaient des frères profès, en ce que leurs vœux étaient simples et non solennels. C'étaient des serviteurs que les cisterciens pouvaient s'attacher avec la permission de l'évêque diocésain. A une époque où les monastères étaient pleins de religieux de race noble, les frères convers étaient pris parmi les laboureurs, les gens de métiers : ils portaient un costume régulier toutefois et mangeaient à la table commune au réfectoire. On comprend que dans des temps où la condition du peuple des campagnes était aussi misérable que possible, les couvents cisterciens ne devaient pas manquer de frères convers, qui retrouvaient ainsi, en entrant dans le cloître, la sécurité, une grande liberté relative et une existence assurée.

pauvre colon. Citeaux enlèvera des milliers de bras à la guerre pour remplir ses huit ou dix mille granges 1. Ses travaux ne s'arrêteront pas là, son immortel représentant prêchera la seconde croisade; Citeaux défendra l'Europe contre les Maures d'Espagne, par la formation des ordres militaires de Calatrava, d'Alcantara, de Montesa. Les templiers demanderont des règlements à saint Bernard. Cîteaux, plus encore que Cluny, viendra au secours des pauvres, non-seulement par des aumônes, mais en emplovant leurs bras; et ses dons sortis de monastères simples et austères d'aspect, répartis par des moines se livrant chaque jour aux travaux les plus rudes, paraîtront plus précieux en ce qu'ils ne sembleront pas l'abandon du superflu, mais le partage du nécessaire. Ce n'est pas sur les lieux élevés que se fondent les monastères cisterciens, mais dans les vallons marécageux, le long des cours d'eau : c'est là que la culture pourra fertiliser le sol en convertissant des marais improductifs en prairies arrosées par des cours d'eau; c'est là que l'on pourra trouver une force motrice pour les usines, moulins, huileries, scieries, forges, etc. Citeaux, la Ferté, Clairvaux, Morimond, Pontigny, Fontenay, l'abbaye du Val, sont bâtis dans de creux vallons, et encore aujourd'hui, autour de ces établissements ruinés, on retrouve à chaque pas la trace des immenses travaux des moines, soit pour retenir les eaux dans de vastes étangs, soit pour les diriger dans des canaux propres aux irrigations, soit pour les amener dans des biefs de moulins. Comme exemple de ce que nous avançons ici, et pour donner une idée de ce qu'était, à la fin du xiie siècle, un monastère cistercien, voici (fig. 5) le plan général de l'abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard<sup>2</sup>. On remarquera tout d'abord que ce plan se divise en deux sections distinctes. La plus importante, celle de l'est, renferme les bâtiments affectés aux religieux : en A, sont placés l'église et deux cloitres dont nous donnons plus bas le détail; en B, des fours et moulins à grains et à huile; en C, la cellule de saint Bernard, son oratoire et son jardin religieusement conservés; en E, des piscines alimentées par l'étang; en F, le logement des hôtes; en G, la maison abbatiale, voisine de l'entrée et de l'hôtellerie; en H, des écuries; en I, le pressoir et grenier à foin; en Y, des cours d'eau, et en S un oratoire. L'entrée principale de l'abbaye est en D. La section du plan située à l'ouest, et séparée de la première par une muraille, comprend les dépendances et les logements des frères convers attachés à l'abbaye. T est un jardin (promenoir). K, le parloir; L, des logements et ateliers d'artisans; M, la boucherie; N, des

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citeaux arriva promptement au nombre incroyable de deux mille maisons monastiques des deux sexes; chaque maison possédait cinq ou six granges. (Histoire de l'abbaye de Morimond, par l'abbé Dubois, 2° édit., 1852. — Annales de l'ordre de Citeaux: Essai sur l'histoire de l'ordre de Citeaux, par D. P. Le Nain, 1696.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous devons ce plan à l'obligeance de M. Harmand, bibliothécaire de la ville de Troyes, et de M. Millet, architecte de ce diocese, qui a bien voulu nous en fournir un calque.

**— 266** —

granges et étables; O, des pressoirs publics; P, la porte principale; R, les



restes du vieux monastère; V, une tuilerie; X, son four. Des cours d'eau circulent au milieu de ces divers bâtiments et usines. Une enceinte

générale, garnie de quelques tours de guet, enveloppe tout le monastère



ainsi que ses dépendances; des jardins potagers et des vergers sont situés à l'extrémité est, et arrosés par des rigoles. Voici (fig. 6) le plan des bâti-

ments réservés aux religieux. On remarquera tout d'abord que l'église A est terminée à l'abside par neuf chapelles carrées. Quatre autres chapelles orientées s'ouvrent sur le transsept; outre les stalles des religieux disposées en avant de la croisée, d'autres stalles sont placées immédiatement après la porte d'entrée dans la nef : ces stalles étaient probablement réservées aux frères convers. B est le grand cloître avec son lavabo couvert, grand bassin d'une seule pièce muni d'une infinité de petites gargouilles tout alentour (voy. LAVABO). C, la salle capitulaire éclairée sur un petit jardin. D, le parloir des moines 1: le silence le plus absolu devant être observé entre les religieux, un endroit spécial était réservé pour les entretiens nécessaires, afin de ne pas exciter le scandale parmi les frères. E, le chauffoir 2: c'était là qu'après le chant des laudes, au lever du soleil, les religieux transis pendant l'office de la nuit allaient se réchauffer et graisser leurs sandales, avant de se rendre aux travaux du matin. F, la cuisine, ayant sa petite cour de service, son cours d'eau T, une laverie et un garde-manger à proximité. G, le réfectoire, placé en face du grand bassin des ablutions. H, le cimetière au nord de l'église. I, le petit cloître avec huit cellules réservées aux copistes, éclairées du côté du nord et s'ouvrant au midi sur l'une des galeries de ce cloître. K, l'infirmerie et ses dépendances; L, le noviciat; M, l'ancien logis des étrangers: N. l'ancien logis abbatial: O. le cloître des vieillards infirmes: P. la salle de l'abbé; Q, la cellule et l'oratoire de saint Bernard; R, des écuries; S, des granges et des celliers; U, une scierie et un moulin à huile, mus par le cours d'eau T; V, un atelier de corroyeurs; X, la sacristie; Y, la petite bibliothèque, armariolum, où les frères déposaient leurs livres de lecture; Z, un rez-de-chaussée au-dessus duquel est établi le dortoir. auquel on accède par un escalier droit pris dans le couloir qui se trouve à côté du parloir D. Au-dessus de ce parloir était disposée la grande bibliothèque, à laquelle on montait par un escalier donnant dans le croisillon sud de l'église. Cet escalier conduisait également au dortoir, afin que les religieux pussent descendre à matines directement dans l'église. Du porche peu profond de l'église on parvient à la cuisine et à ses dépendances, sans passer dans le cloître, par une ruelle qui longe les granges et celliers; cette ruelle est accessible aux chariots par une porte charretière percée à la droite du porche. Ainsi, communications faciles avec le dehors pour les services, et clôture complète pour les religieux profès, si bon semble. Au sud du petit cloître on voit une grande salle : c'est une école, ou plutôt le lieu de réunion des moines destiné aux conférences en usage dans l'ordre de Citeaux. Ces conférences étaient de véritables combats théologiques, dans ce temps où déjà la scolastique s'était introduite dans l'étude de la théologie; et en effet, dans le plan original, ce lieu est désigné ainsi : Thesiù p. pugnand. aula.

<sup>. 1</sup> Colloquii locus.

<sup>1. 2</sup> Calefactorium.

On conçoit que de rudes travaux manuels et de nombreux devoirs religieux ne pouvaient satisfaire entièrement l'intelligence d'hommes réunis en grand nombre, et parmi lesquels on comptait des personnages distingués, tant par leur rang que par leur éducation littéraire. Autour du petit cloitre venait donc se grouper ce qui était destiné à la pâture intellectuelle du monastère : la bibliothèque, les cellules des copistes, la salle où se discutaient les thèses théologiques; et comme pour rappeler aux religieux qu'ils ne devaient pas s'enorgueillir de leur savoir, de la vivacité de leur intelligence et des succès qu'ils pouvaient obtenir parmi leurs frères, l'infirmerie, l'asile des vieillards dont l'esprit aussi bien que le corps étaient affaiblis par l'age et les travaux, se trouvait la près du centre intellectuel du couvent. Entre cette salle et le dessous du dortoir, des latrines sont disposées le long des cours d'eau. A côté de la grande salle K est une petite chapelle, désignée sous le nom de chapelle des comtes de Flandre.

Certes, ce plan est loin de satisfaire aux exigences académiques auxquelles on croit, de nos jours, devoir sacrifier le bon sens et les programmes les mieux écrits; mais si nous prenons la peine de l'analyser, nous resterons pénétrés de la sagesse de ses dispositions. Les besoins matériels de la vie, granges, celliers, moulins, cuisines, sont à proximité du cloître, mais restent cependant en dehors de la clôture, afin que le voisinage de ces services ne puissent distraire les religieux profès. Au sud de l'église est le cloitre, entouré de toutes les dépendances auxquelles les religieux doivent accéder facilement; chacune de ces dépendances prend l'espace de terrain qui lui convient. Au delà, un plus petit cloître paratt réservé aux travaux intellectuels. Si nous jetons les yeux sur le plan d'ensemble (fig. 5), nous voyons les usines, les vastes granges, les étables, les logements des artisans disposés dans une première enceinte en dehors de la clôture religieuse, sans symétrie, mais en raison du terrain, des cours d'eau, de l'orientation. Une troisième enceinte à l'est renferme les jardins, viviers, prises d'eau, etc. Tout l'établissement enfin est enclos dans des murs et des ruisseaux pouvant mettre l'abbaye à l'abri d'un coup de main.

De tous ces bâtiments si bien disposés et qui étaient construits de façon à durer jusqu'à nos jours, il ne reste plus que des fragments. L'abbaye de Clairvaux, entièrement reconstruite dans le siècle dernier, ne présente qu'un faible intérêt. Cette abbaye avait la plus grande analogie avec l'abbaye mère. La plupart de ses dispositions étaient copiées sur celles de Citeaux. La constitution de l'ordre, qui avait été rédigée définitivement en 1119, dans une assemblée qui prit le nom de premier chapitre général de Citeaux, par Hugues de Mâcon, saint Bernard et dix autres abbés de l'ordre, et qui est un véritable chef-d'œuvre d'organisation, en s'occupant des bâtiments, dit: « Le monastère sera construit (si faire se peut) de telle façon qu'il réunisse dans son enceinte toutes les choses nécessaires; savoir: l'eau, un moulin, un jardin, des ateliers pour divers métiers, afin d'éviter que les moines n'aillent au dehors. » L'église doit être d'une grande simplicité.

« Les sculptures et les peintures en seront exclues; les vitraux uniquement de couleur blanche, sans croix ni ornements <sup>1</sup>. Il ne devra point être élevé de tours de pierre ni de bois pour les cloches, d'une hauteur immodérée, et par cela même en désaccord avec la simplicité de l'ordre.... Tous les monastères de Cîteaux seront placés sous l'invocation de la sainte Vierge.... Des granges ou métairies seront réparties sur le sol possédé par l'abbaye; leur culture confiée aux frères convers aidés par des valets de ferme.... Les animaux domestiques devront être propagés, autant qu'ils ne sont qu'utiles.... Les troupeaux de grand et de petit bétail ne s'éloigneront pas à plus d'une journée des granges, lesquelles ne seront pas bâties à moins de deux lieues de Bourgogne l'une de l'autre <sup>2</sup>. »

Nous donnons (fig. 7) le plan cavalier de l'abbaye de Cîteaux, tête de l'ordre; il est facile de voir que les dispositions de ce plan ont été copiées sur celles de Clairvaux<sup>3</sup>. O est la première entrée à laquelle on accède par une avenue d'arbres; une croix signale au voyageur la porte du monastère. Une chapelle D est bâtie à côté de l'entrée. Aussitôt que le frère portier entendait frapper à la porte, il se levait en disant : Deo gratias 4, rendant ainsi grâces à Dieu de ce qu'il arrivait un étranger; en ouvrant, il ne prononçait que cette parole : Benedicite, se mettait à genoux devant le nouveau venu, puis allait prévenir l'abbé. Quelque graves que fussent ses occupations, l'abbé venait recevoir celui que le ciel lui envoyait; après s'être prosterné à ses pieds, il le conduisait à l'oratoire : cet usage explique la destination de cette petite chapelle située près de la porte. Après une courte prière, l'abbé confiait son hôte au frère hospitalier, chargé de s'informer de ses besoins, de pourvoir à sa nourriture, à celle de sa monture s'il était à cheval. Une écurie F était à cet effet placée près de la grande porte intérieure E. Les hôtes mangeaient ordinairement avec l'abbé, qui avait pour cela une table séparée de celle des frères. Après les complies, deux frères semainiers, désignés chaque dimanche au chapitre pour cet office, venaient laver les pieds du voyageur.

De la première entrée on accédait dans une cour A, autour de laquelle étaient placées des granges, écuries, étables, etc., puis un grand bâtiment G, contenant des celliers et le logement des frères convers, qui ne se trouvaient pas ainsi dans l'enceinte réservée aux religieux profès. En H, était le logement de l'abbé et des hôtes, également au dehors du clottre; en N, l'église, à laquelle les frères convers et les hôtes accédaient par une porte particulière en S. B, le grand clottre; K, le réfectoire; I, la cuisine;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il existe encore, en effet, dans la grande église abbatiale de Pontigny, des vitraux blancs de l'époque de sa construction, dont les plombs seuls forment des dessins d'un beau style, et comme le ferait un simple trait sur une surface incolore (voy. VITRAIL).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la Notice sur l'abhaye de Pontigny, par le baron Chaillou des Barres, 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce plan est extrait de la Topographie de la France (Biblioth. nation., Estampes). Ces bâtiments furent complétement altérés au commencement du dernier siècle.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jul. Pàris, Espr. primit. de Clt., sect. 10 et 11 : De l'off. du portier. — Histoire de l'abbaye de Morimond, par l'abbé Dubois.

— 271 — [ ARCHITECTURE ] M, les dortoirs et leur escalier L; C, le petit cloître, et P, les cellules des



copistes, comme à Clairvaux, avec la bibliothèque au-dessus; R, la grande

infirmerie, pour les vieillards incapables de se livrer aux travaux actifs, et les malades. Une enceinte enveloppait tous les bâtiments, les jardins et cours d'eau destinés à leur arrosage. On voit qu'ici l'article de la constitution de l'ordre concernant la disposition des bâtiments était scrupuleusement exécuté. Sur l'église, une seule flèche, de modeste apparence, élevée au centre du transsept, suffisait au petit nombre de cloches nécessaires au monastère; mais à Cîteaux l'abside était terminée carrément, et en cela le chœur de l'église de Clairvaux, bâti pendant la seconde moitié du xmº siècle, différait de l'abbaye mère.



L'abbaye de Pontigny, fondée en 1114, un an avant celle de Clairvaux, dans une vallée du diocèse d'Auxerre, jusqu'alors inculte et déserte, paraît avoir adopté la seconde, vers la fin du xii° siècle, dans le plan de son église, une abside avec chapelles carrées rayonnantes. Voici (fig. 8) le plan de cette abbaye. De même qu'à Clairvaux et qu'à Cîteaux, le transsept possède quatre chapelles carrées. L'église A est précédée d'un porche bas, s'ouvrant sur le dehors par une suite d'arcades. Ici le grand cloître C est situé au nord de l'église, mais cette disposition peut s'expliquer par la situation du terrain. Il fallait que les services du monastère fussent, conformément aux usages de Cîteaux, à proximité de la petite rivière qui coule de l'est à l'ouest, et l'église ne pouvait être bâtie sur la rive droite de ce cours d'eau, parce que cette

rive est vaseuse, tandis que la rive gauche donne sur un bon sol: dès lors le cloître, devant être forcément placé entre l'église et ce cours d'eau, ne pouvait être bâti qu'au nord de la nef. D'ailleurs, le climat est beaucoup moins rude à Pontigny qu'à Clairvaux et Cîteaux, et l'orientation méridionale du cloître était moins nécessaire. B est l'oratoire primitif qui avait été conservé; D, la salle du chapitre; E, le grand réfectoire; F, la cuisine et ses dépendances, avec sa petite cour séparée sur le cours d'eau; G, le chauffoir; H, le noviciat; I, les pressoirs; K, la sacristie; L, des granges avec les logements des frères convers à proximité, en dehors de la clôture des religieux, comme à Cîteaux et à Clairvaux. Le logement de l'abbé et des hôtes, ainsi que les dépendances, étaient à l'ouest, proche de la première entrée du monastère. M, la chapelle de saint Thomas Becket, qui fut, comme chacun sait, obligé de se réfugier à Pontigny. Un grand bassin aux ablutions était placé au milieu du cloître. De vastes jardins entouraient cet établissement et s'étendaient à l'est de l'église.

Comparativement à Cîteaux et à Clairvaux, Pontigny est un monastère du second ordre, et cependant sa filiation s'étendait en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne et en Angleterre; trente maisons étaient placées sous sa juridiction, toutes fondées de 1119 à 1230. Parmi ces maisons nous citerons celles de Condom, de Châlis, du Pin, de Cercamp, de Saint-Léonard, en France; de San-Sebastiano, de Saint-Martin de Viterbe, en Italie; de Sainte-Croix, de Zam, de Kiers, en Hongrie, etc., etc.

Il ne paraît pas que l'abbaye de l'ontigny ait jamais été entourée de fortes murailles comme sa mère Citeaux, et ses sœurs Clairvaux et Morimond; c'était là un établissement presque exclusivement agricole: nous n'y trouvons plus ce petit cloître réservé aux travaux littéraires; pas d'école, pas de cellules pour les copistes, pas de grande bibliothèque. Les moines de Pontigny, en effet, convertirent bientôt la vallée déserte et marécageuse où ils s'étaient établis en un riche territoire qui est devenu l'une des vallées les plus fertiles de l'Auxois; ils possédaient 2895 arpents de bois; ils avaient planté des vignes à Châblis, à Pontigny, à Saint-Bris; entretenaient 40 arpents de beaux prés, trois moulins, une tuilerie et de nombreux domaines!

Comme Pontigny, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, dans le diocèse de Paris, était un établissement purement agricole. Fondé en 1128 (fig. 9), il n'avait pas l'importance des établissements de Clairvaux, de Morimond, de Pontigny, mais on trouve dans ce plan la simplicité d'ordonnance et la régularité des édifices enfantés par Cîteaux: toujours les quatre chapelles ouvertes à l'est dans le transsept, et comme à Cîteaux une abside carrée. En A, est l'église; en B, le cloître; en C, le réfectoire, disposé perpendiculairement au cloître, conformément au plan de Cîteaux et contrairement aux usages monastiques adoptés par les autres règles. La cuisine et le chauffoir étaient

Digitized by Google

<sup>1</sup> L'église de Pontigny et la grange à l'entrée sont encore conservées. Cette église, quoique d'une simplicité un peu puritaine, ne laisse pas d'être fort belle; nous ne savons s'il a jamais existé un clocher sur le transsept, il n'en reste plus de traces.

à proximité. Le grand bâtiment qui prolonge le transsept contenait au



rez-de-chaussée la salle du chapitre, la sacristie, parloirs, etc.; au bout,



des latrines; audessus, le dortoir. Près de l'entrée, comme à Pontigny, il existe une grange trèsvaste; en E, un moulin. Le colombier D, que nous avons réuni ce plan, se trouve éloigné du cloître dans les vastes dépendances qui entourent l'abbaye 1. Mais voici maintenant une abbaye de troisième classe de l'ordre de Citeaux: c'est Fon-

tenay, près de Montbard (fig. 9 bis). L'église A est d'une extrême simplicité

<sup>1</sup> Ce plan nous a été communiqué par M. Hérard, architecte, qui a fait sur cette abbaye un travail graphique important, accompagné d'une excellente notice à laquelle nous renvoyons nos lecteurs. Ces plans sont aujourd'hui la propriété du ministère des Beaux-Arts.

comme construction; son abside est carrée, sans chapelles, et quatre chapelles carrées s'ouvrent seulement sur le transsept. Cette disposition apparaît toujours, comme on le voit, dans les églises de la règle de Cîteaux, ainsi que le porche fermé en avant de la nef. Le cloître C est placé au midi, le cours d'eau H étant de ce côté de l'église. En F est la salle capitulaire; à la suite le réfectoire, les cuisines et le chauffoir avec sa cheminée; en D sont les dortoirs: mais ces constructions ont été relevées au xv° siècle. Dans l'origine le dortoir était placé, suivant l'usage, à la suite du transsept de l'église, afin de faciliter aux moines l'accès du chœur pour les offices de nuit. Le long du ruisseau sont établis des granges, celliers, etc. La porte est en E, avec les étables et écuries. Les autres services de cet établissement ont disparu aujourd'hui. Le monastère de Fontenay est situé dans un vallon resserré, sauvage, et de l'aspect le plus pittoresque; des étangs considérables, retenus par les moines en amont du couvent à l'est, servent

encore aujourd'hui à faire mouvoir de nombreuses usines, telles que moulins, fouleries, scieries, dans les bâtiments desquelles on rencontre quantité de fragments du xii° siècle. Fontenay était surtout un établissement industriel, comme Pontigny était un établissement agricole. On trouve en amont du monastère des traces considérables de mâchefer, ce qui donne lieu de supposer que les moines avaient établi des forges autour de la maison religieuse 1. Nous avons vu plus haut que des métairies étaient établies dans le voisinage des grandes abbayes pour la culture des terres, qui bientôt vinrent augmenter les domaines des religieux. Ces métairies conser-



vaient leur nom primitif de villæ: c'étaient de grandes fermes occupées par des frères convers et des valets, sous la direction d'un religieux qui avait le titre de frère hospitalier; car dans ces villæ, comme dans les simples granges isolées même, l'hospitalité était assurée au voyageur attardé: et à cet effet, une lampe brûlait toute la nuit dans une petite niche pratiquée au-dessus ou à côté de la porte de ces bâtiments ruraux, comme un fanal destiné à guider le pèlerin et à ranimer son courage? Voici donc (fig. 10) l'une de ces métairies; dépendance de Clairvaux,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fontenay appartient aujourd'hui aux descendants du célèbre Montgolfier; le monastère est devenu une papeterie importante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales cisterc., t. II, p. 50.

elle est jointe au plan de ce monastère donné plus haut, et est intitulée villæ Outraube. En A est la porte principale de l'enceinte, traversée par un cours d'eau B; deux granges immenses, dont l'une est à sept nefs, sont bâties en C; l'une de ces granges a son entrée sur les dehors. Dans une enceinte particulière D sont disposés les bâtiments d'habitation des frères convers et des valets; en E sont des étables et écuries. Une autre porte s'ouvre à l'extrémité opposée à la première, en F; c'est là que loge le frère hospitalier. Ces villæ n'étaient pas toujours munies de chapelles, et leurs habitants devaient se rendre aux églises des abbayes ou prieurés voisins pour entendre les offices.

Il fallait, conformément aux statuts de l'ordre, qu'une villa, qu'une grange, fussent placées à une certaine distance de l'abbaye mère pour prendre le titre d'abbaye, et qu'elles pussent suffire à l'entretien de treize religieux au moins. Quand les établissements ruraux ne possédaient que des revenus trop modiques pour nourrir treize religieux, ils conservaient leur titre de villa ou de simple grange.

L'ordre bénédictin de Cluny possédait des établissements secondaires qui avaient des rapports avec les granges cisterciennes; on les désignait sous le nom d'obédiences<sup>2</sup>. Ces petits établissements possédaient tout ce qui constitue le monastère: un oratoire, un cloître avec ses dépendances; puis autour d'une cour voisine, ouverte, les bâtiments destinés à l'exploitation.

C'était dans les obédiences qu'on reléguait pendant un temps plus ou moins long les moines qui avaient fait quelque faute et devaient subir une pénitence; ils se trouvaient soumis à l'autorité du prieur, et condamnés



aux plus durs travaux manuels, remplissant les fonctions qui, dans les grands établissements, étaient confiées aux valets. La plupart de ces domaines ruraux sont devenus depuis longtemps des fermes abandonnées aux mains laïques, car bien avant la révolution du dernier siècle, les moines n'é-

taient plus astreints à ces pénitences corporelles; cependant nous en avons vu encore un certain nombre dont les bâtiments sont assez bien conservés.

Auprès d'Avallon, entre cette ville et le village de Savigny, dans un vallon fertile, perdu au milieu des bois et des prairies, on voit encore s'élever un charmant oratoire de la fin du xir° siècle, avec les restes d'un cloître et des dépendances en ruine. Nous donnons (fig. 11) le plan de cette obé-

<sup>1</sup> Annales cisterc., t. III, p. 440, et t. IV, p. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Du Cange, Glossaire.

dience qui a conservé le nom de prieuré de Saint-Jean les Bons-Hommes. En A est l'oratoire, dont la nef est couverte par un berceau ogival construit en briques de 0<sup>m</sup>,40 d'épaisseur; toute la construction est d'ailleurs en belles pierres bien appareillées et taillées. Une porte B très-simple, mais d'un beau caractère, permet aux étrangers ou aux colons du voisinage de se rendre aux offices sans entrer dans le cloître; une seconde porte C sert d'entrée aux religieux pour les offices. En D est le cloître, sur lequel s'ouvre une jolie salle E dans laquelle, après laudes, les religieux se réunissaient pour recevoir les ordres touchant la distribution du travail du jour. Le dortoir était au-dessus; en F, le réfectoire et la cuisine; en G, des celliers, granges et bâtiments d'exploitation. Une cour H, ouverte en I sur la campagne, était destinée à contenir les étables et chariots



nécessaires aux travaux des champs. On entrait dans l'enceinte cloîtrée par une porte K. Le frère portier était probablement logé dans une cellule en L. Les traces de ces dernières constructions sont à peine visibles aujourd'hui. En M était la sacristie ayant une issue sur le jardin. Un petit ruisseau passait au nord de l'oratoire, en N, et une clôture enfermait du côté de l'est le jardin particulier de ce petit monastère. Voici (fig. 12) une élévation prise du côté de l'abside de la chapelle, qui donne une idée de ces constructions, dont l'extrême simplicité ne manque ni de grâce ni de style. L'entrée de la salle E est charmante, et rappelle les constructions clunisiennes du x11° siècle.

On comprend comment de vastes établissements, richement dotés, tels que Cluny, Jumiéges, Saint-Denis, Vézelay, Cîteaux, Clairvaux, apportaient dans la construction de leurs bâtiments un soin et une recherche extraordinaires; mais lorsqu'on voit que ce soin, ce respect, dirons-nous, pour l'institut monastique, s'étendent jusque dans les constructions les plus médiocres, jusque dans les bâtiments ruraux les plus restreints, on se sent pris d'admiration pour cette organisation bénédictine qui couvrait le sol de l'Europe occidentale d'établissements à la fois utiles et bien conçus, où l'art véritable, l'art qui sait ne faire que ce qu'il faut, mais faire tout ce qu'il faut, n'était jamais oublié. On s'est habitué dans notre siècle à considérer l'art comme une superfluité que les riches seuls peuvent se permettre. Nos colléges, nos maisons d'écoles, nos hospices, nos séminaires, sembleraient, aux yeux de certaines personnes, ne pas remplir

leur but, s'ils n'étaient pas froids et misérables d'aspect, repoussants. dénués de tout sentiment d'art : la laideur paraît imposée dans nos programmes d'établissements d'éducation ou d'utilité publique. Comme si ce n'était pas un des moyens les plus puissants de civilisation que d'habituer les yeux à la vue des choses convenables et belles à la fois! comme si l'on gagnait quelque chose à placer la jeunesse et les classes inférieures au milieu d'objets qui ne parlent pas aux yeux, et ne laissent qu'un souvenir froid et triste! C'est à partir du moment où l'égalité politique est entrée dans les mœurs de la nation qu'on a commencé à considérer l'art comme une chose de luxe, et non plus comme une nourriture commune. aussi nécessaire et plus nécessaire peut-être aux pauvres qu'aux riches. Les bénédictins ne traitaient pas les questions d'utilité avec le pédantisme moderne; mais en fertilisant le sol, en établissant des usines, en desséchant des marais, en appelant les populations des campagnes au travail, en instruisant la jeunesse, ils habituaient les veux aux belles et bonnes choses; leurs constructions étaient durables, bien appropriées aux besoins et gracieuses cependant, et, loin de leur donner un aspect repoussant ou de les surcharger d'ornements faux, de décorations menteuses, ils faisaient en sorte que leurs écoles, leurs couvents, leurs églises, laissassent des souvenirs d'art qui devaient fructifier dans l'esprit des populations. Ils enseignaient la patience et la résignation aux pauvres, mais ils connaissaient les hommes, sentaient qu'en donnant aux classes ignorantes et déshéritées la distraction des yeux à défaut d'autre, il faut se garder du faux luxe, et que l'enseignement purement moral ne peut convenir qu'à des esprits d'élite. Cluny avait bien compris cette mission, et était entrée dans cette voie hardiment; ses monuments, ses églises, étaient un livre ouvert pour la foule; les sculptures et les peintures dont elle ornait ses portes, ses frises, ses chapiteaux, et qui retraçaient les histoires sacrées. les légendes populaires, la punition des méchants et la récompense des bons, attiraient certainement plus l'attention du vulgaire que les éloquentes prédications de saint Bernard. Aussi voyons-nous que l'influence de cet homme extraordinaire (influence qui peut être difficilement comprise par notre siècle où toute individualité s'efface) s'exerce sur les grands. sur les évêques, sur la noblesse et les souverains, sur le clergé régulier, qui renfermait alors l'élite intellectuelle de l'Occident: mais en s'élevant par sa haute raison au-dessus des arts plastiques, en les proscrivant comme une monstrueuse et barbare interprétation des textes sacrés, il se mettait en dehors de son temps, il déchirait les livres du peuple; et si sa parole émouvante, lui vivant, pouvait remplacer ces images matérielles, après lui l'ordre monastique eût perdu un de ses plus puissants moyens d'influence, s'il eût tout entier adopté les principes de l'abbé de Clairvaux. Il n'en fut pas ainsi, et le XIII° siècle commençait à peine, que les cisterciens eux-mêmes, oubliant la règle sévère de leur ordre, appelaient la peinture et la sculpture pour parer leurs édifices.

Cette constitution si forte des deux plus importantes abbayes de l'Oc-

cident. Cluny et Citeaux, toutes deux bourguignonnes, donne à toute l'architecture de cette province un caractère particulier, un aspect robuste et noble qui n'existe pas ailleurs, et qui reste imprimé dans ses monuments jusque vers le milieu du XIIIe siècle. Les clunisiens avaient formé une école d'artistes et d'artisans très-avancée dans l'étude de la construction et des combinaisons architectoniques, des sculpteurs habiles, dont les œuvres sont empreintes d'un style remarquable; c'est quelque chose de grand. d'élevé, de vrai, qui frappe vivement l'imagination, et se grave dans le souvenir. L'école de statuaire des clunisiens possède une supériorité incontestable sur les écoles contemporaines du Poitou et de la Saintonge, de la Provence, de l'Aquitaine, de la Normandie, de l'Alsace, et même de l'Îlede-France. Quand on compare la statuaire et l'ornementation de Vézelay des xi° et xii° siècles, de Dijon, de Souvigny, de la Charité-sur-Loire, de Charlieu, avec celle des provinces de l'Ouest et du Nord, on demeure convaincu de la puissance de ces artistes, de l'unité d'école à laquelle ils s'étaient formés (voy. Statuaire, Sculpture). Les grandes abbayes bourguignonnes établies dans des contrées où la pierre est abondante et d'une excellente qualité, avaient su profiter de la beauté, de la dimension et de la force des matériaux tirés du sol, pour donner à leurs édifices cette grandeur et cette solidité qui ne se trouvent plus dans les provinces où la pierre est rare, basse et fragile. L'architecture de Cluny, riche déjà dès le xie siècle, fine dans ses détails, pouvait encore être imitée dans des contrées moins favorisées en matériaux; mais le style d'architecture adopté par les cisterciens était tellement inhérent à la nature du calcaire bourguignon, qu'il ne put se développer ailleurs que dans cette province. Ces raisons purement matérielles, et les tendances générales des ordres monastiques vers le luxe extérieur, tendances vainement combattues, contribuèrent à limiter l'influence architectonique de la règle de Cîteaux. Pendant que saint Bernard faisait de si puissants efforts pour arrêter la décadence, déjà prévue par lui, de l'ordre bénédictin, une révolution dans l'enseignement allait enlever aux établissements monastiques leur prépondérance intellectuelle.

Au XII° siècle, après de glorieuses luttes, des travaux immenses, l'ordre monastique réunissait dans son sein tous les pouvoirs. Saint Bernard représente le principe religieux intervenant dans les affaires temporelles, les gouvernant même quelquefois. Suger, abbé de Saint-Denis, c'est le religieux homme d'État, c'est un ministre, un régent de France. Pierre le Vénérable personnifie la vie religieuse; il est, comme le dit fort judicieusement M. de Rémusat, « l'idéal du moine 1 ». A côté de ces trois hommes apparaît Abailard, l'homme de la science (voy. Architecture, Développement de l'). Deux écoles célèbres déjà au commencement du xii° siècle étaient établies dans le cloître Notre-Dame et dans l'abbaye de Saint-Victor; Abailard en fonda une nouvelle qui, se réunissant à d'autres élevées autour de la sienne, constitua l'Université de Paris. La

<sup>1</sup> Saint Anselme de Cantorb., par M. C. de Rémusat (Paris, 1853): voy. les chap. I et II.

renommée de ce nouveau centre d'enseignement éclipsa bientôt toutes les écoles des grandes abbayes d'Occident.

Les établissements religieux n'avaient pas peu contribué, par le modèle d'organisation qu'ils présentaient, la solidarité entre les habitants d'un même monastère, par leur esprit d'indépendance vis-à-vis du pouvoir laïque et diocésain, au développement des communes. Des chartes d'affranchissement furent accordées, au XIIe siècle, non-seulement par des évêques. seigneurs temporels<sup>1</sup>, mais aussi par des abbés. Les moines de Morimond, de Cîteaux, de Pontigny, furent des premiers à provoquer des établissements de communes autour d'eux. Beaucoup de monastères, en maintenant l'unité paroissiale, enfantèrent l'unité communale : leurs archives nous donnent des exemples d'administrations municipales copiées sur l'administration conventuelle. Le maïeur, le syndic représentaient l'abbé, et les anciens appelés à délibérer sur les affaires et les intérêts de la commune, les vieillards du monastère qui aidaient l'abbé de leurs conseils 2: l'élection, qui était la base de l'autorité dans le monastère, était également adoptée par la commune. Plus d'une fois les moines eurent lieu de se repentir d'avoir ainsi aidé au développement de l'esprit municipal, et l'organisation qu'ils avaient su établir autour de leurs abbayes leur fut fatale. Ils suivaient en ceci la marche naturelle des choses. Pour prospérer, il fallait fonder l'ordre et le travail sur le territoire de l'abbave; l'ordre et le travail sont les premiers enseignements de la liberté : aussi les vassaux des abbés réclamaient-ils bientôt des chartes d'affranchissement. Avant le XIIº siècle, un grand nombre de paroisses, de collégiales, étaient devenues la proie de seigneurs féodaux, qui jouissaient ainsi des bénéfices ecclésiastiques enlevés au pouvoir épiscopal. Peu à peu, grâce à l'esprit de suite des ordres religieux, à leur influence, ces bénéfices leur furent concédés par la noblesse séculière, à titre de donations, et bientôt les abbés se dessaisirent de ces fiefs en faveur des évêques, qui rentrèrent ainsi en possession de la juridiction dont ils avaient été dépouillés; car il faut rendre cette justice aux ordres religieux, qu'ils contribuèrent puissamment à rendre l'unité à l'Église, soit en reconnaissant et défendant l'autorité du saint-siège, soit en réunissant les biens ecclésiastiques envahis par la féodalité séculière, pour les replacer sous la main épiscopale. Des hommes tels que saint Hugues, saint Bernard, Suger, Pierre le Vénérable, avaient l'esprit trop élevé, pour ne pas comprendre que l'état monastique, tel qu'il existait de leur temps, et tel qu'ils l'avaient fait, était un état transitoire, une sorte de mission temporaire, appelée à tirer la société de la barbarie, mais qui devait perdre une grande partie de son importance du jour où le succès viendrait couronner leurs efforts. En effet, à la fin du XII<sup>o</sup> siècle déjà, l'influence acquise par les bénédictins dans les affaires de ce monde s'affaiblissait, l'éducation sortait de leurs mains. Les bourgs et villages qui s'étaient élevés autour de leurs établis-

<sup>1</sup> Entre autres, ceux de Reims, d'Amiens et de Laon.

<sup>. 2</sup> Hist. de l'abbaye de Morimond, par M. l'abbé Dubois, chap. xxIII.

sements, érigés en communes, possédant des terres à leur tour, n'étaient plus des agglomérations de pauvres colons abrutis par la misère; ceux-ci devenaient indépendants, quelquefois même insolents. Les évêques reprenaient la puissance diocésaine, et prétendaient, avec raison, être les seuls représentants de l'unité religieuse; les priviléges monastiques étaient souvent combattus par eux comme une atteinte à leur juridiction, ne relevant, elle aussi, que de la cour de Rome. La papauté, qui avait trouvé un secours si puissant dans l'institut monastique pendant les x1° et x11° siècles, 'à l'époque de ses luttes avec le pouvoir impérial, voyant les gouvernements séculiers s'organiser, n'avait plus les mêmes motifs pour accorder une indépendance absolue aux grandes abbayes; elle sentait que le moment était venu de rétablir la hiérarchie catholique conformément à son institution primitive; et avec cette prudence et cette connaissance des temps qui caractérisaient alors ses actes, elle appuyait le pouvoir épiscopal.

Pendant le cours du xIIe siècle, l'institut bénédictin ne s'était pas borné, comme nous avons pu le voir, au développement de l'agriculture. L'ordre de Citeaux particulièrement, s'occupant avec plus de sollicitude de l'éducation des basses classes que celui de Cluny, avait organisé ses frères convers en groupes: il y avait les frères meuniers, les frères boulangers, les frères brasseurs, les frères fruitiers, les frères corroyeurs, les fouleurs, les tisserands, les cordonniers, les charpentiers, les maçons, les maréchaux, les menuisiers, les serruriers, etc. Chaque compagnie avait un contre-mattre, et à la tête de ces groupes était un moine directeur qui était chargé de distribuer et de régler le travail. Au commencement du XII° siècle, sous l'influence de ce souffle organisateur, il s'était même élevé une sorte de compagnie religieuse, mais vivant dans le monde, qui avait pris le titre de pontifices (constructeurs de ponts) 1. Cette congrégation se chargeait de l'établissement des ponts, routes, travaux hydrauliques, chaussées, etc. Leurs membres se déplaçaient suivant qu'on les demandait sur divers points du territoire. Les ordres religieux ouvraient ainsi la voie aux corporations laïques du XIIIº siècle, et lorsqu'ils virent le monopole du progrès, soit dans les lettres, les sciences ou les arts, sortir de leurs mains. ils ne se livrèrent pas au découragement, mais au contraire ils se rapprochèrent des nouveaux centres.

Vers 1120, Othon, fils de Léopold, marquis d'Autriche, à peine âgé de vingt ans, se retira à Morimond avec plusieurs jeunes seigneurs, ses amis, et prit l'habit de religieux. Distinguant en lui un esprit élevé, l'abbé du

¹ Du Cange, Gloss.: « Pontifex, pontium exstructor. Fratres Pontis sub finem secundæ « stirpis regum Franc. ad hoc potissimum institui, ut viatoribus tutelam, hospitium, aliaque « necessaria præstarent. Fratres Pontis dicti quod pontes construerent uti facilius et tutius « fluvios transire possent viatores. Sic Avenionensem pontem præsidente et architecto « S. Beneseto exstruere, ut fusius docetur in ejusdem sancti historia Aquis edita ann. « 1707, in-16. Horum hospitalariorum Pontificum, seu Factorum Pontium (sic aliquando « vocantur) habitus erat vestis alba cum signo pontis et crucis de panno supra pectus, ut « loquitur charta ann. 1471, pro Hospitali Pontis S. Spiritus, ex schedis D. Lancelot. »

monastère l'envoya à Paris après son noviciat, avec quelques-uns de ses compagnons, pour y étudier la théologie scolastique. C'est le premier exemple de religieux profès quittant le cloître pour puiser au dehors un enseignement qui alors, dans la capitale du domaine royal, remuait profondément toutes les intelligences. Othon s'assit bientôt dans la chaire abbatiale de Morimond, nommé par acclamation. Il éleva l'enseignement, dans cette maison, à un degré supérieur; depuis lors nombre de religieux appartenant aux ordres de Cluny et de Citeaux allèrent chercher la science dans le clottre de Notre-Dame, et dans les écoles fondées par Abailard, afin de maintenir l'enseignement de leurs maisons au niveau des connaissances du temps. Mais la lumière commençait à poindre hors du cloître, et son fover n'était plus à Cluny ou à Citeaux. A la fin du xIIe siècle et pendant le xiiie siècle, ces établissements religieux ne s'en tinrent pas là, et fondèrent des écoles à Paris même, sortes de succursales qui prirent les noms des maisons mères, où se réunirent des religieux qui vivaient suivant la règle, et enseignaient la jeunesse arrivant de tous les points de l'Europe pour s'instruire dans ce domaine des sciences. Les ordres religieux conservaient donc ainsi leur action sur l'enseignement de leur temps, bien qu'ils n'en fussent plus le centre.

Du ixº au xiº siècle les ordres religieux, préoccupés de grandes réformes, se plaçant à la tête de l'organisation sociale, avaient eu trop à faire pour songer à fonder de vastes et magnifiques monastères. Leurs richesses, d'ailleurs, ne commencèrent à prendre un grand développement qu'à cette époque, par suite des nombreuses donations qui leur étaient faites, soit par les souverains voulant augmenter leur salutaire influence. soit par les seigneurs séculiers au moment des croisades. C'est aussi à cette époque que l'architecture monastique prend un caractère particulier: rien cependant n'est encore définitivement arrêté: il fallait une longue expérience pour reconnaître quelles étaient les dispositions qui convenaient le mieux. Cluny avait son programme, Cîteaux avait le sien; tout cela différait peu de la donnée primitive adoptée déjà du temps où le plan de l'abbaye de Saint-Gall fut tracé. Mais c'est vers la fin du xir siècle et au commencement du xiiie, que les établissements monastiques, devenus riches, n'ayant plus à lutter contre la barbarie du siècle, moins préoccupés de grands intérêts moraux, peuvent songer à construire des demeures commodes, élégantes même, bien disposées, en rapport avec les habitudes séculières de ce temps. Les données principales sont conservées : le cloître, placé sur un des côtés de la nef, le plus souvent au sud, donne entrée dans la salle du chapitre, le trésor, la sacristie, et au-dessus le dortoir est bâti dans le prolongement du transsept, par les motifs déduits plus haut. Le long de la galerie du clottre opposée et parallèle à celle qui longe la nef, est élevé le réfectoire, aéré, vaste, n'ayant presque toujours qu'un rez-de-chaussée. En retour et venant rejoindre le porche de l'église, sont placés à rez-de-chaussée les celliers, au-dessus les magasins de grains, de provisions. La cuisine est toujours isolée, possédant son offi-

cine, son entrée et sa cour particulières. En aile à l'est, à la suite du réfectoire, ou le long d'un second clottre, la bibliothèque, les cellules des copistes, le logement de l'abbé, l'infirmerie. Près de l'entrée de l'église, du côté opposé, l'hôtellerie pour les étrangers, l'aumônerie, les prisons, puis ensin les dépendances autour des bâtiments du grand clottre, séparées par des cours ou des jardins. A l'est, un espace libre, retiré, planté, et qui semble destiné à l'usage particulier de l'abbé et des religieux. Pour résumer ce programme, une fois l'église donnée, les services purement matériels, ou qui peuvent être remplis par des laïques, sont toujours placés du côté de l'ouest, dans le voisinage du porche, tandis que tout ce qui tient à la vie morale et à l'autorité religieuse se rapproche du chœur de l'église. Mais si pendant le xi siècle l'institut bénédictin s'était porté de préférence vers l'agriculture; s'il avait, par un labeur incessant, par sa persévérance, fertilisé les terres incultes qui lui avaient été données, au milieu du XIIº siècle cette tâche était remplie : les monastères, entourés de villages nouvellement fondés et habités par des paysans, n'avaient plus les mêmes raisons pour s'adonner presque exclusivement à la culture, ils pouvaient dorénavant affermer leurs terres et se livrer à l'enseignement. Après avoir satisfait aux besoins matériels des populations, en rétablissant l'agriculture sur le sol occidental de l'Europe, ils étaient appelés à nourrir les intelligences, et déjà ils avaient été dépassés dans cette voie. Aussi nous voyons, vers la fin de ce siècle, les ordres se rapprocher des villes, ou rebâtir leurs monastères devenus insuffisants près des grands centres de population: conservant seulement l'église, ce lieu consacré, ils élèvent de nouveaux cloîtres, de vastes et beaux bâtiments en rapport avec ces besoins naissants. C'est ainsi que l'architecture monastique commence à perdre une partie de son caractère propre, et se fond déjà dans l'architecture civile.

A Paris, le prieur de Cluny fait rebâtir complétement le couvent de Saint-Martin des Champs, sauf le sanctuaire de l'église, dont la construction remonte à la réforme de ce monastère. Voici (fig. 13 ¹) le plan de ce prieuré. L'abbé de Sainte-Geneviève fait également reconstruire son abbaye (voy. fig. 14 ²). Puis, un peu plus tard, c'est l'abbé de Saint-Germain des Prés qui, laissant seulement subsister la nef de l'église, commence la construction d'un nouveau monastère qui fut achevé par un architecte laïque, Pierre de Montereau (voy. fig. 15 ³).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A, l'église, dont le chœur remonte aux premières années du xuº siècle, et la nef fut rebâtie vers 1240; B, le cloitre; C, chapelle Notre-Dame; D, réfectoire; G, salle capitulaire; H, mortuaire; E, petit dortoir; I, grandes salles, dortoirs au-dessus; K, celliers; l, cuisine; N, chapelle Saint-Michel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A, l'église : la base de la tour est seule conservée, sa construction date du xiº siècle. B, le grand cloître; C, le chapitre; D, jardin; E, le réfectoire; F, les cuisines.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A, l'église; B, le cloître; C, la porte principale de l'abbaye du côté de la ville; D, porte dite Papale, du côté des prés; E, salle capitulaire et dortoirs au-dessus; F, la chapelle de la Vierge, bâtie par P. de Montercau; G, le résectoire, bâti par le même

Ce n'est pas à dire cependant que les ordres religieux, au commen-



cement du xiiie siècle, abandonnassent complétement les campagnes;



architecte; H, celliers et pressoirs; I, la maison abbatiale; K, les fossés; L, jardios; M, dépendances. L'infirmerie à l'extrémité du bâtiment E.

s'ils sentaient la nécessité de se rapprocher des centres d'activité, de participer à la vie nouvelle des peuples ayant soif d'organisation et d'instruction, ils continuaient encore à fonder des monastères ruraux. Il semblerait même qu'à cette époque la royauté désirât maintenir la prédominance des abbayes dans les campagnes; peut-être ne voyait-elle pas sans



inguiétude les nouvelles tendances des ordres à se rapprocher des villes. en abandonnant ainsi les champs aux influences féodales séculières qu'ils avaient jusqu'alors si énergiquement combattues. La mère de saint Louis fit de nombreuses donations pour élever de nouveaux établissements dans les campagnes; ce fut elle qui fonda, en 1236, l'abbaye de Maubuisson, destinée aux religieuses de l'ordre de Citeaux. On retrouve encore dans ce plan (fig. 16) la sévérité primitive des dispositions cisterciennes, mais dans le style de l'architecture - comme à l'abbaye du Val, dont la reconstruction remonte à peu près à la même époque - des concessions sont faites au goût dominant de l'époque; la sculpture n'est plus exclue des cloîtres, le rigorisme de saint Bernard le cède au besoin d'art, qui alors se faisait sentir jusque dans les constructions les plus modestes. L'abbave de Maubuisson était en même temps un établissement agricole et une maison d'éducation pour les jeunes filles. Au XIII siècle, les religieux ne cultivaient plus la terre de leurs propres mains, mais se contentaient de surveiller leurs fermiers, et de gérer leurs biens ruraux, à plus forte raison les religieuses en usaient-elles ainsi. Déjà même au commencement du xir siècle, le travail des champs semblait dépasser les forces des femmes, et il est probable que la règle, qui s'appliquait aux religieuses comme aux religieux, ne fut pas longtemps observée par celles-ci. Il est curieux de lire la lettre qu'Héloïse, devenue abbesse du Paraclet, adresse à ce sujet à Abailard, et l'on peut juger, par les objections contenues dans cette lettre, combien de son temps on s'était peu préoccupé de l'or-



ganisation intérieure des couvents de femmes. Si, au XIIIe siècle, les règlements monastiques auxquels les religieuses étaient assujetties se ressentaient du relâchement des mœurs à cette époque, cependant nous voyons, en examinant le plan de l'abbaye de Maubuisson, que ce monas-

tère ne différait pas de ceux adoptés pour les communautés d'hommes. En A est l'église; dans le prolongement du transsept, suivant l'usage, la salle du chapitre, la sacristie, etc.; au-dessus le dortoir. En B, le clottre; en C, le réfectoire; en D, le pensionnat; en E, le parloir et le logement des tourières; en F, les cuisines; G, les latrines disposées des deux côtés d'un cours d'eau; H est le logis de l'abbesse; I, des fours et écuries; K, l'apothicairerie: L. l'habitation réservée pour le roi saint Louis, lorsqu'il se rendait à Maubuisson avec sa mère. Car, à partir du XIIIe siècle, on trouve dans les abbayes fondées par les personnes royales un logis réservé pour elles. M est l'infirmerie; N, une grange; O, un colombier; P, une porcherie; O, des écuries, étables; de I aux écuries, étaient construits des bâtiments qui contenaient le logement des hôtes, mais ces constructions sont d'une époque plus récente; en R était l'abreuvoir. De vastes jardins et des cours d'eau entouraient ces bâtiments situés dans un charmant vallon, en face de la ville de Pontoise, et le tout était ceint de murailles flanquées de tourelles 1.

Le nouvel ordre politique qui naissait avec le xiiie siècle devait nécessairement modifier profondément l'institut monastique. Il faut dire que les établissements religieux, du moment qu'ils cessaient de combattre soit les abus de pouvoir des seigneurs séculiers, soit les obstacles que leur opposaient des terres incultes, ou l'ignorance et l'abrutissement des populations rurales, tombaient rapidement dans le relachement. Leurs richesses, leur importance comme pouvoir religieux, et comme possesseurs territoriaux et féodaux par conséquent, ne pouvaient manquer d'introduire au milieu des monastères des habitudes de luxe qui n'étaient guère en rapport avec les vœux monastiques. Saint Bernard s'était élevé avec énergie contre les abus qui déjà de son temps lui semblaient devoir amener promptement la décadence des ordres, et, sorti de Citeaux, il avait cherché à rendre à la règle de Saint-Benoît sa pureté primitive, avec une constance et une rigueur de principes qui eurent un plein succès tant qu'il vécut. De son temps la vie monacale conquit une immense influence morale, et s'étendit jusque dans les camps par l'institution et le développement des ordres militaires. Il n'y avait pas alors de famille princière qui n'eût des représentants dans les différents monastères de l'Occident, et la plupart des abbés étaient de race noble. L'institut monastique tenait la tête de la civilisation.

Du jour où le pouvoir royal se fut constitué, où la France eut un véritable gouvernement, ces petites républiques religieuses perdirent peu à peu de leur importance; et renfermées dans leurs devoirs de religieux, de propriétaires fonciers, de corps enseignant, l'activité qu'elles avaient déployée au dehors pendant les x1° et x11° siècles ne trouvant plus une pâture suffisante, se perdit en querelles intestines, au grand détriment de l'institut tout entier. La noblesse fournit tous les jours un contingent moins nom-

1 Voyez la Notice de M. Hérard sur cette abbaye (Paris, 1851), et le curieux travail graphique de cet architecte, déposé aux archives des monuments histor., minist. des Beaux-Arts. — Le chemin de fer de Poutoise passe aujourd'hui à travers les clos de l'abbayc.

breux aux couvents, et livrée dès le XIII° siècle exclusivement à la carrière des armes, commençant à dédaigner la vie religieuse, qui n'offrait plus qu'une existence intérieure et bornée, elle laissa bientôt ainsi les ordres monastiques tomber dans un état qui ressemblait passablement à celui de riches et paisibles propriétaires réunis en commun sous une discipline qui devenait de moins en moins rigide. Bientôt les abbés, considérés par le roi comme des seigneurs féodaux, ne pouvaient, comme tels, se mettre en dehors de l'organisation politique établie : tant que les pouvoirs séculiers étaient divisés, il leur était possible, sinon facile de maintenir et même d'accroître le leur; mais quand ces pouvoirs féodaux vinrent se confondre dans la royauté basée sur l'unité nationale, la lutte ne pouvait durer: elle n'avait pas de but d'ailleurs, elle était contraire à l'esprit monastique, qui n'avait fait que tracer la route aux pouvoirs pour arriver à l'unité. Les grands établissements religieux se résignèrent donc, et cessèrent de paraître sur la scène politique. L'ordre du Temple seul, par sa constitution, put continuer à jouer un rôle dans l'État, et à prendre une part active aux affaires extérieures; réunissant les restes de la puissance des ordres religieux et la force militaire, il dut faire ombrage à la royauté, et l'on sait comment, au commencement du xive siècle, cette institution fut anéantie par le pouvoir monarchique.

L'influence de la vie militaire sur la vie religieuse se fait sentir dès le XIIIº siècle dans l'architecture monastique. Les constructions élevées par les abbés à cette époque se ressentent de leur état politique; seigneurs féodaux, ils en prennent les allures. Jusqu'alors si les couvents étaient entourés d'enceintes, c'étaient plutôt des clôtures rurales que des murailles propres à résister à une attaque à main armée; mais la plupart des monastères que l'on bâtit au XIII° siècle perdent leur caractère purement agricole pour devenir des villæ fortifiées, ou même de véritables forteresses, quand la situation des lieux le permet. Les abbayes de l'ordre de Cîteaux, érigées dans des vallées creuses, ne permettaient guère l'application d'un système défensif qui eût quelque valeur; mais celles qui appartenaient à d'autres règles de l'ordre bénédictin, construites souvent sur des penchants de coteaux, ou même des lieux escarpés, s'entourent de défenses établies de façon à pouvoir soutenir un siége en règle, ou au moins se mettre à l'abri d'un coup de main. Parmi les abbayes qui présentent bien nettement le caractère d'un établissement à la fois religieux et militaire, nous citerons l'abbaye du Mont-Saint-Michel en mer. Fondée, si l'on en croit les légendes, vers la fin du viir siècle, elle fut à plusieurs reprises dévastée par les guerres et les incendies. En 1203, devenue vassale du domaine royal, elle fut presque totalement reconstruite par l'abbé Jourdain au moyen de sommes considérables que lui envoya Philippe-Auguste; les bâtiments nouveaux furent continués par les successeurs de cet abbé jusque vers 1260.

Le mont Saint-Michel est situé au fond d'une baie sablonneuse couverte chaque jour par l'Océan aux heures des marées, non loin de Pontorson et d'Avranches. C'était un point militaire important à cette époque où la monarchie française venait de s'emparer de la Normandie, et où elle pouvait craindre chaque jour une descente des Anglo-Normands. Toutefois Philippe-Auguste laisse le mont en la possession des abbés, il les considère comme vassaux, et en leur donnant des subsides pour mettre leur propriété

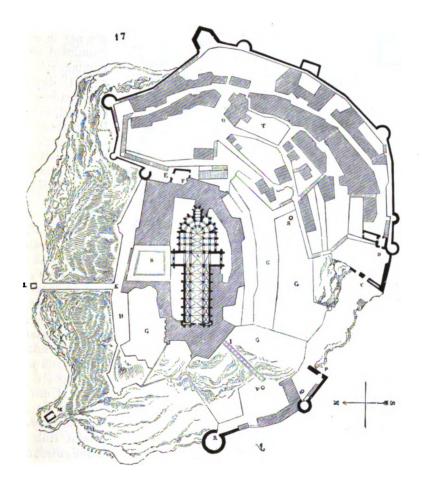

en état de défense, il ne semble pas douter que les religieux ne puissent conserver ce poste aussi bien que l'eut pu faire un possesseur séculier. C'est là un fait caractéristique de l'époque. Voici le plan général de ce rocher baigné par la mer deux fois par jour, et dont le sommet est élevé à plus de 70 mètres au-dessus de son niveau (fig. 17). Une étroite plage rocailleuse s'ouvre au sud, du côté de Pontorson; à quelques pas de la mer, le rocher s'élève abrupt. On trouve une première porte fortifiée en C,

Digitized by Google

avec corps de garde <sup>1</sup>. Une seconde porte s'ouvre en D et donne entrée dans la petite ville, habitée de temps immémorial par des pêcheurs. De cette porte on accède aux chemins de ronde par un escalier, et en suivant les remparts qui s'élèvent sur le rocher vers l'est, on arrive bientôt à des emmarchements considérables tournant vers le nord jusqu'à la porte de l'abbaye F, défendue par une première enceinte E. En Best le cloître; en A,



l'église qui est érigée sur le point culminant de la montagne; les espaces G, disposés en espaliers du côté sud, étaient les jardins de l'abbaye; sous l'église est une citerne. H, un chemin de ronde auquel on accédait par un immense escalier fort roide LK, et qui était destiné, en cas de siége, à permettre l'introduction de secours du côté de la pleine mer. L est une fontaine d'eau saumâtre, mais bonne pour les usages ordinaires; M, un oratoire sur un rocher isolé, dédié à saint Hubert; P, une entrée fortifiée donnant ac-

cès dans une cour où les magasins de l'abbaye sont placés en Q. V et S sont des citernes et, R un moulin à vent posé sur une tour; I, une grande trémie en maçonnerie et charpente, par laquelle, au moyen d'un treuil, on faisait monter les provisions du monastère. O est la paroisse de la ville, et T le cimetière. Si nous franchissons le seuil de la première défense de l'abbaye, voici (fig. 18) le plan des bâtiments qui, formant rez-

<sup>1</sup> L'enceinte de la ville fut reconstruite sous Charles VII, mais elle remplaçait des fortifications plus anciennes dont on retrouve de nombreuses traces. de-chaussée, entourent le sommet du rocher. En A sont les premières entrées défendues par un châtelet auquel on monte par un petit escalier droit. B est la porte, formidable défense couronnée par deux tourelles et une salle, dont le plan est détaillé en C. Sous cette porte est pratiqué un escalier roide, qui conduit à une seconde clôture défendue par des herses et mâchicoulis, et à une salle de laquelle on ne peut s'introduire dans

le monastère que par des guichets masqués et des escaliers tortueux et étroits. Au-dessus de cette salle est une défense D percée de meurtrières et de mâchicoulis. Chaque arrivant devait déposer ses armes avant d'entrer dans les bàtiments de l'abbaye, à moins d'une permission expresse du prieur 1. Le réfectoire est situé en F; on ne peut y arriver du dehors que par un couloir sombre défendu par des herses, et un escalier à vis; de plainpied avec la salle d'entrée, sous le réfectoire, est la



salle où l'on introduisait les pauvres auxquels on distribuait des aumônes. En G est une salle devant servir de réfectoire à la garnison, avec escalier particulier pour descendre dans le chemin de ronde. Du côté du midi, en I, sont placées les caves du logement de l'abbé et des hôtes, en L et en K des prisons et défenses. Au-dessus de ces soubassements, les bâtiments gagnent sur le rocher et prennent plus d'importance (fig. 19).

1 « Adhæret huic portæ domus prima custodiarum, ubi ab ingressuris, si qua habeant « arma, deponuntur, nisi ea retinere permittat monasterii prior, qui arcis prorector est. » (Mabillon, Annal. Benedict., t. IV, p. 75.)

On arrive par des détours inextricables, des escaliers étroits et coudés, au point B, où se trouvaient placées les cuisines. D était le dortoir des moines; E, la salle dite des Chevaliers<sup>1</sup>. C est une vaste crypte reconstruite à la fin du xv° siècle pour supporter le chœur de l'église, qui fut rebâti à cette époque; F, H, sont les soubassements de l'ancienne nef et du transsept romans, afin de suppléer au rocher qui, sur ces points, n'offrait pas une assez grande surface; G, les logements de l'abbé et des hôtes; I, le dessous de la bibliothèque. Le cloître est situé au-dessus de la grande salle



des Chevaliers E. L'aire de ce cloître est couverte de plomb, asin de recueillir les eaux pluviales, qui se rendent dans deux citernes disposées sous le bras de croix du nord. Au-dessus de la porte en A est une salle de guet. Ensin l'église (sig. 20) domine cet ensemble de bâtiments gigantesques, construits en granit, et qui présentent l'aspect le plus imposant au milieu de cette baie brumeuse. Les grands bâtiments qui donnent sur la pleine mer, du côté nord, peuvent passer pour le plus bel exemple que nous possédions de l'architecture religieuse et militaire du moyen âge; aussi les a-t-on nommés de tout temps la Merveille<sup>2</sup>. La salle des Chevaliers (sig. 19, E) possède deux vastes cheminées et des latrines en encorbelle-

¹ Ce nom ne lui fut donné qu'après l'institution de l'ordre de Saint-Michel, sous Louis XI. C'était probablement, au xiue siècle, le dortoir de la garnison.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Mont-Saint-Michel est aujourd'hui une maison de détention; des planchers et

ment. Nous donnons (fig. 21) une vue extérieure de ces bâtiments prise de la mer, et (fig. 22) une vue prise du côté de l'est. La flèche qui surmontait la tour centrale de l'église est détruite depuis longtemps; elle avait été réédifiée à plusieurs reprises, et la dernière fois par l'abbé Jean de Lamps,



vers 1510: nous la supposons rétablie dans la vue que nous donnons ici; une statue colossale de l'archange saint Michel, qui se voyait de fort loin en pleine mer, couronnait son sommet. La foudre détruisit cette flèche peu après sa construction. L'abbaye du Mont-Saint-Michel se trouvait dans une situation exceptionnelle: c'était une place militaire qui soutint des siéges, et ne put être enlevée par l'armée anglaise en 1422. Itarement les établissements religieux présentaient des défenses aussi formidables; ils conservaient presque toujours l'apparence de villæ crénelées, défendues

des cloisons coupent la belle salle des Chevaliers et des dortoirs. En 1834, la charpente de la nef de l'église fut incendiée, et les maçonneries romanes du vaisseau souffrirent beaucoup de ce sinistre. Le chœur est bien conservé, et quoique bâti de granit, il présente un des exemples les plus ouvragés de l'architecture ogivale des derniers temps. par quelques ouvrages de médiocre importance : on retrouvait l'architecture monacale sous cette enveloppe militaire. D'ailleurs, dépourvus



originairement de moyens de défense, ces couvents ne se fortifiaient que successivement et suivant qu'ils s'assimilaient plus ou moins aux seigneuries féodales.

Voici l'abbaye de Saint-Allyre à Clermont en Auvergne, dont la vue cavalière donne une idée de ces agglomérations de constructions moitié monastiques, moitié militaires (fig. 23) <sup>1</sup>. Bâtie dans un vallon, elle ne pouvait résister à un siége en règle, mais elle était assez bien munie de murailles et de tours pour soutenir l'attaque d'un corps de partisans.

A est la porte du monastère défendue par une tour; à côté, V les écuries destinées aux montures des hôtes; B, une première cour qui n'est point défendue par des murs crénclés, mais seulement entourée de bâtiments formant une clôture et ne prenant leurs jours qu'à l'intérieur. B', une seconde porte crénelée, qui conduit dans une ruelle commandée par l'église C, bien munie de créneaux et de mâchicoulis. La face orientale,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette vue est copiée sur une des gravures du *Monasticon Gallicum* (Monographies d'abbayes, biblioth. Sainte-Geneviève).

- 295 - [ ARCHITECTURE ] l'abside de l'église, est couronnée par deux tours, l'une qui commande

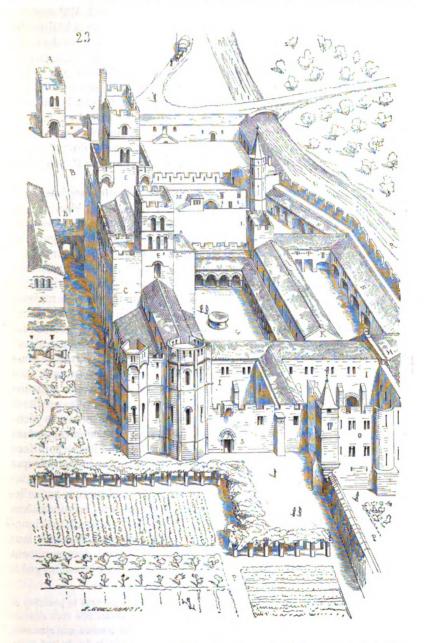

l'angle de la ruelle, l'autre qui domine la porte S donnant entrée dans

les bâtiments; de plus un mâchicoulis surmonte cette porte. On entre dans une première cour étroite et fermée, puis dans le cloître G. EE' sont des clochers crénclés, sortes de donjons qui dominent les cours et bâtiments. Sous le clocher E était l'entrée de l'église pour les fidèles. I, les dortoirs; K, le réfectoire et L la cuisine; H, la bibliothèque; N, les pressoirs; O, l'infirmerie; M, les logements des hôtes et de l'abbé; X, des granges et celliers. Des jardins garnis de treilles étaient placés en P, suivant l'usage, derrière l'abside de l'église. Une petite rivière R¹ protégeait la partie la plus faible des murailles et arrosait un grand verger planté en T. Cette abbaye avait été fondée pendant le ix siècle, mais la plupart des constructions indiquées dans ce plan dataient de la seconde moitié du XII siècle. Il y a lieu de penser même que les défenses ne remontaient pas à une époque antérieure au XIII siècle.

Les abbés étant, comme seigneurs féodaux, justiciers sur leurs domaines, des prisons faisaient partie des bâtiments du monastère; elles étaient presque toujours placées à côté des clochers, souvent même dans leurs étages inférieurs. Si, dans le voisinage des villes et dans les campagnes, les constructions monastiques, au XIIIe siècle, rappelaient chaque jour davantage les constructions féodales des seigneurs séculiers, dans l'enceinte des villes, au contraire, les abbayes tendaient à se mêler à la vie civile; souvent elles détruisaient leurs murailles primitives pour bâtir des maisons régulières ayant vue et entrée sur le dehors. Ces maisons furent d'abord occupées par ces artisans que nous avons vus enfermés dans l'enceinte des couvents; mais si ces artisans dépendaient encore du monastère, ce n'était plus que comme fermiers, pour ainsi dire, obtenant l'usufruit de leurs logis au moven d'une redevance sur les bénéfices qu'ils pouvaient faire dans l'exercice de leur industrie; ils n'étaient d'ailleurs astreints à aucune règle religieuse. Une fois dans cette voie, les monastères des villes perdirent bientôt toute action directe sur ces tenanciers, et les dépendances séculières des maisons religieuses ne furent plus que des propriétés rapportant un produit de location. On ne peut douter toutefois que les corporations de métiers n'aient pris naissance au milieu de ces groupes industriels que les grandes abbayes avaient formés autour d'elles. C'est ainsi que l'institut bénédictin avait initié les populations à la vie civile; et, à mesure que celleci se développait sous le pouvoir protecteur de la royauté, les monastères voyaient leur importance et leur action extérieure décroître. L'enseignement seul leur restait; mais leur qualité de propriétaires fonciers, leur richesse, la gestion de biens considérables qui s'étaient démesurément accumulés dans leurs mains depuis les croisades, ne leur laissaient guère

¹ Rivière Tiretaine. — L'abbaye de Saint-Allyre avait été rebâtie sous le pontificat de Pascal II, par conséquent dans les premières années du xii° siècle. Elle était autrefois comprise dans l'enceinte de la ville de Clermont, mais ne fut fortifiée que plus tard, lorsqu'elle fut laissée en dehors des nouvelles fortifications, vers la fin du xii° siècle. (Mabillon, Ann. Bened. — Antiquités de la France, in-12, 1631.)

le loisir de se dévouer à l'enseignement, de manière à pouvoir rivaliser avec les écoles établies dans les cloîtres des grandes cathédrales sous le patronage des évêques, et surtout à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève.

Au commencement du xiiie siècle donc, l'institut bénédictin avait terminé sa mission active; c'est alors qu'apparaît saint Dominique, fondateur de l'ordre des Frères prêcheurs. Après avoir défriché le sol de l'Europe, après avoir jeté au milieu des peuples les premières bases de la vie civile, et répandu les premières notions de liberté, d'ordre, de justice, de morale et de droit, le temps était venu pour les ordres religieux de développer et guider les intelligences, de combattre par la parole et même par le glaive les hérésies des Vaudois, des Pauvres de Lyon, des Ensabatés, des Flagellants, etc., et enfin des Albigeois, qui semblaient les résumer toutes. Les frères prêcheurs acquirent bientôt une immense influence. et de rares intelligences surgirent parmi eux. Jean le Teutonique, Hugues de Saint-Cher, Pierre de Vérone, Jean de Vicence, saint Hyacinthe, et saint Thomas d'Aguin, remplirent l'Europe de leurs prédications et de leurs écrits. C'est aussi vers ce temps (1209) que saint François d'Assise institua l'ordre des Frères mineurs. L'établissement de ces deux ordres. les Dominicains et les Frères mineurs, - les premiers adonnés à la prédication, au développement de l'intelligence humaine, au maintien de la foi orthodoxe, à l'étude de ce qu'on appelait alors la philosophie; les seconds prêchant la renonciation aux biens terrestres, la pauvreté absolue. - était une sorte de réaction contre l'institution quasi féodale des ordres bénédictins. En effet, dans sa règle, saint François d'Assise, voulant revenir à la simplicité des premiers apôtres, n'admet pas de prieur, tous les frères sont mineurs, ne doivent rien posséder, mais au contraire mendier pour les pauvres et pour subvenir à leurs besoins; il prétendait « amener le riche à faire don de ses biens aux pauvres, pour acquérir le droit de demander lui-même l'aumône sans rougir, et relever ainsi l'état de pauvreté 1 ». Mais saint François n'était pas mort, que son ordre s'était déjà singulièrement écarté de cette simplicité et de cette pauvreté primitives; et dès le xine siècle, les frères mineurs élevèrent des monastères qui par leur richesse ne le cédaient en rien aux abbaves des ordres bénédictins. Saint Louis avait pris en grande affection les frères prêcheurs et mendiants; de son temps même, cette extrême sollicitude pour les disciples de saint Dominique, de saint François d'Assise, pour les ermites augustins et les carmes, qui jusqu'alors étaient à peine connus, fut, non sans de bonnes raisons, l'objet de satires amères. Comme prince, saint Louis était certainement disposé à donner aux nouveaux ordres une prédominance sur les établissements trop indépendants de Cluny et de Cîteaux, et il trouvait chez les frères prêcheurs une arme puissante pour vaincre ces hérésies populaires nées au XIIe siècle, dans le midi de la France, avec

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint François d'Assise et saint Thomas d'Aquin, par E. J. Delécluze, t. I<sup>er</sup>, p. 278 et suiv.

tous les caractères d'un grand mouvement d'émancipation communale contre le pouvoir que s'arrogeait le suzerain, mais plus encore d'une révolte contre la puissance qu'avaient acquise Rome et le haut clergé. Saint Louis fit bâtir à Paris le couvent des Jacobins, qui avaient été mis par maître Jean, doyen de Saint-Quentin, et par l'Université, dès 1221, en possession d'une maison située dans la rue Saint-Jacques, en face de Saint-Étienne des Grecs 1. L'église de ce couvent présentait une disposition inusitée jusqu'alors : le vaisseau se composait de deux ness divisées par une rangée de colonnes. Peut-être cette disposition parut-elle favorable aux prédications, car, les stalles des religieux étant placées dans l'une des ness, l'autre, parallèle, restait libre pour les sidèles, qui pou-



vaient ainsi plus facilement voir et entendre le prédicateur séant dans une chaire à l'une des extrémités. Mais les frères prêcheurs arrivaient tard, et comme la nature de leur mission devait les obliger de se rapprocher des grands centres de population, ils ne trouvaient plus de vastes terrains qui leur permissent d'étendre et de disposer les constructions de leurs monastères suivant une donnée uniforme. On trouve donc plus rarement dans les couvents des ordres mendiants cette ordonnance traditionnelle qui est si bien conservée dans les établissements des bénédictins, surtout de la règle de Citeaux. Le plan des Jacobins de Paris (fig. 24) est fort irrégulier : le réfectoire joignait le *Parloir aux bourgeois* qui traversait les murailles de la ville élevées sous Philippe-Auguste. Ce réfectoire avait été

¹ Théatre des antiquités de Paris, par J. Dubreul, 1634, liv. II, p. 378. — Nous avons vu détruire, lors du percement de la nouvelle rue Soufflot, les derniers vestiges du couvent des Jacobins, qui se trouvait à cheval sur les murailles de Paris. (Voyez la Statistique monum. de Paris, publiée sous la direction de M. Albert Lenoir.)

bâti, en 1256, au moyen d'une amende de dix mille livres que le sire Enguerrand de Coucy, troisième du nom, avait été condamné à payer pour avoir fait pendre trois jeunes Flamands qui avaient été pris chassant dans ses forêts '. Les Jacobins, resserrés le long de ces murailles de ville, finirent par obtenir le *Parloir aux bourgeois*, que le roi Charles V leur donna en 1365, après avoir acquis le cens et la rente de cette propriété municipale. Depuis, les bâtiments du couvent furent reconstruits en partie; mais l'église A et le réfectoire B dataient de la construction primitive. L'école de Saint-Thomas D était une jolie salle de la renaissance, que nous avons vu démolir il y a peu de temps. — L'église des Jacobins d'Agen, bâtie vers le milieu du XIII° siècle, est à deux nefs, ainsi que celle des Jacobins de



Toulouse, élevée dans la seconde moitié du XIII° siècle. Nous donnons ici (fig. 24 bis) le plan de ce bel établissement. Originairement l'église était complétement dépourvue de chapelles, celles des nefs comme celles du rond-point ne furent élevées que pendant les XIV° et XV° siècles. L'entrée des fidèles est au sud, sur le flanc de la nef de droite; à l'extrémité antérieure de la nef de gauche A étaient les stalles des religieux. Sur la paroi de la nef de droite adossée au petit cloître C, on remarque la chaire, détruite aujourd'hui, mais dont les traces sont visibles, et qui se trouve indiquée sur un vieux plan déposé au Capitole de Toulouse. L'entrée des fidèles était précédée d'une cour ou narthex ouvert : c'était par cette cour que l'on pénétrait également dans le monastère, en passant par le petit

<sup>1</sup> J. Dubreul, Théâtre des antiquités de Paris, p. 380.

cloître. En B est le grand cloître; en D, la salle capitulaire; en F, la sacristie; en E, une petite chapelle dédiée à saint Antonin; en G, le réfectoire. Les bâtiments indiqués en gris sont du dernier siècle. Toutes ces constructions sont de brique, exécutées avec un grand soin et couvertes à l'intérieur de peintures qui datent des xiii et xiv siècles l. Alors les frères prêcheurs s'étaient fort éloignés, dans leurs constructions du moins, de l'humilité recommandée par leur fondateur. (Voy. Cloître, Chapelle, Église, Réfectoire.)

De fondation ancienne <sup>2</sup>, l'ordre des Frères ermites de Saint-Augustin n'avait acquis qu'une faible influence jusqu'à l'institution des ordres mendiants; mais alors il prit un grand développement, et fut spécialement protégé par les rois de France pendant les xiiie, xive et xve siècles. Cependant les établissements des frères augustins conservèrent longtemps leur caractère de simplicité primitive; leurs églises étaient presque toujours, ou composées d'une seule nef, ou d'une nef avec deux bas côtés, mais sans transsept, sans chapelles rayonnantes, sans tours: ainsi étaient disposées les églises des grands augustins à Paris. Voici (fig. 24 ter) le monastère des frères augustins de Sainte-Marie des Vaux-Verts près Bruxelles <sup>3</sup>, qui nous offre un exemple parfaitement complet de ces

- ¹ Ce beau monastère, fort mutilé aujourd'hui, a été longtemps occupé par un quartier d'artillerie : l'église a été divisée en étages, les beaux meneaux de pierre des fenêtres sont détruits depuis quelques années. Des écuries ont été disposées dans le cloître et dans la jolie chapelle peinte de Saint-Antonin. Parmi ces peintures, il en est de fort remarquables et qui ne le cèdent en rien aux peintures italiennes de la même époque; mais elles s'altèrent davantage chaque jour. Les colonnes et chapiteaux du grand cloître sont de marbre gris des Pyrénées.
- <sup>2</sup> «Fuit enim S. Augustinus dignitate major beato Francisco, sed et aliquot seculis « antiquior.... Lesdicts frères Hermites de l'ordre de Sainct-Augustin ont eu trois diverses « maisons à Paris. Premièrement ils ont demeuré en la rue dicte encore aujourd'hui des « Vieux-Augustins.... Leur esglise estoit la chapelle Saincte-Marie Egyptienne, près la « porte Montmartre, laquelle pour lors hors la ville, avoit esté rebastie aux despens et à « la poursuite d'un marchand drapier de Paris.... Secondement ils ont demeuré auprès « la porte Sainct-Victor, en un lieu vague incult, et remply de chardons, qui pour cela « s'appeloit Cardinetum a carduis, et s'estendoit depuis ladicte porte jusques en la rue « de Bièvre, où l'esglise Sainct-Nicolas enclose retient ce surnom de Chardonnet.... En « l'année 1286, le roi Philippe le Bel concéda aux augustins l'usage des murailles et « tournelles de la ville : dessendant à toutes personnes d'y passer, ny demeurer sans leur « congé. Mais voyans qu'en tel lieu ils ne pouvoient commodément vivre, pour le peu « d'aumosnes qu'on leur faisoit : du consentement dudict roy et de l'évesque de Paris, « Simon Matiphas de Bucy, ils vendirent ce qu'ils avoient acquis au Chardonnet, et s'en « vindrent tenir au lieu où ils sont de présent : que leur cédèrent les frères de la péni-« tence de Jésus-Christ, dicts en latin Saccarii, et en françois Sachets.... » (Dubreul, Théatre des antiquités de Paris, liv. II.)
- <sup>3</sup> a Monaster. B. Mariæ Viridis vallis, vulgo Groenendael, ord. can. reg. S. P. August. congreg. Windesimensis in silva Zoniæ prope Bruxellas situatum. » (Castella et prætoria nobil. Brabantir, cænobiaque celeb. ad viv. delin. ex museo Jac. Baronis Le Roy. Antverpiæ, 1696.)



qu'il fut érigé en chapitre en 1349. A est l'église sans transsept et sans tours,

conformément aux usages admis dans les couvents augustins; B. la bibliothèque, longue galerie au-dessus du clottre; C. les dortoirs des religieux; D, le dortoir des laïques; E, le grand cloître des religieux; F, le cloître des laïques; G, le réfectoire; H, l'infirmerie; I, la cuisine, communiquant au réfectoire par un petit pont couvert; K, des logements pour les hommes (hôtes), L, pour les femmes; M, des maisons d'artisans; N, le logis de l'empereur (Charles-Quint); O, chênc, dit la légende, sous lequel se trouvèrent réunies sept têtes couronnées; P, la porte principale du monastère; R, des vacheries et greniers à fourrages; S, des jardins avec un labyrinthe, allées plantées d'arbres, chapelles, etc. Ce séjour était admirable, au milieu des bois, dans un vallon pourvu de belles eaux, voisin de prairies et de grands vergers, et l'on comprend que, dans des établissements pareils, les souverains aimassent à se reposer loin des affaires et de l'étiquette des cours : ces congrégations d'augustins avaient su faire de leurs maisons des résidences délicieuses comme situation, comme disposition, et comme réunion de tout ce qui pouvait contribuer à rendre la vie agréable et tranquille. Des habitudes de luxe et de mollesse ne pouvaient manguer de s'introduire parmi eux, du moment qu'ils avaient converti leurs pauvres cabanes de bois et leurs maigres champs en vastes palais et en jardins magnifiques, qu'ils recevaient des souverains dans leurs murs, et pouvaient leur offrir les délassements que les grands affectionnent d'ordinaire, tels que la chasse, la pêche, ou les entretiens de gens doctes et distingués, de bonnes bibliothèques, et surtout le calme et la liberté des champs. Il n'en est pas moins évident que la vie cénobitique ou celle des premiers ordres s'était singulièrement modifiée depuis le x1° siècle.

Peut-être l'institution des ordres mendiants contribua-t-elle à prolonger l'existence de la vie religieuse; elle en conserva du moins quelque temps l'unité. Mais ce n'était plus cette large et puissante organisation bénédictine; les temps héroïques de saint Hugues et de saint Bernard étaient passés. A partir du XIIIe siècle, l'architecture monastique ne présente plus de ces belles dispositions d'ensemble qu'on aime à voir à Cluny, à Citeaux, à Clairvaux; chaque jour amène une modification à l'ordonnance première : les services se divisent ; le monastère semble se confondre peu à peu avec les habitations séculières. Bientôt chaque moine aura sa cellule; l'abbé se fait bâtir un logis à part, une résidence souvent assez éloignée des bâtiments principaux du couvent; il a son entrée particulière, sa cour, son jardin. C'est un seigneur dont la vie ne diffère que peu de celle des laïques. Ces signes de décadence sont de plus en plus marqués jusqu'à l'époque de la réformation, où la vie monastique fut moralement effacée, si elle ne fut pas abolie de fait, en Occident. Il suffit de jeter les yeux sur les plans d'abbayes successivement modifiées pendant les xive et xve siècles, pour reconnaître cette confusion, ce défaut d'unité. Ces symptômes sont frappants dans les abbayes bénédictines de Saint-Ouen de Rouen, de Fécamp, de Saint-Julien de Tours que nous donnons ici (fig. 25). Cette abbaye avait été rebâtie au XIII° siècle et successivement modifiée pendant les XIV° et XV° siècles. B est l'entrée du monastère, également destinée aux fidèles se rendant à l'église; A est le chœur réservé aux religieux; D, la nef pour le public. C, la porte des religieux; X, la cellule du portier; V, la procure; E, le cloître; L, la sacristie prise



aux dépens d'une salle qui n'était pas destinée à cet usage. M, des magasins; N, les prisons; F, le réfectoire et la cuisine G; K, une chambre pour les visiteurs (parloir). Le dortoir était au-dessus de la grande salle, dans le prolongement du transsept, suivant l'ancien usage; Z, des caves; audessus, des chambres à provisions. I, la boulangerie; H, une infirmerie et sa cuisine G; à côté, des écuries. R, le logis de l'aumônier et son jardin; T, le jardin des religieux. P, le palais abbatial, avec sa cour, son entrée particulière, ses écuries et communs O, et son jardin à l'est. S, la chapelle de la Sainte-Trinité. On voit que si dans ce plan les anciennes dispositions traditionnelles sont encore conservées, il règne une certaine confusion dans les services qui n'existait pas dans les plans du xue siècle.

Mais si nous examinons le plan d'une abbaye reconstruite au xive siècle, nous serons encore plus frappés de l'amas de dépendances, de services, qui

viennents'agglomérer autour des bâtiments principaux. Constance, femme du roi Robert, avait fait construire l'église Notre-Dame à Poissy, et y installa des moines augustins; depuis, Philippe le Bel fit refaire entièrement tous les bâtiments du monastère pour y mettre des religieuses de l'ordre de Saint-Dominique. Voici (fig. 26) le plan d'une portion de cette abbaye: H est



une entrée fortifiée, avec les bâtiments de la gabelle et le logement du médecin. A, l'église; B, le grand cloître; C, le réfectoire; D, E, des dortoirs; F, le dortoir des novices; K, des cimetières. A l'ouest de l'église sont des greniers et la buanderie. N, la cuisine maigre; la cuisine grasse est à l'extrémité du dortoir de l'ouest, à l'angle du cloître. De la cuisine maigre on communique à une salle isolée dans laquelle est percé un puits avec manége. G, le petit cloître; autour, l'infirmerie et sa cuisine, des appartements pour les étrangers, et L une chapelle dédiée à saint Jean. O, des ateliers pour des menuisiers et une cuisine. M, la chapelle dédiée à saint Dominique; autour, les appartements des princesses avec dépendances et cuisines. Près des cuisines maigres, le logement de la prieure; à la suite,

à l'est, le bâtiment des étrangers; à la suite du petit cloître, au sud, des granges, des celliers, des dépendances pour les princesses du sang royal, qui venaient souvent résider à l'abbaye de Poissy; puis de beaux jardins. viviers, etc. Une des raisons qui contribuaient le plus à jeter une grande confusion dans les dispositions des bâtiments des établissements monastiques, c'était cette habitude prise par les rois, reines ou princesses, par la haute noblesse séculière, surtout à partir du xiire siècle, de faire des séjours souvent assez longs dans les abbayes, qui prenaient alors le titre de royales. A l'abbaye des dames de Maubuisson, nous avons vu le logis du roi; à Poissy, toute une portion considérable des bâtiments du monastère était réservée aux membres de la famille royale. Cet usage ne fit que prendre plus de consistance pendant le xive siècle. Philippe de Valois, en 1333, datait ses lettres d'État de l'abbaye du Val, où il résidait. Charles V y demeura également en 1369. A la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, le trésor des rois de France était déposé au Temple à Paris; le roi Philippe le Bel y prit quelquefois son logement avant l'abolition de l'ordre; il v demeura en 1301, depuis le 16 janvier jusqu'au 25 février 1. Souvent les personnes royales se faisaient enterrer dans les églises monastiques fondées ou enrichies par elles: la mère de saint Louis, la reine Blanche, fut enterrée dans le chœur de l'église de Maubuisson; une sœur du même roi était morte et avait été ensevelie à Cluny. Et enfin chacun sait que la grande église de l'abbaye de Saint-Denis fut consacrée à la sépulture des rois de France depuis les commencements de la monarchie.

Au XIIIe siècle, l'enceinte des abbayes] servait aussi de lieu de réunion aux souverains qui avaient à traiter des affaires d'une grande importance. Lorsque Innocent IV fut forcé de guitter Rome et de chercher dans la chrétienté un lieu où il pût, en dehors de toute influence, venger l'abaissement du trône pontifical, il choisit la ville de Lyon; et là, dans le réfectoire du couvent de Saint-Just, en l'année 1245, il ouvrit le concile général pendant lequel la déposition de l'empereur Frédéric II fut proclamée. Les évêques d'Allemagne et d'Angleterre n'y voulurent point paraître, et saint Louis même s'abstint; il ne put toutefois refuser l'entrevue que le souverain pontife sollicitait, et l'abbaye de Cluny fut prise pour lieu de rendez-vous. Le pape attendit quinze jours le roi de France, qui arriva avec sa mère et ses frères, accompagné de trois cents sergents d'armes et d'une multitude de chevaliers. De son côté, le pape avait avec lui dix-huit évêques. Voici comment la chronique du monastère de Cluny parle de cette entrevue 2: « Et il faut savoir que, dans l'intérieur du monastère, reçurent l'hospitalité le seigneur pape avec ses chapelains et toute sa cour; l'évêque de Senlis avec sa maison; l'évêque d'Évreux avec sa maison; le seigneur roi de France avec sa mère, son frère, sa sœur et toute leur suite; le seigneur empereur de Constantinople avec toute sa cour;

<sup>1</sup> Hist. du dioc. de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. ler, p. 332, et t. V, p. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. de l'abbaye de Cluny, par M. P. Lorain, p. 154 et suiv.

le fils du roi d'Aragon avec tous ses gens; le fils du roi de Castille avec tous ses gens; et beaucoup d'autres chevaliers, clercs et religieux que nous passons sous silence. Et cependant, malgré ces innombrables hôtes, jamais les moines ne se dérangèrent de leur dortoir, de leur réfectoire, de leur chapitre, de leur infirmerie, de leur cuisine, de leur cellier, ni d'aucun des lieux réputés conventuels. L'évêque de Langres fut aussi logé dans l'enceinte du couvent. » Innocent IV séjourna un mois entier à Cluny, et saint Louis quinze jours.

Ce passage fait bien connaître ce qu'étaient devenues les grandes abbayes au XIII° siècle, à quel degré de richesse elles étaient arrivées, quelle était l'étendue incroyable de leurs dépendances, de leurs bâtiments, et combien l'institution monastique devait s'altérer au milieu de ces influences séculières. Saint Louis et ses successeurs se firent les protecteurs immédiats de Cluny; mais par cette protection même, attentive et presque jalouse, ils enlevaient au grand monastère cette indépendance qui, pendant les XI° et XII° siècles, avait été d'un si puissant secours au saint-siége ¹.

En perdant leur indépendance, les ordres religieux perdirent leur originalité comme artistes constructeurs; d'ailleurs, l'art de l'architecture, enseigné et professé par eux, était sorti de leurs mains à la fin du xue siècle, et à partir de cette époque, sauf quelques données traditionnelles conservées dans les couvents, quelques dispositions particulières apportées par les nouveaux ordres prêcheurs, l'architecture monastique ne diffère pas de l'architecture civile. A la fin du xv° siècle, la plupart des abbayes étaient tombées en commende, et celle de Cluny elle-même échut à la maison de Lorraine. Au xviº siècle, avant la réformation, beaucoup furent sécularisées. Autour des établissements religieux tout avait marché, tout s'était élevé, grâceà leurs efforts persévérants, à l'enseignement qu'ils avaient répandu dans les classes inférieures. Pendant le cours du XIIIº siècle, les ordres mendiants avaient eux-mêmes rempli leur tâche: ils ne pouvaient que décliner. Quand arriva la tempête religieuse du xyie siècle, ils furent hors d'état de résister, et depuis cette époque jusqu'à la révolution du dernier siècle, ce ne fut qu'une longue agonie. Il faut rendre cette justice aux bénédictins, qu'ils employèrent cette dernière période de leur existence (comme s'ils prévoyaient leur fin prochaine) à réunir une masse énorme de documents enfouis dans leurs riches bibliothèques, et à former ces volumineux recueils qui nous sont devenus si précieux aujourd'hui, et qui sont comme le testament de cet ordre.

Nous ne nous sommes occupé que des établissements religieux qui

Pour donner une idée des tendances du pouvoir royal en France dès le xui° siècle, nous citerons cette parole du roi saint Louis en apprenant qu'après avoir excommunié l'empereur Frédéric, et délié ses sujets du serment de fidélité, Grégoire X offrait la couronne impériale au comte Robert, frère du roi de France : « Il s'étonnait, dit-il, de l'audace téméraire du pape, qui osait déshériter et précipiter du trône un aussi grand prince, qui n'a point de supérieur ou d'égal parmi les chrétiens. » (Hist. de l'abbaye de Cluny, par Lorain.)

eurent une influence directe sur leur temps, des institutions qui avaient contribué au développement de la civilisation; nous avons dû passer sous silence un grand nombre d'ordres qui, malgré leur importance au point de vue religieux, n'exercèrent pas une action particulière sur les arts et sur les sciences. Parmi ceux-ci il en est un cependant que nous ne saurions omettre : c'est l'ordre des Chartreux, fondé, à la fin du xie siècle, par saint Bruno. Alors que les clunisiens étaient constitués en gouvernement, étaient mêlés à toutes les affaires de cette époque, saint Bruno établissait une règle plus austère encore que celle de Cîteaux : c'était la vie cénobitique dans toute sa pureté primitive. Les chartreux jeunaient tous les vendredis au pain et à l'eau; ils s'abstenaient absolument de viande, même en cas de maladie, portaient un vêtement grossier, et faisaient horreur à voir, ainsi que le dit Pierre le Vénérable au second livre des Miracles. Ils devaient vivre dans la solitude la plus absolue; le prieur et le procureur de la maison pouvant seuls sortir de l'enceinte du monastère; chaque religieux était renfermé dans une cellule, à laquelle on ajouta un petit jardin vers le milieu du xuº siècle.

Les chartreux devaient garder le silence en tous lieux, se saluant entre eux sans dire un mot. Cet ordre, qui conserva plus que tout autre la rigidité des premiers temps, avait sa principale maison à la Grande-Chartreuse, près de Grenoble; il était divisé en seize ou dix-sept provinces, contenant cent quatre-vingt-neuf monastères, parmi lesquels on en comptait quelques-uns de femmes. Ces monastères prirent tous le nom de chartreuses, et étaient établis de préférence dans des déserts, dans des montagnes, loin des lieux habités. L'architecture des chartreux se ressent de l'excessive sévérité de la règle ; elle est toujours d'une simplicité qui exclut toute idée d'art. Sauf l'oratoire et les cloîtres, qui présentaient un aspect monumental, le reste du couvent ne consistait qu'en cellules, composées primitivement d'un rez-de-chaussée avec un petit enclos de quelques mètres. A partir du xv° siècle seulement, les arts pénétrèrent dans ces établissements, mais sans prendre un caractère particulier; les cloîtres, les églises, devinrent moins nus, moins dépouillés; on les décora de peintures qui rappelaient les premiers temps de l'ordre, la vie de ses fondateurs. Les chartreuses n'eurent aucune influence sur l'art de l'architecture; ces couvents restent isolés pendant le moyen age, et c'est à cela qu'ils durent de conserver presque intacte la pureté de leur règle. Cependant, dès le xiiie siècle, les chartreuses présentaient, comparativement à ce qu'elles étaient un siècle auparavant, des dispositions presque confortables, qu'elles conservèrent sans modifications importantes jusque dans les derniers temps.

Nous donnons le plan de la chartreuse de Clermont (fig. 27)<sup>1</sup>, modifiée en 1676. On peut voir avec quel soin tout est prévu et combiné dans cette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous devons ce plan à l'obligeance de M. Mallay, architecte diocésain de Clermont (Puy-de-Dôme), qui a bien voulu nous envoyer un calque de l'original. La grande char-

agglomération de cellules, ainsi que dans les services généraux. En O est



treuse de Clermont est située à 50 kilomètres de cette ville, du côté de Bourg-Lastic. Le plan que nous présentons est un projet de restauration qui n'a pas été entièrement exécuté; mais il a pour nous cet avantage de fournir un ensemble complet dans lequel les services sont étudiés et disposés avec soin.

la porte du monastère, donnant entrée dans une cour, autour de laquelle sont disposés, en P quelques chambres pour les hôtes, un fournil en T; en N, des étables avec chambres de bouviers; en Q, des granges pour les grains et le foin. C'est une petite cour relevée, avec fontaine, réservée au prieur; G, le logis du prieur! B est le chœur des frères et A le sanctuaire; L, la sacristie; M, des chapelles; K, la chapelle de Pontgibaud; E, la salle capitulaire; S, un petit cloître intérieur; X, le réfectoire, et V, la cuisine avec ses dépendances; a, la cellule du sous-supérieur avec son petit jardin b. De la première cour, on ne communique au grand cloître que par le passage F, assez large pour permettre le charroi du bois nécessaire aux chartreux. D est le grand préau entouré par les galeries du cloître, donnant entrée dans les cellules I, formant chacune un petit logis séparé, avec jardin particulier; R, des tours de guet; Z, la prison; y, le cimetière. H est une tour servant de colombier.



Les chartreux ne se réunissaient au réfectoire que certains jours de l'année; habituellement ils ne sortaient point de leurs cellules, un frère leur apportait leur maigre pitance à travers un tour. Le plan (fig. 28) d'une des cellules indique clairement quelles étaient les habitudes claustrales

<sup>1</sup> Mabillon, Ann. Bened., t. VI, p. 45.

des chartreux. A est la galerie du cloître; B, un premier couloir qui isole le religieux du bruit ou du mouvement du cloître; K, un petit portique qui permet au prieur de voir l'intérieur du jardin, et d'approvisionner le chartreux de bois ou d'autres objets nécessaires déposés en L, sans entrer dans la cellule; C, une première salle chaussée; D, la cellule avec son lit et trois meubles: un banc, une table et une bibliothèque; F, le promenoir couvert, avec des latrines à l'extrémité; E, l'oratoire; H, le jardin; I, le tour dans lequel on dépose la nourriture: ce tour est construit de manière que le religieux ne peut voir ce qui se passe dans la galerie du cloître. Un petit escalier construit dans le couloir B donnait accès dans les combles, soit pour la surveillance, soit pour les réparations nécessaires. Ces dispositions se retrouvent à peu près les mêmes dans tous les couvents de chartreux répandus sur le sol de l'Europe occidentale.

Nous ne finirons pas cet article sanstranscrire lesingulier programme de l'abbaye de Thélème, donné par Rabelais, parodiant au xviº siècle ces grandes fondations du moven age. Cette bouffonnerie, au fond de laquelle on trouve un côté sérieux, comme dans tout ce qu'a laissé cet inimitable écrivain, dévoile la tendance des esprits à cette époque, en fait d'architecture, et combien on respectait peu ces institutions qui avaient rendu tant de services. Ce programme rentre d'ailleurs dans notre sujet en ce qu'il présente un singulier mélange de traditions monastiques, et de dispositions empruntées aux châteaux élevés pendant les premiers temps de la renaissance. Après une conversation burlesque entre frère Jean et Gargantua, celui-ci se décide à fonder une abbaye d'hommes et de femmes, de laquelle on pourra sortir quand bon semblera. Donc : « Pour le basti-« ment et assortiment de l'abbaye, Gargantua feist livrer de content vingt « et sept cent mille huyt cent trente et ung moutons à la grand laine, et, « par chascun an, jusques à ce que le tout feust parfaict, assigna, sur la « recepte de la Dive, seze cent soixante et neuf mille escuz au soleil et « aultant à l'estoille poussiniere. Pour la fondation et entretenement « d'icelle, donna à perpetuité vingt et troys cent soixante neuf mille cinq « cent quatorze nobles à la rose de rente foncière, indemnez, amortyz, « et solvables par chascun an à la porte de l'abbaye. Et de ce leur passa « belles lettres. Le bastiment feut en figure exagone, en telle façon que « à chascun angle estoit bastie une grosse tour ronde, à la capacité de « soixante pas en diametre. Et estoient toutes pareilles en grosseur et « portraict. La riviere de la Loyre decoulloit sus l'aspect de septentrion. Au « pied d'icelle estoit une des tours assise, nommée Artice; et, tirant vers « l'orient estoit une autre nommée Calaer. L'autre ensuivant Anatole ; « l'autre après Mesembrine ; l'autre après Hesperie ; la derniere, Crvere. « Entre chascune tour estoit espace de trois cent douze pas. Le tout basty « à six estages, comprenent les caves soubz terre pour ung. Le second « estoit voulté à la forme d'une anse de panier. Le reste estoit embrunché « de guy de Flandres à forme de culz de lampes. Le dessus couvert d'ar-« doise fine, avec l'endoussure de plomb à figures de petitz manequins et

« animaulx bien assortiz et dorés, avec les goutieres qui issoyent hors la « muraille entre les croysées, pinctes en figure diagonale d'or et azur, « jusques en terre, ou finissoyent en grandz eschenaulx, qui tous condui- « soyent en la riviere par dessoubz le logis.

a Ledict bastiment estoit cent foys plus magnifique que n'est Bonivet, • ne Chambourg, ne Chantilly, car en icelluy estoient neuf mille troys cent « trente et deux chambres, chascune guarnie de arriere-chambre, cabinet, « guarderobbe, chapelle et yssue en une grande salle. Entre chascune tour, « au mylieu dudict corps de logis, estoit une viz brisée dedans icelluy « mesme corps, de laquelle les marches estoient part de porphyre, part de « pierre numidicque, part de marbre serpentin, longues de vingt et deux « piedz; l'espesseur estoit de troys doigtz, l'asseite par nombre de douze «entre chascun repous. Entre chascun repous estoient deux beaulx « arceaulx d'antique, par lesquels estoit repceu la clairté; et par iceulx « on entroit en ung cabinet faict à clere-voys de largeur de ladicte viz, « et montoit jusques au-dessus de la couverture, et là finoit en pavillon. « Par icelle viz on entroit de chascun cousté en une grande salle et des « salles ès chambres, De la tour Artice jusques à Cryere estoient les bellcs « grandes librairies en grec, latin, hebrien, françois, tuscan et hespaignol, «disparties par les divers estaiges, selon iceulx languaiges. Au mylieu « estoit une merveilleuse viz de laquelle l'entrée estoit par le dehors a du logis en ung arceau large de six toizes. Icelle estoit faicte en telle « symmetrie et capacité que six hommes d'armes, la lance sus la cuisse, « povovent de front ensemble monter jusques au-dessus de tout le bas-« timent. Depuis la tour Anatole iusques à Mesembrine estoient belles a grandes galleries, toutes pinctes des anticques prouesses, histoyres et a descriptions de la terre. Au mylieu estoit une pareille montée et porte, « comme avons dict du cousté de la riviere...

« Au mylieu de la basse court estoit une fontaine magnificque de bel a alabastre. Au-dessus, les troys Graces, avecques cornes d'abundance, a et iectoyent l'eau par les mammelles, bouche, aureilles, yeulx, et aultres « ouvertures du corps. Le dedans du logis sus la dicte basse court estoit « sus gros pilliers de cassidoine et porphyre, à beaulx arcs d'anticque, au « dedans desquelz estoient belles gualleries longues et amples, aornées « de pinctures, de cornes de cerfz, licornes, rhinoceros, hippopotames, « dens de elephans et autres choses spectables. Le logis des dames com-« prenoit depuis la tour Artice jusques à la porte Mesembrine. Les hommes « occupoient le reste. Devant ledict logis des dames, assin qu'elles eussent al'esbatement, entre les deux premieres tours, au dehors, estoient les «lices. l'hippodrome, le theatre et natatoires, avecques les bains miri-« ficques à triple solier, bien garniz de tous assortimens et foyzon d'eau «de myre. Jouxte la riviere estoit le beau jardin de plaisance. Au mylieu «d'icelluy le beau labyrinte. Entre les deux aultres tours estoient les « jeux de paulme et de grosse balle. Du cousté de la tour Cryere estoit le « vergier, plein de tous arbres fructiers, toutes ordonnées en ordre quin«cunce. Au bout estoit le grand parc, foizonnant en toute saulvagine. «Entre les tierces tours estoyent les butes pour l'arquebuse, l'arc et « l'arbaleste. Les offices hors la tour Hesperie, à simple estaige. L'escurye « au delà des offices. La faulconnerie au devant d'icelles, gouvernée par « asturciers bien expers en l'art. Et estoit annuellement fournie par « Candiens, Venitiens et Sarmates, de toutes sortes d'oyseaulx paragons, « aigles, gerfaulx, autours, sacres, laniers, faulcons, esparviers, esmeril- « lons et aultres, tant bien faictz et domesticquéz, que, partans du chas- « teau pour s'esbatre es champs, prenoient tout ce que rencontroient. « La venerie estoit ung peu plus loing, tyrant vers le parc...

« Toutes les salles, chambres et cabinets, estoient tapissez en diverses « sortes, selon les saisons de l'année. Tout le pavé estoit couvert de drap « verd. Les lictz estoient de broderie...

« En chascune arriere-chambre estoit ung mirouer de christallin en-« chassé en or fin, autour garny de perles, et estoit de telle grandeur « qu'il povoit véritablement representer toute la personne... »

La règle des Thélémites se bornait à cette clause :

« Fay ce que vouldras, parce que », ajoute Rabelais, « gens liberes, «bien nayz, bien instruictz, conversans en compaignies honnestes, ont « par nature ung instinct et aiguillon qui tousjours les poulse à faictz « vertueux, et retire de vice, lequel ilz nommoient honneur... Iceulx, a quand par vile subjection et contraincte sont deprimez et asserviz, « detournent la noble affection par laquelle à vertuz franchement ten-« doient, à deposer et enfraindre ce joug de servitude. Car nous entre-« prenons tousjours choses defendues, et convoitons ce que nous est « denié... Tant noblement estoient apprins qu'il n'estoit entre eux celluy « ne celle qui ne sceust lire, escripre, chanter, jouer d'instrumens har-« monieux, parler de cinq à six languaiges, et en iceulx composer tant en a carme qu'en oraison solue... » Toutes les illusions des premiers moments de la renaissance sont contenues dans ce peu de mots; il fallait admettre que la société en Occident, n'était composée que de gens bien nés, instruits et « poulsez par nature à faictz vertueux ». Les ordres monastiques, malgré les critiques trop justifiées dont ils étaient l'objet depuis longtemps, malgré leur inutilité dès le xIIIº siècle, avaient jeté de profondes racines dans les couches inférieures de la société. Ils le prouvèrent cruellement à la fin du xvie siècle.

Nous avons dû, dans cet article déjà bien long, nous occuper seulement des dispositions générales des monastères; nous renvoyons nos lecteurs, pour l'étude des différents services et bâtiments qui les composaient, aux mots: Architecture religieuse, Église, Cloitre, Porche, Réfectoire, Cuisine, Dortoir, Grange, Porte, Clocher, Salle, Tour, Tourelle, Cloture, etc., etc.

Architecture civile. — Iln'existe plus aujourd'hui, en France, que de bien rares débris des édifices civils antérieurs au xiiie siècle. Les habitations des nouveaux dominateurs des Gaules ressemblaient fort, jusqu'à

l'époque féodale, aux villæ romaines; c'étaient des agglomérations de bâtiments disposés sur des rampants de coteaux presque toujours au midi, sans symétrie, et entourés d'enceintes, de palissades ou de fossés. Les résidences des grands ne différaient guère, pendant la période mérovingienne, des établissements religieux, qui ne faisaient que perpétuer la tradition antique. « Quand », dit M. de Caumont, « les villes gallo-ro-« maines, inquiétées, puis pillées par les barbares, furent obligées de res-« treindre leur périmètre, de le limiter aux points les plus favorables à la « défense; quand le danger devint si pressant, qu'il fallut sacrifier les plus « beaux édifices, les démolir pour former, de ces matériaux, les fondea ments des murs de défense, de ces murs que nous offrent encore Sens, « le Mans, Angers, Bourges, Langres et la plupart des villes gallo-romaines, «alors il fallut comprimer les maisons entassées dans ces enceintes si «étroites, comparativement à l'étendue primitive des villes; la distri-« bution dut en éprouver des modifications considérables ; les salles voû-« tées établies sous le sol et l'addition d'un ou deux étages au-dessus « du rez-de-chaussée durent être, au moins dans certaines localités, les « conséquences de cette condensation des populations urbaines. 1 » Dans les grandes cités, des édifices romains avaient été conservés, toutefois : les curies, les cirques, les théâtres, les thermes, étaient encore, utilisés sous les rois de la première race; les jeux du cirque n'avaient pas cessé brusquement avec la fin de la domination romaine; les nouveaux conquérants même se piquaient de conserver des usages établis par une civilisation avancée, et telle était l'influence de l'administration de l'empire romain, qu'elle survivait aux longs désastres des ye et vie siècles. Dans les villes du Midi et de l'Aquitaine surtout, moins ravagées par le passage des barbares, les formes de la municipalité romaine étaient maintenues; beaucoup d'édifices publics restaient debout; mais, au nord de la Loire, les villes et les campagnes, sans cesse dévastées, n'offraient plus un seul édifice romain qui pût servir d'abri. Les rois francs bâtissaient des villæ de maçonnerie grossière et de bois, les évêques, des églises et des monastères; quant à la cité, elle ne possédait aucun édifice public important, ou du moins il n'en reste de traces ni dans l'histoire, ni sur le sol. Les villæ des campagnes, les seuls édifices qui, jusqu'à l'époque carlovingienne, aient eu quelque valeur, ressemblaient plutôt à de grandes fermes qu'à des palais; elles se trouvent décrites dans le capitulaire de Charlemagne (De villis). Le sol de la Belgique, du Soissonnais, de la Picardie, de la Normandie, de l'Îlede-France, de l'Orléanais, de la Touraine et de l'Anjou, en était couvert. Les villæ se composaient presque toujours de deux vastes cours avec des bâtiments alentour, simples en épaisseur, n'ayant qu'un rez-de-chaussée; on communiquait aux diverses salles par un portique ouvert. L'une des cours était réservée aux seigneurs, c'était la villa urbana; l'autre aux colons ou esclaves chargés de l'exploitation, on l'appelait villa rustica.

<sup>1</sup> De Caumont, Abécédaire; archit. civile, p. 14 et suiv.

La villa mérovingienne est donc la transition entre la villa romaine et le monastère de l'époque carlovingienne (voy. Architecture: Architecture monastique).

Après Charlemagne, la féodalité changea bientôt la villa seigneuriale en château fort. Les monastères seuls conservèrent la tradition romaine. Quant aux villes, elles ne commencèrent à élever des édifices civils qu'après le grand mouvement des communes des xi° et xii° siècles. Il s'écoula même un laps de temps considérable avant que les nouvelles communes aient pu acquérir une prépondérance assez grande, établir une organisation assez complète, pour songer à bâtir des hôtels de ville, des halles, des bourses ou des marchés. En effet, dans l'histoire de ces communes, passablement connue aujourd'hui, grâce aux travaux de M. Augustin Thierry, il n'est pas question de fondation d'édifices de quelque importance. Les bourgeois affranchis de Vézelay construisent des maisons fortifiées, mais ne paraissent pas songer à établir dans leur cité la curie romaine, l'hôtel de ville du moven age. «Les habitants des villes, que ce mouvement politique avait « gagnés, se réunissaient dans la grande église ou sur la place du marché, σ et là ils prêtaient, sur les choses saintes, le serment de se soutenir les uns « les autres, de ne point permettre que qui que ce fût fit tort à l'un d'entre « eux ou le traitât désormais en serf. Tous ceux qui s'étaient liés de cette « manière prenaient dès lors le nom de communiers ou de jurés, et, pour « eux. ces titres nouveaux comprenaient les idées de devoir, de fidélité « et de dévouement réciproques, exprimés, dans l'antiquité, par le mot « de citouen 1... Chargés de la tâche pénible d'être sans cesse à la tête du « peuple dans la lutte qu'il entreprenait contre ses anciens seigneurs, les « nouveaux magistrats » (consuls dans les villes du Midi, jurés ou échevins dans celles du Nord) a avaient mission d'assembler les bourgeois « au son de la cloche, et de les conduire en armes sous la bannière de la « commune. Dans ce passage de l'ancienne civilisation abâtardie à une civi-« lisation neuve et originale, les restes des vieux monuments de la splendeur «romaine servirent quelquefois de matériaux pour la construction des « murailles et des tours qui devaient garantir les villes libres contre l'hos-« tilité des châteaux. On peut voir encore, dans les murs d'Arles, un grand « nombre de pierres couvertes de sculptures provenant de la démolition « d'un théâtre magnifique, mais devenu inutile par le changement des « mœurs et l'interruption des souvenirs. » Ainsi, à l'origine de ces grandes luttes, c'est l'église qui sert de lieu de réunion, et le premier acte de pouvoir est toujours l'érection des murailles destinées à protéger les libertés conquises. Lorsque les habitants de Reims s'érigèrent en commune, vers 1138, le grand conseil des bourgeois s'assemblait dans l'église Saint-Symphorien, et la cloche de la tour de cette église servait de beffroi communal. «D'autres villes offraient, à la même époque, l'exemple de cet « usage introduit par la nécessité, faute de locaux assez vastes pour mettre

<sup>1</sup> Lettres sur l'hist. de France, par Aug. Thierry, 1842, lettre xIII.

« à couvert une assemblée nombreuse. Aussi un des moyens que la puis-« sance ecclésiastique employait pour gêner l'exercice du droit de com-« mune. était de faire défense de se réunir dans les églises pour un « autre motif que la prière, et de sonner les cloches à une autre heure que « celles des offices<sup>1</sup>. » Les luttes incessantes des communes du domaine roval avec le pouvoir féodal, pendant le xuesiècle, et leur prompte décadence dès que le pouvoir royal se constitua sur des bases durables, au commencement du xiii° siècle, ne permirent pas aux villes telles que Novon. le Mans, Laon, Sens, Reims, Cambrai, Amiens, Soissons, etc., d'élever de grands édifices municipaux autres que des murailles de défense et des beffrois. Le beffroi était le signe le plus manifeste de l'établissement dela commune, le signal qui annoncait aux bourgeois l'ouverture des assemblées populaires, ou les dangers auxquels la cité se trouvait exposée (voy. BEFFROI). Mais les communes de Flandre, du Brabant, ou du midi de la France, qui conservèrent leurs franchises jusqu'au xviº siècle, eurent le loisir de construire de grands édifices municipaux dès la fin du xue siècle, et surtout pendant les xiiie et xive siècles. Plusieurs de ces édifices existent encore en Belgique; mais dans le midi de la France, ils ont tous été détruits pendant les guerres religieuses du xyi siècle. Nous n'en connaissons qu'un seul encore debout dans une des petites villes du comté de Toulouse, Saint-Antonin, située à quelques lieues au nord-ouest de Montauban (voy. HÔTEL DE VILLE). Il en est de même des halles, bourses; nous ne possédons, en France, qu'un très-petit nombre de ces édifices, et encore ne se sont-ils conservés que dans des villes de peu d'importance; tandis qu'en Belgique les villes de Bruges et d'Ypres, de Gand, de Louvain, de Malines, d'Anvers, ont eu le bon esprit de préserver de la destruction ces précieux restes de leur grandeur pendant les xiiie et xye siècles (vov. Hôtel de ville).

Pendant le x1°, X11°, X11°, et XIV° siècles, un grand nombre d'hôpitaux furent fondés. Les évêques et les établissements religieux furent des premiers à offrir des refuges assurés et rentés aux malades pauvres. Les pestes étaient fréquentes au moyen âge, dans des villes non pavées, resserrées entre des murailles d'autant moins étendues que leur construction occasionnait des dépenses considérables. Les guerres avec l'Orient avaient introduit la lèpre en Occident. Beaucoup de monastères et de châteaux avaient établi, dans leur voisinage, des léproseries, des maladreries, qui n'étaient que de petits hôpitaux entretenus par des religieux. Les moines augustins (hospitaliers) s'étaient particulièrement attachés au service des malades pauvres, et dès le XII° siècle un grand nombre de maisons hospitalières des grandes villes étaient desservies par des religieuses augustines. De simples particuliers, « meuz de pitié », comme dit le P. Dubreul, abandonnaient des propriétés aux pauvres malades « passans par la ville »; ils les dotaient, et bientôt ces maisons, enrichies de dons, pourvues de

<sup>1</sup> Lettres sur l'hist. de France, par Aug. Thierry, 1842, lettre xx.

priviléges accordés par les évêques, les princes séculiers et les papes, devenaient de grands établissements, qui se sont conservés jusqu'à nos jours, respectés par tous les pouvoirs et à travers toutes les révolutions. Mais c'est à partir du XIIº siècle que les hôpitaux sont construits suivant un programme arrêté. C'étaient de grandes salles voûtées, hautes, aérées, souvent divisées par une ou plusieurs rangées de colonnes. A l'une des extrémités était un vestibule, ou quelquefois un simple porche ou auvent; à l'autre bout, une chapelle. En aile, une officine, pharmacie; puis les cellules des religieux ou religieuses, leur réfectoire, leur cuisine. Souvent un cloître et une église complétaient cet ensemble de bâtiments presque toujours entourés d'une muraille (voy. Hôtel-Dieu). Des jardins étaient, autant qu'il se pouvait faire, annexés à l'établissement.

- 316 -

Ces maisons, dans certains cas, ne servaient pas seulement de refuges aux malades, mais aussi aux pauvres sans asile. On lit dans l'ouvrage du P. Dubreul cepassage touchant l'hôpital Sainte-Catherine, primitivement Sainte-Opportune, fondé en la grande rue Saint-Denis, à Paris : « Est à « noter que audit hospital il y a unze religieuses qui vivent et tiennent la « reigle de monsieur sainct Augustin, laquelle en leur profession elles font « serment de garder, et sont subjetes à monsieur l'évêque de Paris, lequel « les visite par lui et ses vicaires, et font leur profession entre ses mains, « et a estably et confirmé leurs statuts. Plus elles font les trois vœux de « religion, et vivent comme ès autres maisons réformées, hormis qu'elles « n'ont cloistre ni closture à cause de l'hospitalité, et qu'elles sont ordi-« nairement autour des pauvres, lesquels elles sont tenues de penser. « Elles mangent en commun... les dites religieuses sont subjetes et tenues « de recevoir toutes pauvres femmes et filles par chascune nuict, et les « héberger par trois jours consécutifs; et pour se faire, garnir de linges « et couvertures quinze grands licts, qui sont en deux grandes salles bas-« ses dudit hospital, et ont lesdites religieuses le soin de les penser, traic-« ter et chauffer de charbon, quand la saison le requiert. Aucune fois les « licts sont si plains, que aucunes desdites femmes et filles sont contrainc-« tes coucher entre les deux portes de la maison, où on les enferme de « peur qu'elles ne facent mal, ou qu'il ne leur advienne inconvénient de « nuict. Plus elles sonttenues de recueillir en ladite maison tous les corps « morts ès prisons, en la rivière et par la ville, et aussi ceux qui ont esté « tuez par ladite ville. Lesquels le plus souvent on apporte tous nuds, ct « néantmoins elles les ensevelissent de linges et suaires à leurs despens, « payent le fossoyeur et les font enterrer au cimetière des Saincts-Inno-« cens. Lesquels quelquefois sont en si grande quantité, qu'il se trouve « par acte signé des greffiers de justice, avoir esté portez en ladite mai-« son en moins de quatorze mois, quatre-vingt-dix-huict corps morts...'»

De toute ancienneté, conformément aux usages chrétiens, on enterrait les morts autour des églises, si ce n'est les hérétiques, les juifs et les

<sup>1</sup> Dubreul, Antiquités de la ville de Paris, liv. III.

excommuniés. Les grands personnages avaient leur sépulture sous le pavé même des églises ou des cloîtres. Mais, dans des villes populeuses, souvent les églises se trouvaient tellement entourées d'habitations particulières, qu'il n'était pas possible de conserver un espace convenable aux sépultures; de là l'établissement de charniers ou cimetières spéciaux proche de quelques églises, autour desquelles alors on réservait de vastes espaces libres. Tels étaient les cimetières des Saints-Innocents à Paris, de Saint-Denis à Amiens, etc. Lorsque l'édilité commença de s'établir dans les grandes villes, que l'on prit pendant les xiiie et xive siècles des mesures de salubrité et de police urbaine, on entoura les champs des morts de clôtures avec portiques, formant de vastes cloîtres sous lesquels s'élevèrent des monuments destinés à perpétuer le souvenir des nobles ou des personnages importants; puis bientôt, lorsque survinrent des épidémies, reconnaissant l'insuffisance et le danger de ces enclos compris dans l'enceinte des grandes villes, on établit extra muros des cimetières assez semblables à ceux qui, aujourd'hui, sont affectés aux sépultures.

« En 1348, environ Caresme, en vertu des lettres patentes du roy « Philippe VI, dit de Valois, pour lors régnant, le cimetière des Saincts« Innocens fut du tout clos et fermé sans qu'on y entrast aucunement, « les portes et entrées estans murées pour l'utilité du peuple, de peur « que l'air de Paris, à raison de la mortalité ou épidémie qui pour lors « couroit, ne fust gasté et corrompu, et que par le grand amas des corps « pour lors enterrez audit cimetière, et qui y pouvoient encores estre « apportez, il n'advinst un plus grand inconvénient et péril. Et suivant la « volonté du roy, l'on benistun autre cimetière hors les murs de la ville, « pour enterrer tous les corps de ceux qui mourroient durant ladite épi- « démie : suivant laquelle ordonnance plusieurs corps y furent portez « (j'estime que ce soit celuy de la Trinité pour lors hors la ville, où encores « pour le jour d'huy s'enterrent tous les corps morts de la contagion qui « sortent de l'Hostel-Dieu de Paris 1...). » (Voy. Cimetière.)

Mais ces maisons de refuge, ces hôpitaux et ces champs de repos entourés de portiques, ressemblaient en tous points, jusqu'au xive siècle, aux constructions monastiques, et n'en étaient pour ainsi dire qu'une branche. Les grandes abbayes avaient donné les premiers modèles de ces constructions; elles étaient entrées plus avant encore dans l'architecture purement civile, en affectant des parties de leurs terrains à des foires ou marchés perpétuels ou temporaires, marchés qui devenaient un produit d'une certaine importance dans le voisinage des grands centres de population. Les chevaliers du Temple, à Paris, bâtirent une boucherie sur leur territoire, où ils exerçaient justice haute, moyenne et basse <sup>2</sup>. Philippe-Auguste, qui, un des premiers, se préoccupa sérieusement et avec cet esprit de suite qui le distingue, de l'agrandissement et de l'assainissement

<sup>1</sup> Dubreul, Antiquités de la ville de Paris, liv. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dom Félibien, Hist. de la ville de Paris, t. 1er, p. 103.

de la ville de Paris, acheta de la léproserie établie hors la ville de Paris un marché qu'il transféra « dans une grande place vuide plus à portée du com-« merce, appellée Champeaux, c'est-à-dire Petits-Champs, déjà destinée à « l'usage du public par le roy Louis VI, son ayeul. Ce fut là qu'il fit bastir « les halles pour la commodité des marchands. Il pourveut de plus à la « sûreté de leurs marchandises par un mur de pierre qu'il fit construire « autour des halles, avec des portes qui fermoient la nuit. Et entre ce mur « de closture et les maisons de marchands il fit faire une espèce de galerie « couverte en manière d'apentif, afin que la pluie n'interrompist point le « commerce... Le bastiment de Philippe Auguste contenoit deux halles, « et le mur qui les environnoit estoit garni de loges '. Sous saint Louis, il « y avoit deux halles aux draps, et une autre entre deux, avec un appenti. « De dire si ces halles aux draps sont les mêmes que fit faire Philippe « Auguste, c'est ce que je ne sai pas. Quant à l'appenti et à la troisième « halle, on y avoit fait des loges, ainsi que dans celles de Philippe : le roy « en étoit propriétaire, et les louoit soixante-quinze livres aux merciers et aux corroyeurs... Avec le temps, la halle devint si grande, et l'on en « fit tant d'autres, que les marchands et les artisans de Paris, de toutes « vocations, en eurent chacun une à part; si bien qu'alors, au lieu de « se servir du mot de halle au singulier, en commença à s'en servir au « pluriel, et à dire les halles. Quelque temps après, ceux de Beauvais, « de Pontoise, de Lagni, de Gonesse, de Saint-Denyset autres villes des « environs de Paris, y en eurent aussi. On en fit de même pour la plupart « des villes de Picardie et des Pays-Bas, et pour quelques-unes de Nor-« mandie, que nos rois, à l'exemple de saint Louis, louèrent aux habitans « des villes de ces provinces-là 2. »

Successivement ces halles, à Pariscomme dans toutes les grandes villes, furent modifiées, étendues, pour satisfaire à des besoins nouveaux, et aujourd'hui il ne nous reste que des débris de ces édifices publics dans quelques villes du second ou du troisième ordre. D'ailleurs le bois jouait un grand rôle dans ces constructions: c'étaient, ou des appentis, ou de grandes salles ressemblant assezaux granges des monastères, qui n'étaient pas bâties de façon à pouvoir demeurer intactes au milieu des villes, qui s'embellissaient chaque jour. Toutefois, dans des cités du Nord, dans ces petites républiques manufacturières des Pays-Bas, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on bâtissait, pendant les xiii, xive et xve siècles, des halles splendides, et qui se sont conservées jusqu'à nos jours (voy. Halle).

Quant aux constructions civiles, telles que les ponts, les égouts, les quais, les hôtels, etc., nous renvoyons nos lecteurs à ces mots, aussi bien pour la partie historique que pour la pratique; nous nous bornerons ici à quelques données générales sur les habitations urbaines, soit des grands, soit des bourgeois. Il faut dire que l'architecture privée suit pas à pas, jusqu'au xiit siècle, les données monastiques: 1° parce que les établisse-

<sup>1</sup> Dom Félibien, Hist. de la ville de Paris, t. Ier, p. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sauval, Hist. et antiq. de la ville de Paris, t. Ier, p. 648.

ments religieux étaient à la tête de la civilisation, qu'ils avaient conservé les traditions antiques en les appropriant aux mœurs nouvelles; 2º parce que les moines seuls pratiquaient les arts de l'architecture, de la sculpture et de la peinture, et qu'ils devaient par conséquent apporter, même dans les constructions étrangères aux couvents, leurs formules aussi bien que les données générales de leurs bâtiments. Les palais, comme les couvents, possédaient leur clottre ou leur cour entourée de portiques ; leur grand'salle, qui remplaçait le réfectoire des moines et en tenait lieu; leurs vastes cuisines, leurs dortoirs pour les familiers; un logis séparé pour le seigneur comme pour l'évêque ou l'abbé; l'hôtellerie pour les étrangers; la chapelle, les celliers, greniers, jardins, etc. Seulement, à l'extérieur, le palais séculier se revêtait de hautes murailles fortifiées, de tours, de désenses beaucoup plus importantes et étendues que celles des abbayes. Le palais des rois à Paris, en la Cité, contenait tous ces divers services et dépendances dès avant Philippe-Auguste. Quant aux maisons des riches citoyens, elles avaient acquis, même pendant la période romane, une grande importance, soit comme étendue, soit comme décoration, et elles suivaient le mouvement imprimé par l'architecture bénédictine; riches de sculptures dans les provinces où l'influence clunisienne se faisait sentir, simples dans les environs des établissements cisterciens. Mais à la fin du xiie siècle, lorsque l'architecture est pratiquée par les laïques, les habitations particulières se débarrassent de leurs langes monastiques, et prennent une physionomie qui leur est propre. Ce qui les caractérise, c'est une grande sobriété d'ornementation extérieure, une complète observation des besoins. La méthode raisonnée qui, à cette époque, s'attachait même aux constructions religieuses, perçait à plus forte raison dans les constructions privées. Mais il ne faudrait pas croire que cette tendance ait conduit l'architecture civile dans une voie étroite, qu'elle lui ait fait adopter des données sèches et invariables, des poncifs comme ceux qui de nos jours sont appliqués à certaines constructions d'utilité publique, en dépit des matériaux, du climat, des habitudes ou des traditions de telle ou telle province. Au contraire, ce qui distingue la méthode des xII° et XIII° siècles de la nôtre, c'est, avec une grande rigidité de principes, la liberté, l'originalité, l'aversion pour la banalité. Cette liberté est telle, qu'elle déroute fort les architectes archéologues de notre temps, qui veulent ne voir que la forme extérieure sans chercher le principe qui a dirigé nos anciens artistes du moven age. Il n'y a pas, à proprement parler, de règles absolues pour l'application de certaines formes, il n'y a d'autres règles que l'observation rigoureuse d'un principe avec la faculté pour chacun de se mouvoir dans les limites posées par ce principe. Or, ce principe est celui-ci : rendre tout besoin et tout moyen de construction apparents. L'habitation est-elle de brique, de bois ou de pierre, sa forme, son aspect, sont le résultat de l'emploi de ces divers matériaux. A-t-on besoin d'ouvrir de grands jours ou de petites fenêtres, les façades présentent des baies larges ou étroites, longues ou trapues. Y a-t-il des voûtes à l'intérieur, des contre-forts les accusent à

l'extérieur; sont-ce des planchers, les contre-forts disparaissent et des bandeaux marquent la place des solives. Se sert-on de tuiles creuses pour couvrir, les combles sont obtus; de tuiles plates ou d'ardoises, les combles sont aigus. Une grande salle est-elle nécessaire, on l'éclaire par une suite d'arcades ou par une galerie vitrée. Les étages sont-ils distribués en petites pièces, les ouvertures sont séparées par des trumeaux. Faut-il une cheminée sur un mur de face, son tuyau porté en encorbellement est franchement accusé à l'extérieur, et passe à travers tous les étages jusqu'au faîte. Faut-il faire un escalier, il est placé en dehors du bâtiment; ou s'il est compris entre ses murs, les fenêtres qui l'éclairent ressautent comme les paliers, réglant toujours la hauteur de leurs appuis à partir du niveau de ces paliers. A l'intérieur, les solives des planchers, les enchevêtrures sont apparentes, simplement équarries si l'habitation est modeste, moulurées et même sculptées si la construction est faite avec luxe. Les portes des appartements sont percées là où elles ne peuvent gêner la circulation et le placement des meubles; elles sont basses, car on n'entre pas à cheval dans sa chambre ou son salon. Si les pièces sont hautes, spacieuses, les fenêtres sont larges et longues, mais la partie supérieure est dormante, et la partie inférieure seule, s'ouvrant facilement, permet de renouveler l'air ou de se mettre à la fenêtre, sans être gêné par le vent; les volets euxmêmes, divisés par compartiments, laissent passer plus ou moins de lumière. Tout est prévu : les meneaux portent des renforts pour recevoir les targettes, les tableaux des croisées de petites saillies pour introduire les pivots. Si l'on veut placer des bannes d'étoffe devant les croisées ou devant les boutiques, des corbeaux de pierre échancrés en crochets sont destinés h les porter. Dans les grandes habitations, les services, les cuisines, sont éloignés du bâtiment principal; un couloir porté en encorbellement le long d'un des murs de la cour relie au premier étage ces services avec les appartements des maîtres; au rez-de-chaussée, cette saillie forme un abri utile, qui n'empiète pas sur l'aire de la cour. Pour éclairer les combles, de grandes lucarnes apparentes, soit de pierre, soit de bois. Des tuyaux de cheminée, visibles, solides, ornés même souvent, percent les toits, et protégent leur jonction avec la couverture par de larges filets rampants. Chaque boutique a sa cave avec escalier particulier, et son arrière-magasin. Si la maison est munie d'une porte charretière, une porte plus petite est ouverte à côté pour le service de nuit et pour les piétons. Certes, il y a loin de là à nos maisons de brique qui simulent la pierre, à nos pans de bois revêtus de plâtre, à nos escaliers qui coupent les fenêtres par le milieu, à nos jours aussilarges pour les petites pièces que pour les grandes, à nos tuyaux de cheminée honteux de se laisser voir, à cette perpétuelle dissimulation de ce qui est et doit être dans nos habitations privées, où le platre est peint en marbre ou en bois, ou le bois est peint en pierre, où la construction la plus pauvre se cache sous une enveloppe de luxe. Pour faire une construction gothique, il ne s'agit donc pas de jeter sur une façade quelques ornements pillés dans de vieux palais, de placer des meneaux dans des fenêtres; mais il s'agit avant tout d'être vrai dans l'emploi des matériaux comme dans l'application des formes aux besoins. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, si les fenêtres en tiers-point sont employées dans la construction des églises ou des grandes salles voûtées, cela est parfaitement justifié par les formerets des voûtes, qui, étant eux-mêmes en tiers-point, commandent la forme de la baie destinée à faire pénétrer la lumière à l'intérieur; mais dans les habitations dont les étages sont séparés par des planchers horizontaux, l'emploi de la fenêtre en tiers-point serait ridicule, sans raison; aussi voyons-nous toujours les fenêtres des habitations fermées par des linteaux ou par des arcs bombés ayant peu de flèche. Si par exception les fenêtres sont en tiers-point, un linteau peu épais ou une imposte placée à la naissance de l'ogive, qui n'est là qu'un arc de décharge, permet de poser des châssis carrés dans la partie inférieure, la seule qui soit ouvrante, et la partie supérieure de la fenêtre comprise entre les courbes est dormante.

L'architecture ogivale, née à la fin du xII siècle, est avant tout logique, et par conséquent elle doit affecter, dans les édifices religieux et dans les édifices privés, des formes très-différentes, puisque les données premières sont dissemblables. Si l'architecture appliquée aux édifices religieux s'éloigne de son principe vers le xvesiècle, si elle se charge de détails superflus qui finissent par étouffer les données générales et très-savamment combinées de la construction, dans les édifices civils, au contraire. elle suit la marche ascendante de la civilisation, se développe, et finit, au xvie siècle, par produire des œuvres qui, si elles ne sont pas toujours irréprochables sous le rapport du goût, sont très-remarquables comme dispositions d'ensemble, en satisfaisant aux besoins nouveaux avec une adresse et un bonheur rares. Autant qu'on peut en juger par l'examen des constructions civiles qui nous restent des XII°, XIII° et XIV° siècles, les données générales des palais comme des maisons étaient simples. L'habitation princière se composait de cours entourées de portiques; les écuries, les logements des serviteurs et des hôtes en dehors de l'enceinte du palais. Les bâtiments d'habitation comprenaient toujours la grand'salle, d'un accès facile. C'était là que se réunissaient les vassaux, que l'on donnait des fêtes ou des banquets, que se traitaient les affaires qui exigeaient un grand concours de monde, que se rendait la justice. A proximité, les prisons, une salle des gardes; puis les cuisines, offices, avec leur cour et entrée particulières. Les logements des mattres étaient souvent rattachés à la grand'salle par un parloir et une galerie; c'était là que l'on déposait des armes, des objets conquis, des meubles précieux, dépouilles souvent arrachées à des voisins moins heureux. Des peintures, des portraits, ornaient la galerie. Les chambres destinées à l'habitation privée étaient groupées irrégulièrement, suivant les besoins; comme accessoires, des cabinets, des retraits, quelquefois posés en encorbellement ou pris aux dépens de l'épaisseur des murs. Ces logis étaient à plusieurs étages, et la communication entre eux était établie au moyen d'escaliers à vis auxquels on n'accédait que par des

détours connus des familiers. L'influence de la demeure féodale, de la forteresse, se faisait sentir dans ces constructions, qui du reste, à l'extérieur, présentaient toujours une apparence fortifiée. La maison du riche bourgeois possédait une cour et un bâtiment sur la rue. Au rez-de-chaussée, des boutiques, une porte charretière, et une allée conduisant à un escalier droit. Au premier étage, la salle, lieu de réunion de la famille pour les repas, pour recevoir les hôtes; en aile, sur la cour, la cuisine et ses dépendances, avec son escalier à vis bâti dans l'angle. Au deuxième étage, les chambres à coucher, auxquelles on n'accédait que par l'escalier à vis de la cour, montant 'de fond; car l'escalier droit, ouvert sur la rue, ne donnait accès que dans la salle où l'on admettait les étrangers. Sous les combles, des galetas pour les serviteurs, les commis ou apprentis; des greniers pour déposer les provisions. L'escalier privé descendait dans les caves du maître, lesquelles, presque toujours creusées sous le bâtiment des cuisines en aile, n'étaient pas en communication avec les caves afférentes à chaque boutique. Dans la cour, un puits, un appentis au fond pour les provisions de bois, quelquefois une écurie, une buanderie et un fournil. Ces maisons n'avaient pas leur pignon sur la rue, mais bien l'égout des toits, qui, dans les villes méridionales surtout, était saillant, porté sur les abouts des chevrons maintenus par des liens. Ces dessous de chevrons et les façades elles-mêmes, surtout lorsqu'elles étaient de bois, recevaient des peintures. Quant à la maison du petit bourgeois, elle n'avait pas de cour particulière, et présentait, surtout à partir du xive siècle, son pignon sur la rue; elle ne se composait, à rez-de-chaussée, que d'une boutique et d'une allée conduisant à l'escalier droit, communiquant à la salle, laquelle remplissait tout le premier étage. La cuisine était voisine de cette salle, donnant sur une cour commune et formant bûcher ouvert au rezde-chaussée. On accédait aux étages supérieurs par un escalier privé, souvent en encorbellement sur la cour commune. Ainsi, chez le bourgeois comme chez le noble, la vie privée était toujours soigneusement séparée de la vie publique. Dans le palais, les portiques, la grand'salle, la salle des gardes, étaient accessibles aux invités; dans la maison, c'était la boutique et la salle du premier étage; tout le reste du logis était réservé à la famille; les étrangers n'y pénétraient que dans des cas particuliers.

Dans les villes, chaque famille possédait sa maison. La classe bourgeoise ne se divisait pas, comme aujourd'hui, en propriétaires, rentiers, commerçants, industriels, artistes, etc.; elle ne comprenait que les négociants et les gens de métier. Tous les hommes voués à l'état militaire permanent se trouvaient attachés à quelque seigneur, et logeaient dans leurs demeures féodales. Tous les commis marchands, apprentis et ouvriers, logeaient chez leurs patrons. Il y avait peu de locations dans le sens actuel du mot. Dans les grandes villes, et surtout dans les faubourgs, des hôtelleries, véritables garnis, recevaient les étrangers, les écoliers, les aventuriers, les jongleurs, et tous gens qui n'avaient pas d'établissement fixe. Là on trouvait un gîte au jour, à la semaine ou au mois. C'était de

ces maisons, mal famées pour la plupart, que sortaient, dans les temps de troubles, ces flots de gens sans aveu qui se répandaient dans les rues, et donnaient fort à faire à la police municipale, royale ou seigneuriale. C'était là que les factions qui se disputaient le pouvoir allaient recruter leurs adhérents. L'Université renfermait un grand nombre de ces garnis dès le xu<sup>e</sup> siècle, et ce fut en grande partie pour prévenir les abus et les désordres qui étaient la conséquence d'un pareil état de choses, que beaucoup d'établissements monastiques et des évêques fondèrent, sur la montagne Sainte-Geneviève, des colléges, dans l'enceinte desquels la jeunesse trouvait, en même temps que l'instruction, des demeures convenables et soumises à un régime régulier. Les cloîtres des cathédrales avaient précédé ces établissements, et derrière leurs murs les professeurs comme les écoliers pouvaient trouver un asile. Abailard loue un logis au chanoine Fulbert, dans le cloître Notre-Dame.

Mais il est certain que dans les grandes villes, à une époque où les classes de la société étaient tellement distinctes, il devait se trouver une quantité de gens qui n'étaient ni nobles, ni religieux, ni soldats à solde, ni marchands, ni artisans, ni écoliers, ni laboureurs, et qui formaient une masse vagabonde, vivant quelque part; sorte d'écume qu'aucun pouvoir ne pouvait faire disparaître, emplissant même les cités lorsque de longs malheurs publics avaient tari les sources du travail, et réduit à la misère un grand nombre de pauvres gens. Après les tristes guerres du xive siècle et du commencement du xve, il s'était formé à Paris une organisation de gueux qui avaient des ramifications dans toutes les grandes villes du royaume. Cette compagnie occupait certains quartiers de la capitale : la cour du roi François, près du Ponceau ; la cour Sainte-Catherine, la rue de la Mortellerie, la cour Brisset, la cour Gentien, partie de la rue Montmartre, la cour de la Jussienne, partie de la rue Saint-Honoré, quelques rues des faubourgs Saint-Germain et Saint-Marceau et la butte Saint-Roch. Mais le siége principal de cette gueuserie était la cour des Miracles. « Elle consiste, dit Sauval 1, en une place d'une grandeur très-« considérable, et en un très-grand cul-de-sac puant, boueux, irrégulier, qui n'est point pavé. Autrefois il confinoit aux dernières extrémités de a Paris... Pour y venir, il se faut souvent égarer dans de petites rues vi-« laines, puantes, détournées ; pour y entrer, il faut descendre une assez « longue pente de terre tortue, raboteuse, inégale. J'y ai vu une maison « de boue à demi enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourri-« ture, qui n'a pas quatre toises en quarré, et où logent néanmoins plus « de cinquante ménages, chargés d'une foule de petits enfants légitimes, « naturels et dérobés. On m'assura que dans ce petit logis et dans les « autres habitoient plus de cinq cents grosses familles entassées les unes « sur les autres. Quelque grande que soit à présent cette cour, elle l'étoit « autrefois beaucoup davantage : d'un côté elle s'étendoit jusqu'aux

<sup>1</sup> Tome Ier, p. 510 et suiv.

« anciens remparts appelés aujourd'hui la rue Neuve-Saint-Sauveur : de « l'autre, elle couvroit une partie du monastère des Filles-Dieu, avant « qu'il passât à l'ordre de Fontevrault; de l'autre, elle étoit bordée de « maisons qu'on a laissées tomber en ruine, et dont on a fait des jardins; « et de toutes parts elle étoit environnée de logis bas, enfoncés, obscurs, « difformes, faits de terre et de boue, et tous pleins de mauvais pauvres. « Quand, en 1630, on porta les fossés et les remparts de la porte Saint-« Denys au lieu où nous les voyons maintenant, les commissaires députés « à la conduite de cette entreprise résolurent de traverser la cour des « Miracles d'une rue qui devoit monter de la rue Saint-Sauveur à la rue « Neuve-Saint-Sauveur; mais quoi qu'ils pussent faire, il leur fut impos-« sible d'en venir à bout: les macons qui commencoient la rue furent « battus par les gueux, et ces fripons menacèrent de pis les entrepreneurs « et les conducteurs de l'ouvrage. » Ces réunions de filous, de gens sans aveu, de soldats congédiés, étaient soumises encore aux xviº et xviiº siècles à une sorte de gouvernement occulte, qui avait ses officiers, ses lois, qui tenait des chapitres réguliers, où les intérêts de la république étaient discutés et des instructions données aux diverses provinces. Cette population de vagabonds avait une langue particulière, un roi qui prenait le nom de grand Coësre, et formait la grande congrégation des Argotiers, divisée en Cagoux, Archisuppôts de l'argot, Orphelins, Marcandiers, Rifodés, Malingreux et Capons, Piètres, Polissons, Francmitoux, Callots, Sabouleux, Hubins, Coquillarts, Courteaux de boutanche, Narquois. Ainsi partout, dans le moyen âge, pour le bien comme pour le mal, l'esprit de corporation se faisait jour, et les hommes déclassés, qui ne pouvaient trouver place dans les associations régulières, obéissaient même à ce grand mouvement des populations vers l'unité, de réaction contre les tendances féodales. (Voy. Corporation.)

La puissance des corps de métiers et de marchands, les droits et priviléges dont ils jouissaient dès le xiie siècle, les monopoles qui les rendaient maîtres exclusifs de l'industrie, du commerce et de la main-d'œuvre; l'organisation des armées, qui le lendemain des guerres laissait sur les routes des milliers de soldats sans paye, sans patrie, avaient dû singulièrement développer ces associations de vagabonds, en lutte permanente avec la société. Les maisons de refuge, fondées par les moines, par les évêques, les rois et même de simples particuliers, pour soulager la misère et recueillir les pauvres, à peine suffisantes dans les temps ordinaires, ne pouvaient, après de longs troubles et des guerres interminables, offrir des asiles à tant de bras inoccupés, à des hommes qui avaient pris des habitudes de pillage, dégradés par la misère, n'ayant plus ni famille ni fover. Il fallut un long temps pour que l'on pût guérir cette plaie sociale du paupérisme organisé, armé pour ainsi dire; car, pendant le xvie siècle, les guerres de religion contribuèrent à perpétuer cette situation. Ce ne fut que pendant le xyiie siècle, quand la monarchie acquit une puissance inconnue jusqu'alors, que, par une police unique et des établissements

de secours largement conçus, on put éteindre peu à peu ces associations de la misère et du vice. C'est dans cet esprit que nos grands hôpitaux furent rebâtis pour centraliser une foule de maisons de refuge, des maladreries, des dotations, disséminées dans les grandes villes; que l'hôpital central des Invalides fut fondé; que la Salpêtrière, maison de renfermement des pauvres, comme l'appelle Sauval, fut bâtie.

Le morcellement féodal ne pouvait seconder des mesures d'utilité générale; le système féodal est essentiellement égoïste: ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour les siens, à l'exclusion de la généralité. Les établissements monastiques eux-mêmes étaient imbus, jusqu'à un certain point, de cet esprit exclusif, car, comme nous l'avons dit, ils tenaient aux habitudes féodales comme propriétaires fonciers. Les ordres mendiants s'étaient élevés avec desidées complétement étrangères aux mœurs de la féodalité; mais, devenus riches possesseurs de biens-fonds, ils avaient perdu de vue le principe de leur institution; séparés, rivaux même, ils avaient cessé, dès la fin du xiii° siècle, de concourir vers un but commun d'intérêt général; non qu'ils ne rendissent, comme leurs prédécesseurs les bénédictins, d'éminents services, mais c'étaient des services isolés. Il appartenait à la centralisation politique, à l'unité du pouvoir monarchique, de créer de véritables établissements publics, non plus pour telle ou telle bourgade, pour telle ou telle ville, mais pour le pays. Ne nous étonnons donc point de ne pas trouver, avant le xvi siècle, de ces grands monuments d'utilité générale, qui s'élèvent à partir du xvii siècle, et qui font la véritable gloire du siècle de Louis XIV. L'état du pays, avant cette époque, ne comportait pas des travaux conçus avec grandeur, exécutés avec ensemble et produisant des résultats réellement efficaces. Il fallait que l'unité du pouvoir monarchique ne fût plus contestée pour faire passer un canal à travers trois ou quatre provinces avant chacune ses coutumes, ses préjugés et ses priviléges; pour organiser sur toute la surface du territoire un système de casernement des troupes, d'hôpitaux pour les malades, de ponts, d'endiguement des rivières, de désense des ports contre les envahissements de la mer. Mais si le pays gagnait en bien-être et en sécurité à l'établissement de l'unité gouvernementale, il faut convenir que l'art y perdait, tandis que le morcellement féodal était singulièrement propre à son développement. Un art officiel n'est plus un art, c'est une formule ; l'art disparaît avec la responsabilité de l'artiste.

L'architecture nationale, religieuse et monastique s'éteignit avec le xve siècle, obscurément; l'architecture civile avec la féodalité, mais en jetant un vif éclat. La renaissance, qui n'ajouta rien à l'architecture religieuse et ne fit que précipiter sa chute, apporta dans l'architecture civile un nouvel élément assez vivace pour la rajeunir. Jusqu'alors, dans les constructions civiles, on semblait ne tenir aucun compte de la symétrie, de l'ordonnance générale des plans. Plusieurs causes avaient éloigné les esprits de l'observation des règles que les anciens avaient généralement adoptées, autant que cela était raisonnable, dans l'ensemble de leurs bâ-

## [ ARCHITECTURE ]

timents. La première était ce type de la villa romaine suivi dans les premières habitations seigneuriales; or la villa antique, habitation rurale, ne présentait pas dans son ensemble des dispositions symétriques. La seconde était la nécessité, dans des habitations fortifiées la plupart du temps, de profiter des dispositions naturelles du terrain, de soumettre la position des bâtiments aux besoins de la défense, aux services divers auxquels il fallait satisfaire. La troisième, l'excessive étroitesse et l'irrégularité des terrains livrés aux habitations particulières dans des villes populeuses, enserrées entre des murailles d'autant plus faciles à défendre qu'elles offraient un moins grand périmètre. C'est ainsi que les lois de la symétrie, lois si ridiculement tyranniques de nos jours, n'avaient jamais exercé leur influence sur les populations du moyen âge, surtout dans des contrées où les traditions romaines étaient effacées. Mais quand, au commencement du xvie siècle, l'étude de l'antiquité et de ses monuments fit connaître un grand nombre de plans d'édifices romains où les lois de la symétrie sont observées; les châteaux féodaux, où les bâtiments semblent placés pêle-mêle suivant les besoins, dans des enceintes irrégulières; les maisons, palais et monuments publics élevés sur des terrains tracés par le hasard, parurent aux veux de tous des demeures de barbares. Avec la mobilité qui caractérise l'esprit français, on se jeta dans l'excès contraire, et l'on voulut mettre de la symétrie même dans les plans d'édifices qui. par leur nature et la diversité des besoins auxquels ils devaient satisfaire, n'en comportaient aucune. Nombre de riches seigneurs se firent élever des demeures dont les plans symétriques flattent les yeux sur le papier, mais sont parfaitement incommodes pour l'habitation journalière. Les maisons des bourgeois conservèrent plus longtemps leurs dispositions soumises aux besoins, et ce ne fut guère qu'au xvu siècle qu'elles commencèrent, elles aussi, à sacrifier ces besoins aux lois quelque peu vaines de la symétrie. Une fois dans cette voie, l'architecture civile perdit chaque jour de son originalité. De l'ensemble des plans cette mode passa dans la disposition des facades, dans la décoration, et il ne fut plus possible de juger dans un édifice, quel qu'il fût, du contenu par le contenant. L'architecture, au lieu d'être l'enveloppe judicieuse des divers services qui constituent une habitation, imposa ses lois, ou ce qu'on voulut bien appeler ses lois, aux distributions intérieures; comme si la première loi en architecture n'était pas une soumission absolue aux besoins! comme sielle était quelque chose en dehors de ces besoins! comme si les formes purement conventionnelles qu'elle adopte avaient un sens, du moment qu'elles gênent au lieu de protéger! Cependant l'architecture civile de la renaissance, surtout au moment où elle naît et commence à se développer, c'est-à-dire de 1500 à 1550, conserve presque toujours son caractère d'habitation ou d'établissement public, si franchement accusé pendant la période gothique. L'élément antique n'apporte guère qu'une enveloppe décorative ou un besoin de pondération dans les dispositions des plans; et il faut dire que, sous ce double point de vue, l'architecture civile de la renaissance francaise se montre bien supérieure à celle adoptée en Italie. Les grands architectes français du xv° siècle, les Philibert Delorme, les Pierre Lescaut, les Jean Bullant, surent allier avec une adresse remarquable les vieilles et bonnes traditions des siècles antérieurs avec les formes nouvellement admises. S'ils employèrent les ordres antiques et s'ils crurent souvent imiter les arts romains, ils respectèrent dans leurs édifices les besoins de leur temps et se soumirent aux exigences du climat et des matériaux. Ce ne fut que sous Louis XIV que l'architecture civile cessa de tenir compte de ces lois si naturelles et si vraies, et se produisit comme un art abstrait, agissant d'après des règles toutes conventionnelles en dehors des mœurs et des habitudes de la civilisation moderne. (Voy. Maison, Palais.)

ARCHITECTURE MILITAIRE. — Lorsque, à titre d'auxiliaires de l'empire ou autrement, les barbares firent irruption dans les Gaules, quelques villes possédaient encore leurs fortifications gallo-romaines; celles qui n'en étaient point pourvues se hâtèrent d'en élever avec les débris des monuments civils. Ces enceintes, successivement forcées et réparées, furent longtemps les seules défenses des cités, et il est probable qu'elles n'étaient point soumises à des dispositions régulières et systématiques, mais qu'elles étaient construites fort diversement, suivant la nature des lieux, des matériaux, ou d'après certaines traditions locales que nous ne pouvons apprécier aujourd'hui, car de ces enceintes il ne nous reste que des débris, des soubassements modifiés par des adjonctions successives.

Les Visigoths s'emparèrent, pendant le ve siècle; d'une grande partie des Gaules; leur domination s'étendit, sous Vallia, de la Narbonnaise à la Loire. Toulouse demeura quatre-vingt-neuf ans la capitale de ce royaume, et pendant ce temps la plupart des villes de la Septimanie furent fortifiées avec grand soin et eurent à subir des siéges fréquents. Narbonne, Béziers, Agde, Carcassonne, Toulouse, furent entourées de remparts formidables, construits d'après les traditions romaines des bas temps, si l'on en juge par les portions importantes d'enceintes qui entourent encore la cité de Carcassonne. Les Visigoths, alliés des Romains, ne faisaient que perpétuer les arts de l'empire, et cela avec un certain succès. Quant aux grands, ils avaient conservé les habitudes germaines, et leurs établissements militaires devaient ressembler à des camps fortifiés, entourés de palissades, de fossés et de quelques talus de terre. Le bois joue un grand rôle dans les fortifications des premiers temps du moyen âge. Et si les races germaines qui occupèrent les Gaules laissèrent aux Gallo-Romains le soin d'élever des églises, des monastères, des palais et des édifices publics, ils durent conserver leurs usages militaires en face du peuple au milieu duquel ils s'établissaient. Les Romains eux-mêmes, lorsqu'ils faisaient la guerre sur des territoires couverts de forêts, comme la Germanie et la Gaule, élevaient souvent des remparts de bois, sortes de logis avancés en dehors des camps, ainsi qu'on peut le voir dans les bas-reliefs de la colonne Trajane (fig. 1). Dès l'époque de César, les Celtes, lorsqu'ils ne pouvaient tenir la campagne, mettaient les femmes, les enfants, et ce qu'ils possédaient de plus précieux, à l'abri des attaques de l'ennemi derrière des fortifications faites de bois, de terre et de pierre. « Ils se servent », dit César dans ses Commentaires, « de pièces de bois droites dans toute leur longueur, les « placent à une distance de deux pieds l'une de l'autre, les fixent trans- « versalement par des troncs d'arbres et remplissent de terre les vides. Sur « cette première assiette, ils posent une assise de gros fragments de ro-



« chers, et, lorsque ceux-ci sont bien joints, ils établissent un nouveau « radier de bois disposé comme le premier, de façon que les rangs de bois « ne se touchent point et ne portent que sur les assises de rochers inter- « posés. L'ouvrage est ainsi monté à hauteur convenable. Cette construc- « tion, par la variété de ses matériaux, composée de bois et de pierres « formant un parement régulier, est bonne pour le service et la défense « des places, car les pierres qui lá composent empêchent les bois de brû- « ler, et les arbres ayant environ quarante pieds de longs, liés entre eux « dans l'épaisseur de la muraille, ne peuvent être rompus ou désassem- « blés que très-difficilement 1. »

Les Germains établissaient aussi des remparts de bois couronnés de parapets d'osier. La colonne Antonine, à Rome, nous donne un curieux exemple de ces sortes de redoutes de campagne (fig. 2). Mais ce n'étaient là probablement que des ouvrages faits à la liâte. On voit ici l'attaque de ce fort par les soldats romains. Les fantassins, pour pouvoir s'approcher du rempart, se couvrent de leurs boucliers et forment ce que l'on appelait la tortue: appuyant le sommet de ces boucliers contre le rempart, ils pouvaient saper sa base ou y mettre le feu, à l'abri des projectiles? Les assiégés jettent des pierres, des roues, des épées, des torches, des pots-à-feu sur la tortue, et des soldats romains tenant des tisons enflammés semblent attendre que la tortue se soit approchée complétement du rempart, pour passer sous les boucliers et incendier le fort. Dans leurs camps retranchés,

<sup>1</sup> Cæsar. Bell. gall., lib. VII, cap. xxIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les boucliers en forme de portion de cylindre étaient réservés pour ce genre d'attaque.

les Romains, outre quelques ouvrages avancés construits en bois, élevaient souvent, le long des remparts, de distance en distance, des écha-



faudages de charpente qui servaient, soit à placer des machines destinées à lancer des projectiles, soit de tours de guet pour reconnaître les approches de l'ennemi. Les bas-reliefs de la colonne Trajane présentent de nom-



breux exemples de ces sortes de constructions (fig. 3). Ces camps étaient de deux sortes : il y avait des camps d'été, castra æstiva, logis purement provisoires, que l'on élevait pour protéger les haltes pendant le cours de

Digitized by Google

la campagne, et qui ne se composaient que d'un fossé peu profond et d'un rang de palissades plantées sur une petite escarpe; puis les camps d'hiver ou fixes, castra hiberna, castra stativa, qui étaient défendus par un fossé large et profond, par un rempart de terre gazonnée ou de pierre, flanqué de tours; le tout était couronné de parapets crénelés ou de pieux reliés entre eux par des longrines ou des liens d'osier. L'emploi des tours rondes ou carrées dans les enceintes fixes des Romains était général, car, comme le dit Végèce, « les anciens trouvèrent que l'enceinte « d'une place ne devait point être sur une même ligne continue, à cause a des béliers qui battraient trop aisément en brèche; mais, par le « moyen des tours placées dans le rempart assez près les unes des autres, « leurs murailles présentaient des parties saillantes et rentrantes. Si les « ennemis veulent appliquer des échelles, ou approcher des machines « contre une muraille de cette construction, on les voit de front, de re-« vers et presque par derrière; ils sont comme enfermés au milieu des « batteries de la place qui les foudroient. » Dès la plus haute antiquité, l'utilité des tours avait été reconnue asin de permettre de prendre les assiégeants en flanc lorsqu'ils voulaient battre les courtines.

Les camps fixes des Romains étaient généralement quadrangulaires, avec quatre portes percées dans le milieu de chacune des faces. La porte

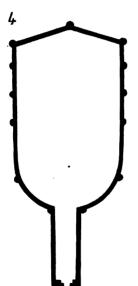

principale avait nom prétorienne, parce qu'elle s'ouvrait en face du prætorium, demeure du général en chef; celle en face s'appelait décumane; les deux latérales étaient désignées ainsi: principalis dextra et principalis sinistro. Des ouvrages avancés, appelés antemuralia, procastria, défendaient ces portes 1. Les officiers et soldats logeaient dans des huttes de terre, de brique ou de bois, recouvertes de chaume ou de tuiles. Les tours étaient munies de machines propres à lancer des traits ou des pierres. La situation des lieux modifiait souvent cette disposition quadrangulaire, car, comme l'observe judicieusement Vitruve à propos des machines de guerre (chap. xxII): « Pour ce qui est des moyens que les assiégés « peuvent employer pour se défendre, cela ne « se peut pas écrire. »

La station militaire de Famars, en Belgique (Fanum Martis), donnée dans l'Histoire de l'ar-

chitecture en Belgique, et dont nous reproduisons ici le plan (fig. 4), présente une enceinte dont la disposition ne se rapporte pas aux plans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godesc. Stewechii Conject. ad Sexti Jul. Frontini libr. Stratagem., p. 405. Lugd. Batav., 1592, in-12.

ordinaires des camps romains; il est vrai que cette fortification ne saurait être antérieure au 111° siècle ¹. Quant au mode adopté par les Romains dans la construction de leurs fortifications de villes, il consistait en deux forts parements de maçonnerie séparés par un intervalle de vingt pieds; le milieu était rempli de terre provenant des fossés et de blocaille bien pilonnées, et formant un chemin de ronde légèrement incliné du côté de la ville pour l'écoulement des eaux; la paroi extérieure,

s'élerant au-dessus du chemin de ronde, était épaisse et percée de créneaux; celle intérieure était peu élevée au-dessus du sol de la place, de manière à rendre l'accès des remparts facile au moyen d'emmarchements (fig. 5) <sup>2</sup>.

Le château Narbonnais de Toulouse, qui joue un si grand rôle dans l'histoire de cette ville depuis la domination des Visigoths jusqu'au xviº siècle, paraît avoir été construit d'après



ces données antiques. Il se composait « de deux grosses tours, l'une au « midi, l'autre au septentrion, bâties de terre cuite et de cailloux avec « de la chaux, le tout entouré de grandes pierres sans mortier, mais cram- « ponnées avec des lames de fer scellées de plomb. Le château était élevé « sur la terre de plus de trente brasses, ayant vers le midi deux portails de « suite, deux voûtes de pierres de taille jusqu'au sommet; il y en avait « deux autres de suite au septentrion et sur la place du Salin. Par le der- « nier de ces portails, on entrait dans la ville, dont le terrain a été haussé « de plus de douze pieds.... On voyait une tour carrée entre ces deux tours « ou plates-formes de défense, car elles étaient terrassées et remplies de « terre, suivant Guillaume de Puylaurens, puisque Simon de Montfort « en fit enlever toutes les terres qui s'élevaient jusqu'au comble 3. »

L'enceinte visigothe de la cité de Carcassonne nous a conservé des dispositions analogues et qui rappellent celles décrites par Végèce. Le sol de la ville est beaucoup plus élevé que celui du dehors et presque au niveau des chemins de ronde. Les courtines, fort épaisses, sont composées de deux parements de petit appareil cubique, avec assises alternées de brique; le milieu est rempli non de terre, mais de blocage maçonné à la chaux. Les tours s'élevaient au-dessus des courtines, et leur communication avec celles-ci pouvait être coupée, de manière à faire de

Voy. Hist. de l'archit. en Belgique, par A. G. B. Schayes, t. I, p. 203 (Bruxelles).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Végèce, lib. III, cap. 111, tit. : Quemadmodum muris terra jungatur egesta.

<sup>3</sup> Annales de la ville de Toulouse. Paris, 1771, t. 1, p. 436.

[ ARCHITECTURE ]

chaque tour un petit fort indépendant; à l'extérieur, ces tours sont cylindriques, et du côté de la ville elles sont carrées; leur souche porte également du côté de la campagne sur une base cubique<sup>1</sup>. Nous donnons ici (fig. 6) le plan d'une de ces tours avec les courtines: A est le plan du rez-de-chaussée; B, le plan du premier étage au niveau des chemins de ronde. On voit en C et en D les deux fosses pratiquées en avant des portes



de la tour, afin d'intercepter, lorsqu'on enlevait les ponts de bois, la communication entre la ville ou les chemins de ronde et les étages des tours. On accédait du premier étage à la partie supérieure crénelée de la tour par un escalier de bois intérieur posé le long du mur plat. Le sol extérieur étant beaucoup plus bas que celui de la ville, le rez-de-chaussée de la tour était en contre-bas du terre-plein de la cité, et l'on y descendait par un emmarchement de dix à quinze marches. La figure 6 bis fait

<sup>1</sup> Ces bases à plans quadrangulaires appartiennent aux défenses antérieures romaines.

voir la tour et ses deux courtines du côté de la ville; les ponts de communication sont supposés enlevés. L'étage supérieur crénelé est couvert par un comble, et ouvert du côté de la ville afin de permettre aux défenseurs



de la tour de voir ce qui s'y passe, et aussi pour permettre de monter des pierres et toutes sortes de projectiles au moyen d'une corde et d'une poulie . La figure 6 ter montre cette même tour du côté de la campagne; nous y avons joint une poterne dont le seuil est assez élevé au-dessus du sol

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces tours ont été dénaturées en partie au commencement du xit<sup>e</sup> siècle et après la prise de Carcassonne par l'armée de saint Louis. On retrouve cependant sur divers points les traces de ces interruptions entre la courtine et les portes des tours. (Voyez, pour de plus amples détails, l'article Tour.)

pour qu'il faille un escalier volant ou une échelle pour y accéder <sup>1</sup>. La poterne se trouve défendue, suivant l'usage, par une palissade ou barrière, chaque porte ou poterne étant munie de ces sortes d'ouvrages.

Conformément à la tradition du camp fixe romain, l'enceinte des villes du moyen âge renfermait un château ou au moins un réduit qui commandait les murailles; le château lui-même contenait une défense isolée plus forte que toutes les autres, qui prit le nom de donjon (voy. ce mot). Souvent les villes du moyen âge étaient protégées par plusieurs enceintes, ou bien il y avait la cité, qui, située sur le point culminant, était entourée de fortes murailles, et, autour, des faubourgs défendus par des tours et courtines ou de simples ouvrages de terre et de bois avec fossés.



Lorsque les Romains fondaient une ville, ils avaient le soin, autant que faire se pouvait, de choisir un terrain incliné le long d'un fleuve ou d'une rivière. Quand l'inclinaison du terrain se terminait par un escarpement du côté opposé au cours d'eau, la situation remplissait toutes les conditions désirables; et pour nous faire mieux comprendre par une figure, voici (fig. 7) le plan cavalier d'une assiette de ville romaine conforme à ces données. A était la ville avec ses murs bordés d'un côté par la rivière; souvent un pont, défendu par des ouvrages avancés, communiquait à la rive opposée. En B était l'escarpement qui rendait l'accès de la ville difficile sur le point où une armée ennemie devait tenter de l'investir; D, le château dominant tout le système de défense, et le refuge de la garnison

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette poterne existe encore placée ainsi à côté d'une tour et protégée par son flanc (voy. Potenne).

dans le cas où la ville tombait aux mains des ennemis. Les points les plus faibles étaient alors les deux fronts C, C, et c'est là que les murailles étaient hautes, bien flanquées de tours et protégées par des fossés larges et profonds. La position des assiégeants, en face de ces deux fronts, n'était pas très-bonne d'ailleurs, car une sortie les prenant de flanc, pour peu que la garnison fût brave et nombreuse, pouvait les culbuter dans le fleuve. Dans le but de reconnaître les dispositions des assiégeants, aux angles E, E, étaient construites des tours fort élevées, qui permettaient de découvrir au loin les rives du fleuve en aval et en amont, et les deux fronts C, C. C'est suivant ces données que les villes d'Autun, de Cahors, d'Auxerre, de Poitiers, de Bordeaux, de Périgueux, etc., avaient été fortifiées à l'époque romaine. Lorsqu'un pont réunissait, en face du front des murailles, les deux rives du fleuve, alors ce pont était défendu par une tête de pont G du côté opposé à la ville. Ces têtes de pont prirent plus ou moins d'importance : elles enveloppèrent des faubourgs tout entiers, ou ne furent que des châtelets ou de simples barbacanes (voy. ces mots) 1. Des estacades et des tours en regard, bâties des deux côtés du



fleuve en amont, permettaient de barrer le passage et d'intercepter la navigation en tendant, d'une tour à l'autre, des chaînes ou des pièces de bois attachées bout à bout par des anneaux de fer. Si, comme à Rome même, dans le voisinage d'un fleuve il se trouvait une réunion de mamelons, on avait le soin, non d'envelopper ces mamelons, mais de faire passer les murs de défense sur leurs sommets, en fortifiant solidement les intervalles qui, se trouvant dominés des deux côtés par des fronts, ne pouvaient être attaqués sans de grands risques. A cet effet, entre les mamelons, la ligne des murailles était presque toujours infléchie et concave, ainsi que l'indique le plan cavalier (fig. 8)<sup>2</sup>. Mais si la ville occupait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Autun, la tête de pont s'étendait très-loin dans la campagne, de l'autre côté de l'Arroux. Tout porte à croire que les restes de l'édifice connu sous le nom de temple de Janus ne sont autre chose que l'ouvrage avancé de cette tête de pont, assez vaste pour couvrir un grand faubourg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le plan de Rome.

un plateau (et alors elle n'était généralement que d'une médiocre importance), on profitait de toutes les saillies du terrain en suivant ses sinuosités, afin de ne pas permettre aux assiégeants de s'établir au niveau du pied des murs, ainsi qu'on peut le voir à Langres et à Carcassonne, dont nous donnons ici (fig. 9) l'enceinte visigothe, nous pourrions dire romaine, puisque quelques-unes de ses tours sont établies sur des souches



romaines. Dans les villes antiques, comme dans la plupart de celles élevées pendant le moyen âge, et comme aujourd'hui encore, le château, castellum', était bâti non-seulement sur le point le plus élevé, mais encore touchait toujours à une partie de l'enceinte, afin de ménager à la garnison les moyens de recevoir 'des secours du dehors si la ville était prise. Les entrées du château étaient protégées par des ouvrages avancés qui s'étendaient souvent assez loin dans la campagne, de façon à laisser entre les premières barrières et les murs du château un espace libre, sorte de place d'armes qui permettait à un corps de troupes de camperen dehors des enceintes fixes et de soutenir les premières attaques. Ces retranchements avancés étaient généralement élevés en demi-cercle, com-

<sup>1</sup> Capdhol, capitol, en langue d'oc.

posés de fossés et de palissades; les portes étaient alors ouvertes latéralement, de manière à obliger l'ennemi qui les voulait forcer de se présenter de flanc devant les murs de la place.

Si du 1v° au v° siècle le système défensif de la fortification romaine s'était peu modifié, les moyens d'attaque avaient nécessairement perdu de leur valeur; la mécanique jouait un grand rôle dans les siéges des places, et cet art n'avait pu se perfectionner ni même se maintenir sous la domination des peuplades barbares au niveau où les Romains l'avaient placé. Le peu de documents qui nous restent sur les siéges de ces époques accusent une grande inexpérience de la part des assaillants. Il était toujours difficile d'ailleurs de tenir des armées irrégulières et mal disciplinées devant une ville qui résistait quelque temps; et si les siéges trainaient en longueur, l'assaillant était presque certain de voir ses troupes se débander pour aller piller la campagne; alors la défense l'emportait sur l'attaque et l'on ne s'emparait pas d'une ville défendue par de bonnes murailles et une garnison fidèle. Mais peu à peu les moyens d'attaque se perfectionnèrent ou plutôt furent suivis avec une certaine méthode. Lorsqu'on voulut investir une place, on établit, ainsi que l'antiquité l'avait pratiqué, deux lignes de remparts de terre ou de bois, munis de fossés, l'une du côté de la place, pour se prémunir contre les sorties des assiégés et leur ôter toute communication avec le dehors, qui est la ligne de contrevallation: l'autre du côté de la campagne, pour se garder contre les secours extérieurs, qui est la ligne de circonvallation. On opposa aux tours des remparts attaqués des tours mobiles de bois plus élevées, qui commandaient les remparts des assiégés, et qui permettaient de jeter sur les remparts, au moyen de ponts volants, de nombreux assaillants. Les tours mobiles avaient cet avantage de pouvoir être placées en face des points faibles de la défense, contre des courtines munies de chemins de ronde peu épais, et par conséquent n'opposant qu'une ligne de soldats contre une colonne d'attaque profonde et se précipitant sur les murailles de haut en bas. On perfectionna le travail du mineur et tous les engins propres à battre les murailles; dès lors l'attaque l'emporta sur la défense. Des machines de guerre des Romains les armées des premiers siècles du moyen âge avaient conservé le bélier (mouton en langue d'oil, bosson en langue d'oc). Ce fait a quelquefois été révoqué en doute, mais nous possédons'les preuves de l'emploi, pendant les x°, x1°, XII°, XIV°, XV° et même XVI° siècles, de cet engin propre à battre les murailles. Voici les copies de vignettes tirées de manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui ne peuvent laisser la moindre incertitude sur l'emploi du bélier. La première (fig. 9 bis) représente l'attaque des palissades ou des lices entourant une fortification de pierre 1 : on y distingue parfaitement le bélier, porté sur deux roues et poussé par trois hommes qui se couvrent de leurs targes; un quatrième assaillant tient une arbalète.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haimonis Comment. in Ezech., Biblioth. nation., manuscr. du x<sup>e</sup> siècle, fonds Saint-Germain, latin, 303.

## ARCHITECTURE ]

La seconde (fig. 9 ter) représente l'une des visions d'Ézéchiel : trois béliers munis de roues entourent le prophète <sup>2</sup>. Dans lesiége du château de Beaucaire par les habitants de cette ville, le bosson est employé (voy. plus loin le passage dans lequel il est question de cet engin). Enfin, dans les Chroniques de Froissart, et plus tard encore, au siége de Pavie, sous François I<sup>er</sup>, il est question du bélier. Mais après les premières croisades, les ingénieurs occidentaux, qui avaient été en Orient à la suite des armées,



oÉGARO. SC.

apportèrent en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne quelques perfectionnements à l'art de la fortification; le système féodal, organisé, mettait en pratique les nouvelles méthodes et les améliorait sans cesse, par suite de son état permanent de guerre. A partir de la fin du XII° siècle jusque vers le milieu du XIV°, la défense l'emporta sur l'attaque, et cette situation ne changea que lorsqu'on fit usage de la poudre à canon dans l'artillerie. Depuis lors, l'attaque ne cessa pas d'être supérieure à la défense.

Jusqu'au x11° siècle, il ne paraît pas que les villes fussent défendues

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bible, n° 6, t. III, Biblioth. nation., anc. fonds latin, manuscr. du x° au xı° siècle. Nous devons ces deux calques à l'obligeance de M. A. Darcel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « .... Figurez un siège en forme contre elle, des forts, des levées de terre, une « armée qui l'environne, et des machines de guerre autour de ses murs.... Prenez aussi « une plaque de fer, et vous la mettrez comme un mur de fer entre vous et la ville; puis . « regardez la ville d'un visage ferme... » etc. (Ézéchiel, chap. IV, vers. 2 et 3.) Ézéchiel tient en effet la plaque de fer, et autour de lui sont des béliers.

autrement que par des enceintes flanquées de tours : c'était la méthode romaine; mais alors le sol était déjà couvert de châteaux, et l'on savait par expérience qu'un château se défendait mièux qu'une ville. En effet, aujourd'hui un des principes les plus vulgaires de la fortification consiste à opposer le plus grand front possible à l'ennemi, parce que le plus grand front exige une plus grande enveloppe, et oblige les assiégeants à exécuter des travaux plus considérables et plus longs; mais lorsqu'il fallait battre



les murailles de près, lorsqu'on n'employait, pour détruire les ouvrages des assiégés, que la sape, le bélier, la mine ou des engins dont la portée était courte; lorsqu'on ne pouvait donner l'assaut qu'au moyen de ces tours de bois, ou par escalade, ou encore par des brèches mal faites ou d'un accès difficile, plus la garnison était resserrée dans un espace étroit, plus elle avait de force: car l'assiégeant, si nombreux qu'il fût, obligé d'en venir aux mains, ne pouvait avoir sur un point donné qu'une force égale tout au plus à celle que lui opposait l'assiégé. Au contraire, les enceintes trèsétendues pouvant être attaquées brusquement par une nombreuse armée, sur plusieurs points à la fois, divisaient les forces des assiégés, exigeaient

une garnison au moins égale à l'armée d'investissement, pour garnir suffisamment les remparts, et repousser des attaques qui ne pouvaient être prévues souvent qu'au moment où elles étaient exécutées.

Pour parer aux inconvénients que présentaient les grands fronts fortifiés, vers la fin du xiiº siècle on eut l'idée d'établir, en avant des enceintes continues flanquées de tours, des forteresses isolées, véritables forts détachés destinés à tenir l'assaillant éloigné du corps de la place, et à le forcer de donner à ses lignes de contrevallation une étendue telle qu'il eût fallu une armée immense pour les garder. Avec l'artillerie moderne, la convergence des feux de l'assiégeant lui donne la supériorité sur la divergence des feux de l'assiégé; mais, avant l'invention des bouches à feu, l'attaque ne pouvait être que très-rapprochée, et toujours perpendiculaire au dispositif défensif; il y avait donc avantage pour l'assiégé à opposer à l'assaillant des points isolés ne se commandant pas les uns les autres, mais bien défendus: on éparpillait ainsi les forces de l'ennemi, en le contraignant à entreprendre des attaques simultanées sur des points choisis par l'assiégé et munis en conséquence. Si l'assaillant laissait derrière lui les réduits isolés pour venir attaquer les fronts de la place, il devait s'attendre à avoir sur les bras les garnisons des forts détachés au moment de donner l'assaut, et sa position était mauvaise. Quelquefois, pour éviter de faire le siège en règle de chacun de ces forts, l'assiègeant, s'il avait une armée nombreuse, élevait des bastilles de pierre sèche, de bois et de terre. établissait des lignes de contrevallation autour des forteresses isolées, et, renfermant leurs garnisons, attaquait le corps de la place. Toutes les opérations préliminaires des siéges étaient longues, incertaines; il fallait des approvisionnements considérables de bois, de projectiles, et souvent les ouvrages de contrevallation, les tours mobiles, les bastilles fixes de bois et les engins étaient à peine achevés, qu'une sortie vigoureuse des assiégés ou une attaque de nuit détruisait le travail de plusieurs mois par le feu et la hache. Pour éviter ces désastres, les assiégés établissaient leurs lignes de contrevallation au moyen de doubles rangs de fortes palissades de hois espacés de la longueur d'une pique (trois à quatre mètres), et, creusant un fossé en avant, se servaient de la terre pour remplir l'intervalle entre les palis; ils garnissaient leurs machines, leurs tours de bois fixes et mobiles de peaux de bœuf et de cheval, fraîches et bouillies, ou d'une grosse étoffe de laine, afin de les mettre à l'abri des projectiles incendiaires. Il arrivait souvent que les rôles changeaient, et que les assaillants, repoussés par les sorties des garnisons et forcés de se réfugier dans leur camp, devenaient à leur tour assiégés. De tout temps les travaux d'approche des siéges ont été longs et hérissés de difficultés; mais alors, bien plus qu'aujourd'hui, les assiégés sortaient de leurs murailles soit pour escarmoucher aux barrières et empêcher des établissements fixes, soit pour détruire les travaux exécutés par les assaillants. Les armées se gardaient mal, comme toutes les troupes irrégulières et peu disciplinées; on se fiait aux palis pour arrêter un ennemiaudacieux, et chacun se reposant sur son

voisin pour garder les ouvrages, il arrivait fréquemment qu'une centaine de gens d'armes, sortant de la place au milieu de la nuit, tombaient à l'improviste au cœur de l'armée, sans rencontrer une sentinelle, mettaient le feu aux machines de guerre, et, coupant les cordes des tentes pour augmenter le désordre, se retiraient avant d'avoir tout le camp sur les bras. Dans les chroniques des x11°, x111° et x1v° siècles, ces surprises se renouvellent à chaque instant, et les armées ne s'en gardaient pas mieux le lendemain. C'était aussi la nuit souvent qu'on essayait, au moyen des machines de jet, d'incendier les ouvrages de bois des assiégeants ou des assiégés. Les Orientaux possédaient des projectiles incendiaires qui causaient un grand effroi aux armées occidentales, ce qui fait supposer qu'elles n'en connaissaient pas la composition, — au moins pendant les croisades des x11° et x111° siècles, — et ils avaient des machines puissantes 1 qui différaient de celles des Occidentaux, puisque ceux-ci les adoptèrent en conservant leurs noms d'origine d'engins turcs, de pierrières turques.

On ne peut douter que les croisades, pendant lesquelles on fit tant de sièges mémorables, n'aient perfectionné les movens d'attaque, et que, par suite, des modifications importantes n'aient été apportées aux défenses des places. Jusqu'au xiii siècle, la fortification est protégée par sa force passive, par la masse et la situation de ses constructions. Il suffisait de renfermer une faible garnison dans des tours et derrière des murailles hautes et épaisses, pour défier longtemps les efforts d'assaillants, qui ne possédaient que des movens d'attaque très-faibles. Les châteaux normands, élevés en si grand nombre par ces nouveaux conquérants, dans le nordouest de la France et en Angleterre, présentaient des masses de constructions qui ne craignaient pas l'escalade à cause de leur élévation, et que la sape pouvait difficilement entamer. On avait toujours le soin, d'ailleurs, d'établir, autant que faire se pouvait, ces châteaux sur des lieux élevés, sur une assiette de rochers, de les entourer de fossés profonds, de manière à rendre le travail du mineur impossible; et comme refuge en cas de surprise ou de trahison, l'enceinte du château contenait toujours un donjon isolé, commandant tous les ouvrages, entouré lui-même souvent d'un fossé et d'une muraille (chemise), et qui pouvait, par sa position et l'élévation

1 « Un soir avint, là où nous guietiens les chas-chatiaus de nuit, que il nous avierent « un engin que l'en appèle perrière, ce que il n'avoient encore fait, et mistrent le feu « gregoiz en la fonde de l'engin...... Nostre esteingnour furent appareillié pour estaindre « le feu; et pour ce que li Sarrazin ne pooient traire à aus, pour les dous eles des « paveillons que li roys y avoit fait faire, il traioient tout droit vers les nues, si que li « pylet (dards) lour cheoient tout droit vers aus. La manière dou feu gregois estoit teix, « que il venoit bien devant aussi gros comme un tonniaus de verjus, et la queue dou feu « qui partoit de li, estoit bien aussi grans comme uns grans glaives. Il faisoit tel noise ou « venir, que il sembloit que ce fust la foudre dou ciel..... Trois foiz nous geterent le « feu gregois, celi soir, et le nous lancierent quatre foiz, à l'arbalestre à tour. » (Mém. de J. sire de Joinville, publ. par M. Nat. de Wailly, 1858.)

de ses murs, permettre à quelques hommes de tenir en échec de nombreux assaillants. Mais, après les premières croisades, et lorsque le système féodal eut mis entre les mains de quelques seigneurs une puissance presque égale à celle du roi, il fallut renoncer à la fortification passive et qui ne se défendait guère que par sa masse, pour adopter un système de fortification donnant à la défense une activité égale à celle de l'attaque, et exigeant des garnisons plus nombreuses. Il ne suffisait plus (et le terrible Simon de Montfort l'avait prouvé) de posséder des murailles épaisses, des châteaux situés sur des rochers escarpés, du haut desquels on pouvait mépriser un assaillant sans moyens d'attaque actifs ; il fallait défendre ces murailles et ces tours, et les munir de nombreuses troupes, de machines et de projectiles, multiplier les moyens de nuire à l'assiégeant, déjouer ses efforts par des combinaisons qu'il ne pouvait prévoir, et surtout se mettre à l'abri des surprises ou des coups de main: car souvent des places bien munies tombaient au pouvoir d'une petite troupe hardie de gens d'armes, qui, passant sur le corps des défenseurs des barrières, s'emparaient des portes, et donnaient ainsi à un corps d'armée l'entrée d'une ville. Vers la fin du XII° siècle et pendant la première moitié du XIII° siècle, les moyens d'attaque et de défense, comme nous l'avons dit, se perfectionnaient, et étaient surtout conduits avec plus de méthode. On voit alors, dans les armées et dans les places, des ingénieurs (engegneors) spécialement chargés de la construction des engins destinés à l'attaque ou à la désense. Parmi ces engins, les uns étaient défensifs et offensifs en même temps, c'est-àdire construits de manière à garantir les pionniers et à battre les murailles: les autres, offensifs seulement. Lorsque l'escalade (le premier moyen d'attaque que l'on employait presque toujours) ne réussissait pas, lorsque les portes étaient trop bien armées de défenses pour être forcées, il fallait entreprendre un siège en règle : c'est alors que l'assiègeant construisait des besfrois roulants de bois (besfraiz), que l'on s'esforçait de faire plus hauts que les murailles de l'assiégé; établissait des chats, cats ou gates, sortes de galeries de bois couvertes de mairains, de fer et de peaux, que l'on approchait du pied des murs, et qui permettaient aux assaillants de faire agir le mouton, le bosson (bélier des anciens), ou de saper les tours ou courtines au moyen du pic-hoyau, ou encore d'apporter de la terre et des fascines pour combler les fossés.

Dans le poëme de la croisade contre les Albigeois, Simon de Montfort emploie souvent la gate, qui non-seulement semble destinée à permettre de saper le pied des murs à couvert, mais aussi à remplir l'office du beffroi, en amenant au niveau des parapets un corps de troupes.— «Le comte de « Montfort commande: .... Poussez maintenant la gate et vous prendrez « Toulouse.... Et (les Français) poussent la gate en criant et siffiant; « entre le mur (de la ville) et le château elle avance à petits sauts, comme « l'épervier chassant les petits oiseaux. Tout droit vient la pierre que lance « le trébuchet, et elle la frappe d'un tel coup à son plus haut plancher, « qu'elle brise, tranche et déchire les cuirs et courroies... Si vous retour-

« nez la gate (disent les barons (au comte de Montfort), des coups vous la a garantirez. Par Dieu, dit le comte, c'est ce que nous verrons tout à a l'heure. Et quand la gate tourne, elle continue ses petits pas saccadés. « Le trébuchet vise, prépare son jet et lui donne un tel coup à la seconde a fois, que le fer et l'acier, les solives et chevilles sont tranchés et brisés.» Et plus loin: « Le comte de Montfort a rassemblé ses chevaliers les plus « vaillants pendant le siège et les mieux éprouvés ; il a fait (à sa gate) de a bonnes défenses munies de ferrures sur la face, et il a mis dedans ses a compagnies de chevaliers, bien couverts de leurs armures et les heaumes « lacés. Ainsi on pousse la gate vigoureusement et vite; mais ceux de la « ville sont bien expérimentés : ils ont tendu et ajusté leurs trébuchets, et « ont placé dans les frondes de beaux morceaux de roche taillés, qui, les « cordes lachées, volent impétueux, et frappent la gate sur le devant et les « flancs si bien, aux portes, aux planchers, aux arcs entaillés (dans le bois), « que les éclats volent de tous côtés, et que de ceux qui la poussent beau-« coup sont renversés. Et par toute la ville il s'élève un cri: Par Dieu! dame a fausse gate, jamais ne prendrez rats 1. »

Guillaume Guiart, à propos du siège de Boves par Philippe-Auguste, parle ainsi des chats:

Devant Boves fit l'ost de France, Qui contre les Flamans contance, Li mineur pas ne sommeillent, Un chat bon et fort appareillent, Tant eurent dessous et tant cavent, Qu'une grant part du mur destravent....

## Et en l'an 1205 :

Un chat font sur le pont atraire, Dont pieça mention feismes, Qui fit de la roche meisme, Li mineur desous se lancent, Le fort mur à miner commencent, Et font le chat si aombrer, Que riens ne les peut encombrer.

Afin de protéger les travailleurs qui font une chaussée pour traverser un bras du Nil, saint Louis « fist faire deux beffrois, que l'on appelle Chas

<sup>1</sup> Hist. de la croisade contre les hérétiques albigeois, écrite en vers provençaux, publpar M. C. Fauriel. Coll. de docum. inéd. sur l'hist. de France, 1<sup>ro</sup> série, et le manuscr. de la Biblioth. nation. (fonds la Vallière, n° 91). — Ce manuscrit est d'un auteur contemporain, témoin oculaire de la plupart des faits qu'il raconte; l'exactitude des détails donne à cet ouvrage un grand intérêt. Nous signalons à l'attention de nos lecteurs la description de la gate, et de sa marche par petits sauts « entrel mur el castel ela venc de sautetz », qui peint avec énergie le trajet de ces lourdes charpentes roulantes s'avançant par soubresauts. Pour insister sur ces détails, il faut avoir vu.

« chastiaus. Car il avoit dous chastiaus devant les chas et dous massons « darrieres les chastiaus, pour couvrir ceus qui guieteroient, por les cos des α engins aus Sarrazins, liquel avoit seize engins tous drois ¹. » L'assaillant appuyait ses beffrois et chats par des batteries de machines de jet, trébuchets (tribuquiaux), mangonneaux (mangoniaux), calabres, pierrières, et par des arbalétriers protégés par des boulevards ou palis terrassés de claies et de terre, ou encore par des tranchées, des fascines et mantelets. Ces divers engins (trébuchets, calabres, mangonneaux et pierrières) étaient mus par des contre-poids, et possédaient une grande justesse de tir ²; ils ne pouvaient toutefois que détruire les créneaux et empêcher l'assiégeant de se maintenir sur les murailles ou démonter leurs machines.

Le sire de Joinville, Hist, du roi saint Louys, édit. 1668, du Cange, p. 37. — Dans ses observations, page 69, du Cange explique ainsi ce passage: « Le roy saint Louys fit « donc faire deux bessrois, ou tours de bois. pour garder ceux qui travailloient à la « chaussée : et ces beffrois estoient appellés chats chateils, c'est-à-dire cati castellati, « parce qu'au dessus de ces chats, il y avoit des espèces de châteaux. Car ce n'estoit pas « de simples galeries, telles qu'estoient les chats, mais des galeries qui estoient défendues « par des tours et des bessrois. Saint Louys en l'épistre de sa prise, parlant de cette « chaussée : « Saraceni autem è contra totis resistentes conatibus machinis nostris quas « erexeramus, ibidem machinas opposuerunt quamplures, quibus castella nostra lignea, « quæ super passum collocari feceramus eumdem, conquassata lapidibus et confracta « combusserunt totaliter igne græco..... » Et je crois que l'étage insérieur de ces tours « (chateils) estoit à usage de chats et galeries, à cause de quoy les chats de cette sorte a estoient appellés chas chatels, c'est-à-dire, comme je viens de le remarquer, chats for-« tifiés de châteaux. L'auteur qui a décrit le siège qui fut mis devant Zara par les Véni-« tiens en l'an 1346, lib. II, c. vi, apud Joan. Lucium de regno Dalmat., nous représente a ainsi cette espèce de chat : a Aliud erat hoc ingenium, unus cattus ligneus satis debilis « erat confectionis, quem machinæ jadræ sæpius jactando penetrabant, in quo erat « constructa quædam eminens turris duorum propugnaculorum. Ipsam duæ maximæ « carrucæ supportabant. » Et parce que ces machines n'estoient pas de simples chats, elles « furent nommées chats faux, qui avoient figure de bessrois et de tours, et néanmoins « estoient à usage de chats. Et c'est ainsi que l'on doit entendre ce passage de Froissart : « Le lendemain vindrent deux maitres engigneurs au duc de Normandie, qui dirent que « s'on leur vouloit livrer du bois et ouvriers, ils feroient quatre chaffaux (quelques « manuscrits ont chats) que l'on meneroit aus murs du chastel et seroient si hauts a qu'ils surmonteroient les murs, » D'où vient le mot d'Eschaffaux, parmi nous, pour « signifier un plancher haut élevé. » (Voyez le Recueil de Bourgogne, de M. Perard, p. 395.)

<sup>2</sup> Voy. Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par le prince L.-N. Bonaparte, t. Il. Cet ouvrage, plein de recherches savantes, est certainement le plus complet de tous ceux qui s'occupent de l'artillerie ancienne. Voici la description que donne du trébuchet l'illustre auteur: « Il consistait en une poutre appelée verge ou flèche, tournant autour d'un axe horizontal porté sur des montants. A l'une des extrémités de la verge on fixait un contre-poids, et à l'autre une fronde qui contenait le projectile. Pour bander la machine, c'est-à-dire pour abaisser la verge, on se servait d'un treuil. La fronde était la partie la plus importante de la machine, et, d'après les expériences et les calculs que le colonel Dufour a insérés dans

De tout temps la mine avait été en usage pour détruire des pans de murailles et faire brèche. Les mineurs, autant que le terrain le permettait toutefois, faisaient une tranchée en arrière du fossé, passaient audessous, arrivaient aux fondations, les sapaient et les étançonnaient au moyen de pièces de bois; puis ils mettaient le seu aux étançons, et la muraille tombait. L'assiégeant, pour se garantir contre ce travail souterrain, établissait ordinairement sur le revers du fossé des palissades ou une muraille continue, véritable chemin couvert qui protégeait les approches et obligeait l'assaillant à commencer son trou de mine assez loin des fossés; puis comme dernière ressource, il contre-minait et cherchait à rencontrer la galerie de l'assaillant; il le repoussait, l'étouffait en jetant dans les galeries des fascines enflammées, et détruisait ses ouvrages. Il existe un curieux rapport du sénéchal de Carcassonne, Guillaume des Ormes, adressé à la reine Blanche, régente de France pendant l'absence de saint Louis, sur la levée du siège mis devant cette place par Trincavel en 1240 1. A cette époque, la cité de Carcassonne n'était pas munie comme nous la voyons aujourd'hui 2, elle ne se composait guère que de l'enceinte visigothe, réparée au XIIe siècle, avec une première enceinte ou lices, qui ne devait pas avoir une grande valeur (voy. fig. 9), et quelques ouvrages avancés (barbacanes). Le bulletin détaillé des opérations de l'attaque et de la défense de cette place, donné par le sénéchal Guillaume des Ormes, est en latin; voici la traduction:

- A excellente et illustre dame Blanche, par la grâce de Dieu reine des
  Français, Guillaume des Ormes, sénéchal de Carcassonne, son hùmble,
  dévoué et fidèle serviteur, salut.
- α Madame, que Votre Excellence apprenne par les présentes que la ville
  α de Carcassonne a été assiégée par le soi-disant vicomte et ses complices,
  α le lundi 17 septembre 1240. Et aussitôt, nous qui étions dans la place,

son intéressant mémoire sur l'artillerie des anciens (Genève, 1840), cette fronde en augmentait tellement la portée, qu'elle faisait plus que la doubler; c'est-à-dire que si la flèche eût été terminée en cuilleron, comme cela avait lieu dans certaines machines de jet en usage dans l'antiquité, le projectile, toutes choses égales d'ailleurs, eût été lancé moins loin qu'avec la fronde. (Voyez l'article Engin.)

«Les expériences que nous avons faites en petit nous ont donné les mêmes résultats. » Une machine de ce genre fut exécutée en grand en 1850, d'après les ordres du président de la république, et essayée à Vincennes. La flèche avait 10<sup>m</sup>,30, le contre-poids fut porté à 4500 kilogr., et après quelques tâtonnements on lança un boulet de 24 à la distance de 175 mètres, une bombe de 0<sup>m</sup>,22 remplie de terre à 145 mètres, et des bombes de 0<sup>m</sup>,27 et 0<sup>m</sup>,32 remplies de terre à 120 mètres. (Voyez le rapport adressé au ministre de la guerre par le capitaine Favé, t. II, p. 38 et suiv.)

<sup>1</sup> Voy. Biblioth. de l'École des chartes, t. II, 2° série, p. 363, rapport publié par M. Douët d'Arcq. Ce texte est reproduit dans les Études sur l'artillerie, par le prince Louis-Napoléon Bonaparte, ouvrage déjà cité plus haut, et auquel nous empruntons la traduction fidèle que nous donnons ici.

<sup>2</sup> Saint Louis et Philippe le Hardi exécutèrent d'immenses travaux de fortification à Carcassonne, sur lesquels nous aurons à revenir.

Digitized by Google

« leur avons enlevé le bourg Graveillant, qui est en avant de la porte de « Toulouse, et là nous avons eu beaucoup de bois de charpente, qui nous « a fait grand bien. » [Ledit bourg s'étendait depuis la barbacane de la cité jusqu'à l'angle de ladite place.] « Le même jour, les ennemis nous enle- « vèrent un moulin, à cause de la multitude de gens qu'ils avaient ; « ensuite Olivier de Termes, Bernard Hugon de Serre-Longue, Géraud « d'Aniort, et ceux qui étaient avec eux se campèrent entre l'angle de la « ville et l'eau², et, le jour même, à l'aide des fossés qui se trouvaient « là et en rompant les chemins qui étaient entre eux et nous, ils s'enfer- « mèrent pour que nous ne pussions aller à eux.

« D'un autre côté, entre le pont et la barbacane du château, se logèrent « Pierre de Fenouillet et Renaud du Puy, Guillaume Fort, Pierre de « la Toure, et beaucoup d'autres de Carcassonne. Aux deux endroits, ils « avaient tant d'arbalétriers, que personne ne pouvait sortir de la ville.

« Ensuite ils dressèrent un mangonneau contre notre barbacane; et « nous, nous dressâmes aussitôt dans la barbacane une pierrière turque³, « très-bonne, qui lançait des projectiles vers ledit mangonneau et autour « de lui; de sorte que, quand ils voulaient tirer contre nous, et qu'ils « voyaient mouvoir la perche de notre pierrière, ils s'enfuyaient et aban- « donnaient entièrement leur mangonneau; et là ils firent des fossés et « des palis. Nous aussi, chaque fois que nous faisions jouer la pierrière, « nous nous retirions de ce lieu, parce que nous ne pouvions aller à eux, « à cause des fossés, des carreaux et des puits qui se trouvaient là.

« Ensuite, Madame, ils commencèrent une mine contre la barbacane « de la porte Narbonnaise 4; et nous aussitôt, ayant entendu leur travail « souterrain, nous contre-minames et nous fîmes dans l'intérieur de la « barbacane un grand et fort mur de pierres sèches, de manière que nous « gardions bien la moitié de la barbacane, et alors ils mirent le feu au trou « qu'ils faisaient; de sorte que, les bois s'étant brûlés, une portion anté- « rieure de la barbacane s'écroula.

« lls commencèrent à miner contre une autre tourelle des lices 5; nous « contre-minâmes, et nous parvînmes à nous emparer du trou de mine « qu'ils avaient fait. Ils commencèrent ensuite une mine entre nous et un

- ¹ C'était le moulin du roi probablement, situé entre la barbacane du château et l'Aude.
  - <sup>2</sup> A l'ouest (voy. fig. 9).
- 3 « Posteà dressarunt mangonellum quemdam ante nostram barbacanam, et nos contra « illum, statim dressavimus quamdam petrariam turquesiam valde bonam, infra.... »
  - 4 A l'est (voy. fig. 9).
- <sup>5</sup> Au sud (voy. fig. 9). On appelait *lices* une muraille extérieure ou une palissade de bois que l'on établissait en dehors des murailles, et qui formait une sorte de chemin couvert: presque toujours un fossé peu profond protégeait les lices, et quelquefois un second fossé se trouvait entre elles et les murs. Par extension, on donna le nom de lices aux espaces compris entre les palissades et les murs de la place, et aux enceintes extérieures mêmes, lorsqu'elles furent plus tard construites en maçonnerie et flanquées de

« certain mur, et ils détruisirent deux créneaux des lices; mais nous « fîmes là un bon et fort palis entre eux et nous.

« Ils minèrent aussi l'angle de la place, vers la maison de l'évêque ¹, et, « à force de miner, ils vinrent, sous un certain mur sarrasin ²; jusqu'au « mur des lices. Mais aussitôt que nous nous en aperçûmes, nous fîmes « un bon et fort palis entre eux et nous, plus haut dans les lices, et nous « contre-minâmes. Alors ils mirent le feu à leur mine, et nous renversè- « rent à peu près une dizaine de brasses de nos créneaux. Mais aussitôt « nous fîmes un bon et fort palis, et au-dessus nous fîmes une bonne bre- « têche ³ (fig. 10) avec de bonnes archères ⁴: de sorte qu'aucun d'eux n'osa « approcher de nous dans cette partie.

a Ils commencèrent aussi, Madame, une mine contre la barbacane de la porte de Rodez<sup>5</sup>, et ils se tinrent en dessous, parce qu'ils voulaient

tours. On appelait encore lices les palissades dont on entourait les camps : « Liciæ, castrorum aut urbium repagula. » — Epist. anonymi de capta urbe CP. ann. 1204, apud Marten., t. I, Anecd., col. 786 : « Exercitum nostrum grossis palis circumcinximus et liciis. » — Will. Guiart ms. :

.... Là tendent les tentes faitices, Puis environnent l'ost de lices.

Le Roman de Garin:

Devant les lices commencent li hustins,

Guill, archiep. Tyr. continuata Hist. gallico idiomate, t. V ampliss. Collect. Marten., col. 620: « Car quant li chrestiens vindrent devant Alixandre, le baillif les fist herber« gier, et faire bones lices entor eux. » Etc. (Du Cange, Gloss.)

- 1 A l'angle sud-ouest (voy. fig. 9).
- 2 Quelque ouvrage avancé de la fortification des Visigoths probablement.
- 3 a Bretachiæ, castella ligna quibus castra et oppida muniebantur, gallice bretesques, breteques, breteches. » (Du Cange, Gloss.)

La ville fit mult richement garnir, Les fosses fere, et les murs enforcir, Les bretesches drecier et esbaudir.

(Le Roman de Garin.)

As breteches montcrent, et au mur quernelé.... Les breteches garnir, et les pertus garder... Entour ont bretesches levées, Bien planchiées et quernelés.

(Le Roman de Vacces.)

.... (Voy. Bretèche.) Les bretèches étaient souvent entendues comme hourds (voy. ce mot). Les bretèches dont parle le sénéchal Guillaume des Ormes dans son rapport adressé à la reine Blanche étaient des ouvrages provisoires que l'on élevait derrière les palis pour battre les assaillants lorsqu'ils avaient pu faire brèche. Nous avons exprimé (fig. 10) l'action dont parle le sénéchal de Carcassonne.

4 Archères, fentes étroites et longues pratiquées dans les maçonneries des tours et courtines, ou dans les hourds et palissades, pour envoyer des flèches ou carreaux aux assaillants. (Voy. MEURTBIERE.)

5 Au nord (voy. fig. 9).

« arriver à notre mur 1, et ils se firent, merveilleusement, une grande voie; « mais, nous en étant aperçus, nous fîmes aussitôt, plus haut et plus bas, « un grand et fort palis; nous contre-minames aussi, et les ayant rencon- « trés, nous leur enlevames leur trou de mine 2.



- « Sachez aussi, Madame, que depuis le commencement du siège, ils « ne cessèrent pas de nous livrer des assauts; mais nous avions tant de « bonnes arbalètes et de gens animés de bonne volonté à se défendre, que « c'est en livrant leurs assauts qu'ils éprouvèrent les plus grandes pertes.
- « Ensuite, un dimanche, ils convoquèrent tous leurs hommes d'armes, « arbalétriers et autres, et tous ensemble assaillirent la barbacane au-
- <sup>1</sup> Ce passage, ainsi que tous ceux qui précèdent, décrivant les mines des assiégeants, prouvent clairement qu'alors la cité de Carcassonne était munie d'une double enceinte. En effet, les assiégeants passent ici dessous la première enceinte pour miner le rempart intérieur.
- <sup>2</sup> Ainsi, lorsque les assiégés avaient connaissance du travail du mineur, ils élevaient des palissades au-dessus et au-dessous de l'issue présumée de la galerie, afin de prendre les assaillants entre des clôtures qu'ils étaient obligés de forcer pour aller plus avant.

« dessous du château!. Nous descendîmes à la barbacane et leur jetâmes « et lançâmes tant de pierres et de carreaux, que nous leur fimes aban- « donner ledit assaut; plusieurs d'entre eux furent tués et blessés <sup>2</sup>.

« Maisle dimanche suivant, après la fête de saint Michel, ils nous livrè« rent un très-grand assaut; et nous, grâce à Dieu et à nos gens, qui avaient
a bonne volonté de se défendre, nous les repoussames : plusieurs d'entre
« eux furent tués et blessés; aucun des nôtres, grâce à Dieu, ne fut tué ni
« ne reçut de blessure mortelle. Mais ensuite, le lundi 11 octobre, vers le
« soir, ils eurent bruit que vos gens, Madame, venaient à notre secours, et
« ils mirent le feu aux maisons du bourg de Carcassonne. Ils ont détruit
« entièrement les maisons des frères Mineurs et les maisons d'un monas« tère de la bienheureuse Marie, qui étaient dans le bourg, pour prendre
« les bois dont ils ont fait leur palis. Tous ceux qui étaient audit siége
« l'abandonnèrent furtivement cette même nuit, même ceux du bourg.

« Quant à nous, nous étions bien préparés, grâce à Dieu, à attendre, « Madame, votre secours, tellement que, pendant le siège, aucun de nos « gens ne manquait de vivres, quelque pauvre qu'il fût; bien plus, Madame, « nous avions en abondance le blé et la viande pour attendre pendant «longtemps, s'il l'eût fallu, votre secours. Sachez, Madame, que ces mal-« faiteurs tuèrent, le second jour de leur arrivée, trente-trois prêtres et «autres clercs qu'ils trouvèrent en entrant dans le bourg; sachez en « outre, Madame, que le seigneur Pierre de Voisin, votre connétable de « Carcassonne; Raymond de Capendu, Gérard d'Ermenville, se sont trèsa bien conduits dans cette affaire. Néanmoins le connétable, par sa vigi-« lance, sa valeur et son sang-froid, s'est distingué par-dessus les autres, « Quant aux autres affaires de la terre, nous pourrons, Madame, vous en « dire la vérité quand nous serons en votre présence. Sachez donc qu'ils « ont commencé à nous miner fortement en sept endroits. Nous avons a presque partout contre-miné et n'avons point épargné la peine. Ils « commençaient à miner à partir de leurs maisons, de sorte que nous « ne savions rien avant qu'ils arrivassent à nos lices.

« Fait à Carcassonne, le 13 octobre 1240.

« Sachez, Madame, que les ennemis ont brûlé les châteaux et les lieux « ouverts qu'ils ont rencontrés dans leur fuite. »

Quant au bélier des anciens, il était certainement employé pour battre le pied des murailles dans les siéges, dès le xuº siècle. Nous empruntons encore au poème provençal de la croisade contre les Albigeois un passage qui ne peut laisser de doute à cet égard. Simon de Montfort veut secourir le château de Beaucaire qui tient pour lui et qui est assiégé par les habitants; il assiége la ville, mais il n'a pas construit des machines suffi-

<sup>1</sup> La principale barbacane, celle située du côté de l'Aude à l'ouest (voy. fig. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En effet, il fallait descendre du château, situé en haut de la colline, à la barbacane, commandant le faubourg en bas de l'escarpement. (Voy. le plan de la cité de Carcassonne après le siège de 1240, fig. 11.)

santes, les assauts n'ont pas de résultats; pendant ce temps les Provencaux pressent de plus en plus le château (le capitole). « ... Mais ceux de la a ville ont élevé contre (les croisés enfermés dans le château) des engins « dont ils battent de telle sorte le capitole et la tour de guet, que les pou-« tres, la pierre et le plomb en sont fracassés, et à la Sainte Pâques est « dressé le bosson, lequel est long, ferré, droit, aigu, qui tant frappe, « tranche et brise, que le mur est endommagé, et que plusieurs pierres « s'en détachent cà et là; et les assiégés, quand ils s'en aperçoivent, ne « sont pas découragés. Ils font un lacet de corde qui est attaché à une « machine de bois, et au moyen duquel la tête du bosson est prise et rea tenue. De cela ceux de Beaucaire sont grandement troublés, jusqu'à ce « que vienne l'ingénieur qui a mis'le bosson en mouvement. Et plusieurs « des assiégeants se sont logés dans la roche, pour essayer de fendre la « muraille à coups de pics aiguisés. Et ceux du capitole les ayant aper-« çus, cousent, mêlés dans un drap, du feu, du soufre et de l'étoupe, « qu'ils descendent au bout d'une chaîne le long du mur, et, lorsque le a feu a pris et que le soufre se fond, la flamme et l'odeur les suffoquent « à tel point (les pionniers), que pas un d'eux ne peut demeurer ni ne « demeure. Mais ils vont à leurs pierriers, les font jouer si bien, qu'ils « brisent et tranchent les barrières et les poutres 1. »

Ce curieux passage fait connaître quels étaient les moyens employés alors pour battre de près les murailles lorsqu'on voulait faire brèche, et que la situation des lieux ne permettait pas de percer des galeries de mines, de poser des étançons sous les fondations, et d'y mettre le feu. Quant aux moyens de défense, il est sans cesse question, dans cette histoire de la croisade contre les Albigeois, de barrières, de lices de bois, de palis-

Pero illi de la vila lor an tals gens tendutz Quel capdolli el miracle (mirador, tour du guet) son aisi combatutz Que lo fust e la peira et lo ploms nes fondutz E a la santa Pasca es lo bossos tendutz Ques he loncs e ferratz e adreitz e agutz Tant fer e trenca e briza que lo murs es fondutz Quen mantas de maneiras nals cairos abstutz E cels dins can o viron no son pas esperdutz Ans feiron latz de corda ques ab lengenh tendutz Ab quel cap del bosso fo pres e retengutz Don tuit cels de Belcaire fortment son irascutz Tro que venc lenginhaire per que lor fo tendutz E de dins en la roca na intrat descondutz Que cuiderol mur fendre ab los pics esmolutz E cels del capdolli preson cant los i an saubutz Foc e solpre e estopa ins en un drap cozutz E an leus ab cadena per lo mur dessendutz E can lo focs salunipna el solpres es fondutz La sabors e la fiama los a si enbegutz Cus dels noi pot remandre ni noi es remazutz E pois ab las peireiras son saisi defendutz Que debrizan e trencan las harreiras els futz....

(Hist. de la croisade contre les Albigeois, Docum. inéd. sur l'hist. de France, 1 re série, vers 4484 et suiv.) sades. Lorsque Simon de Montfort est obligé de revenir assiéger Toulouse, après cependant qu'il en a fait raser presque tous les murs, il trouve la ville défendue par des fossés et des ouvrages de bois. Le château Narbonnais seul est encore en son pouvoir. Le frère du comte, Guy de Montfort, est arrivé le premier avec ses terribles croisés. Les chevaliers ont mis pied à terre; ils brisent les barrières et les portes, ils pénètrent dans les rues; mais là ils sont reçus par les habitants et les hommes du comte de Toulouse et sont forcés de battre en retraite, quand arrive Simon, plein de fureur: « Comment, dit-il à son frère, se fait-il que vous n'ayez a pas déjà détruit la ville et brûlé les maisons? — Nous avons attaqué la a ville, répond le comte Guy, franchi les défenses, et nous nous sommes « trouvés pêle-mêle avec les habitants dans les rues; là nous avons ren-« contré les chevaliers, les bourgeois, les ouvriers armés de masses, d'é-« pieux, de haches tranchantes, qui, avec de grands cris, des huées et de a grands coups mortels, your ont, par nous, transmis vos rentes et vos « cens, et peut-il vous le dire don Guy votre maréchal, quels marcs d'ar-« gent ils nous ont envoyés de dessus les toits! Par la foi que je vous dois, « il n'y a parmi nous personne de si brave, qui, quand ils nous chassèrent « hors de la ville par les portes, n'eût mieux aimé la sièvre ou une ba-« taille rangée...» Cependant le comte de Montfort est obligé d'entreprendre un siége en règle après de nouvelles attaques infructueuses. « Il « poste ses batailles dans les jardins, il munit les murs du château et les « vergers d'arbalètes à rouet et de flèches aiguës. De leur côté, les hom-« mes de la ville, avec leur légitime seigneur, renforcent les barrières, « occupent les terrains d'alentour, et arborent en divers lieux leurs ban-« nières aux deux croix rouges, avec l'enseigne du comte (Raymond); « tandis que sur les échafauds<sup>2</sup>, dans les galeries<sup>3</sup>, sont postés les hom-« mes les plus vaillants, les plus braves et les plus sûrs, armés de perches « ferrées et de pierres à faire tomber sur l'ennemi. En bas, à terre, d'au-« tres sont restés, portant des lances et dartz porcarissals (épieux), pour « défendre les lices, afin qu'aucun assaillant ne s'approche des palis. Aux « archères et aux créneaux (fenestrals), les archers défendent les ambons a et les courtines, avec des arcs de différentes sortes et des arbalètes de « main. De carreaux et de sagettes des comportes 4 sont remplies. Partout « à la ronde, la foule du peuple est armée de haches, de masses, de bâ-« tons ferrés, tandis que les dames et les femmes du peuple leur portent « des vases, de grosses pierres faciles à saisir et à lancer. La ville est bel-

<sup>1</sup> Balestas tornissas (vers 6313 et suiv.). Probablement de grandes arbalètes à rouet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cadafals. C'étaient des bretêches (voy. fig. 10).

<sup>3</sup> Corseras. Hourds, chemins de ronde, coursières.

<sup>4</sup> Semals. Les baquets de bois dans lesquels on transporte le raisin en temps de vendange se nomment encore aujourd'hui semals, mais plus fréquemment comportes. Ce sont des cuves ovales munies de manches de bois, sous lesquels on fait passer deux bâtons 'en guise de brancards.

« lement fortifiée à ses portes; bellement aussi et bien rangés les barons « de France, munis de feu, d'échelles et de lourdes pierres, s'approchent « de diverses manières pour s'emparer des barbacanes ... » (Voy. Siège.)

Mais le siège traîne en longueur, arrive la saison d'hiver; le comte de Montfort ajourne les opérations d'attaque au printemps. Pendant ce temps les Toulousains renforcent leurs défenses. «...Dedans et dehors on ne voit « qu'ouvriers qui garnissent la ville, les portes et les boulevards, les murs, « les bretêches et les hourds doubles (cadafalcs dobliers), les fossés, les a lices, les ponts, les escaliers. Ce ne sont, dans Toulouse, que charpen-« tiers qui font des trébuchets doubles, agiles et battants, qui, dans le « château Narbonnais, devant lequel ils sont dressés, ne laissent ni tours « ni salle, ni créneau, ni mur entier...» Simon de Montfort revient. Il serre la ville de plus près; il s'empare des deux tours qui commandent les rives de la Garonne; il fortifie l'hôpital situé hors des remparts et en fait une bastille avec fossés, palissades, barbacanes. Il établit de bonnes clôtures avec des fossés ras, des murs percés d'archères à plusieurs étages. Mais après maint assaut, maint fait d'armes sans résultats pour les assiégeants, le comte de Montfort est tué d'un coup de pierre lancée par une pierrière bandée par des femmes près de Saint-Sernin, et le siège est levé.

De retour de sa première croisade, saint Louis voulut faire de Carcassonne une des places les plus fortes de son domaine. Les habitants des faubourgs, qui avaient ouvert leurs portes à l'armée de Trincavel<sup>2</sup>, furent chassés de leurs maisons brûlées par celui dont ils avaient embrassé la cause, et leurs remparts rasés. Ce ne fut que sept ans après ce siège que saint Louis, sur les instances de l'évêque Radulphe, permit par lettres patentes aux bourgeois exilés de rebâtir une ville de l'autre côté de l'Aude, ne voulant plus avoir près de la cité des sujets si peu fidèles. Le saint roi commença par rebâtir l'enceinte extérieure, qui n'était pas assez forte et qui avait été fort endommagée par les troupes de Trincavel. Il éleva l'énorme tour appelée la Barbacane, ainsi que les rampes qui commandaient les bords de l'Aube et le pont, et permettaient à la garnison du château de faire des sorties sans être inquiétée par des assiégeants, eussent-ils été maîtres de la première enceinte. Il y a tout lieu de croire que les murailles et tours extérieures furent élevées assez rapidement après l'expédition manquée de Trincavel, pour mettre tout d'abord la cité à l'abri d'un coup de main, pendant que l'on prendrait le temps de réparer et d'agrandir l'enceinte intérieure. Les tours de cette enceinte extérieure, ou première enceinte, sont ouvertes du côté de la ville, afin de rendre leur possession inutile pour l'assiégeant, et les chemins de ronde des courtines sont au niveau du sol des lices, de sorte qu'étant pris, ils ne pouvaient servir de rempart contre

<sup>1</sup> Bocals. Entrée des lices.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les faubourgs qui entouraient la cité de Carcassonne étaient clos de murs et de palissades au moment du siége décrit par le sénéchal Guillaume des Ormes.

l'assiégé qui, étant en force, restait le maître de se jeter sur les assaillants et de les culbuter dans les fossés. (Voy. Courtine, Tour.)

Philippe le Hardi, lors de la guerre avec le roi d'Aragon, continua ces travaux avec une grande activité jusqu'à sa mort (1285). Carcassonne se trouvait être alors un point voisin de la frontière fort important, et le roi



de France y tint son parlement. Il sit élever les courtines, tours et portes du côté de l'est¹, avança l'enceinte intérieure du côté sud, et sit réparer les murailles et tours de l'enceinte des Visigoths. Nous donnons ici (sig. 11) le plan de cette place ainsi modifiée. En A est la grosse barbacane du côté de l'Aude, dont nous avons parlé plus haut, avec ses rampes fortissées jus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entre autres, la tour dite du Trésau et la porte Narbonnalse. (Voy. Porte, Tour.) 1. — 45

qu'au château F. Ces rampes sont disposées de manière à être commandées par les défenses extérieures du château; ce n'est qu'après avoir traversé plusieurs portes et suivi de nombreux détours, que l'assaillant (admettant qu'il se fût emparé de la barbacane) pouvait arriver à la porte L, et là il lui fallait, dans un espace étroit et complétement battu par des tours et murailles fort élevées, faire le siège en règle du château, avant derrière lui un escarpement qui interdisait l'emploi des engins et leur approche. Du côté de la ville, ce château était défendu par un large fossé N et une barbacane E, bâtie par saint Louis. De la grosse barbacane à la porte de l'Aude en C on montait par un chemin roide, crénelé du côté de la vallée de manière à défendre tout l'angle rentrant formé par les rampes du château et les murs de la ville. En Best située la porte Narbonnaise, à l'est, qui était munie d'une barbacane et protégée par un fossé et une seconde barbacane palissadée seulement. En S. du côté où l'on pouvait atteindre au bas des murailles presque de plain-pied, est un large fossé. Ce fossé et ses approches sont commandés par une forte et haute tour O, véritable donjon isolé, pouvant soutenir un siège à lui seul; toute la première enceinte de ce côté fût-elle tombée au pouvoir des assaillants. Nous avons tout lieu de croire que cette tour communiquait avec les murailles intérieures au moyen d'un souterrain dans lequel on pénétrait par un puits dans l'étage inférieur de ce donjon, mais qui, étant comblé aujourd'hui, n'a pu être encore reconnu. Les lices sont comprises entre les deux enceintes de la porte Narbonnaise, en X, Y, jusqu'à la tour du coin en (). Si l'assiégeant s'emparait des premières défenses du côté du sud, et s'il voulait, en suivant les lices, arriver à la porte de l'Aude en C, il se trouvait arrêté par une tour carrée R, à cheval sur les deux enceintes, et munie de barrières et de mâchicoulis. S'il parvenait à passer entre la porte Narbonnaise et la barbacane en B, ce qui était difficile, il lui fallait franchir, pour arriver en V dans les lices du nord-est, un espace étroit, commandé par une énorme tour M, dite tour du Trésau. De V en T, il était pris en flanc par les hautes tours des Visigoths, réparées par saint Louis et Philippe le Hardi, puis il trouvait une défense à l'angle du château. En D est une grande poterne protégée par une barbacane P; d'autres poternes plus petites sont réparties le long de l'enceinte et permettent à des rondes de faire le tour des lices, et même de descendre dans la campagne sans ouvrir les portes principales. C'était là un point important; on remarquera que la poterne percée dans la tour D, et donnant sur les lices, est placée latéralement, masquée par la saillie du contre-fort d'angle, et le seuil de cette poterne est à plus de 2 mètres au-dessus du sol extérieur; il fallait donc poser des échelles pour entrer ou sortir. Aux précautions sans nombre que l'on prenaitalors pour défendre les portes, il est naturel de supposer que les assaillants les considéraient toujours comme des points faibles. L'artillerie a modifié cette opinion, en changeant les moyens d'attaque; mais alors on conçoit que, quels que fussent les obstacles accumulés autour d'une entrée, l'assiégeant préférait encore tenter de les vaincre plutôt que de venir se loger au pied d'une tour épaisse pour la saper à main

d'homme, ou la battre au moyen d'engins très-imparfaits. Aussi pendant les XIIº, XIIIº et XIVº siècles, quand on voulait donner une haute idée de la force d'une place, on disait qu'elle n'avait qu'une ou deux portes. Mais, pour le service des assiégés, surtout lorsqu'ils devaient garder une double enceinte, il fallait cependant rendre les communications faciles entre ces deux enceintes, pour pouvoir porter rapidement des secours sur un point attaqué. C'est ce qui fait que nous voyons, en parcourant l'enceinte intérieure de Carcassonne, un grand nombre de poternes plus ou moins bien dissimulées, et qui devaient permettre à la garnison de se répandre dans les lices sur beaucoup de points à la fois, à un moment donné, ou de rentrer rapidement dans le cas où la première enceinte cût été forcée. Outre les deux grandes portes publiques de l'Aude et Narbonnaise, nous comptons six poternes percées dans l'enceinte intérieure, à quelques mètres au-dessus du sol, auxquelles, par conséquent, on ne pouvait arriver qu'au moven d'échelles. Il en est une, entre autres, ouverte dans la grande courtine de l'évêché, qui n'a que 2 mètres de hauteur sur 0<sup>m</sup>,90 de largeur, et dont le seuil est placé à 12 mètres au-dessus des sols des lices. Dans l'enceinte extérieure, on en découvre une autre percée dans la courtine entre la porte de l'Aude et le château; celle-ci est ouverte au-dessus d'un escarpement de rochers de 7 mètres de hauteur environ. Par ces issues, la nuit, en cas de blocus et au moven d'une échelle de cordes, on pouvait recevoir des émissaires du dehors sans craindre une trahison, ou jeter dans la campagne des porteurs de messages ou des espions. On observera que ces deux poternes, d'un si difficile accès, sont placées du côté où les fortifications sont inabordables pour l'ennemi à cause de l'escarpement qui domine la rivière d'Aude. Cette dernière poterne, ouverte dans la courtine de l'enceinte extérieure, donne dans l'enclos protégé par la grosse barbacane et par le mur crénelé qui suivait la rampe de la porte de l'Aude; elle pouvait donc servir au besoin à jeter dans ces enclos une compagnie de soldats déterminés, pour faire une diversion dans le cas où l'ennemi aurait pressé de trop près les défenses de cette porte ou la barbacane, mettre le feu aux engins, beffroison chats des assiégeants. Il est certain que l'on attachait une grande importance aux barbacanes; elles permettaient aux assiégés de faire des sorties. En cela, la barbacane de Carcassonne est d'un grand intérêt (fig. 12). Bâtie en bas de la côte au sommet de laquelle est construit le château, elle met celui-ci en communication avec les bords de l'Aude1; elle forçait l'assaillant à se tenir loin des remparts du château; assez vaste pour contenir quinze à dix-huit cents piétons, sans compter ceux qui garnissaient le chemin de ronde, elle permettait de concentrer un corps considérable de troupes qui pouvaient, par une sortie vigoureuse, culbuter les assiégeants dans le fleuve. La barbacane D du château de la cité car-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le plan que nous donnons ici est à l'échelle de 1 centimètre pour 15 mètres. La barbacane de Carcassonne a été détruite en 1821 pour construire un moulin; ses fondations scules existent, mais ses rampes sont en grande partie conservées, surtout dans la partie voisine du château, qui est la plus intéressante.

cassonnaise masque complétement la porte B, qui des rampes donne sur la campagne. Ces rampes E sont crénelées à droite et à gauche. Leur chemin est coupé par des parapets chevauchés, et l'ensemble de l'ouvrage, qui monte par une pente roide vers le château, est enfilé dans toute sa



longueur par une tour et deux courtines supérieures. Si l'assiégeant parvenait au sommet de la première rampe, il lui fallait se détourner en E: il était alors battu de flanc; en F, il trouvait un parapet fortifié, puis une porte bien munie et crénelée. S'il franchissait cette première porte, il devait longer un parapet percé d'archères, forcer une barrière, se détour-

ner brusquement et s'emparer d'une deuxième porte G, étant encore battu de flanc. Alors il se trouvait devant un ouvrage considérable et bien défendu : c'était un couloir long, surmonté de deux étages sous lesquels il fallait passer. Le premier battait la dernière porte au moven d'une défense de bois, et était percé de mâchicoulis dans la longueur du passage; le second communiquait aux crénelages donnant soit à l'extérieur, du côté des rampes, soit au-dessus même de ce passage. Le plancher du premier étage ne communiquait avec les chemins de ronde des lices que par une petite porte. Si les assaillants parvenaient à s'en emparer par escalade, ils étaient pris comme dans un piège; car la petite porte fermée sur eux. ils se trouvaient exposés aux projectiles lancés par les mâchicoulis du deuxième étage, et l'extrémité du plancher étant interrompue brusquement en H du côté opposé à l'entrée, il leur était impossible d'aller plus avant. S'ils franchissaient le couloir à rez-de-chaussée, ils étaient arrêtés par la troisième porte H, percée dans un mur surmonté par les mâchicoulis du troisième étage communiquant avec les chemins de ronde supérieurs du château. Si, par impossible, ils s'emparaient du deuxième étage, ils ne trouvaient plus d'issues qu'une petite porte donnant dans une seconde salle située le long des murs du château et ne communiquant à celui-ci que par des détours qu'il était facile de barricader en un instant, et qui d'ailleurs étaient défendus par de forts vantaux. Si, malgré tous ces obstacles accumulés, les assiégeants forcaient la troisième porte, il leur fallait alors attaquer la poterne I du château, gardée par un système de défense formidable : des meurtrières, deux mâchicoulis placés l'un audessus de l'autre, un pont avec plancher mobile, une herse et des vantaux. Se fût-on emparé de cette porte, qu'on se trouvait à 7 mètres en contrebas de la cour intérieur L du château, à laquelle on n'arrivait que par des rampes étroites et en passant à travers plusieurs portes en K.

En supposant que l'attaque fût poussée du côté de la porte de l'Aude. on était arrêté par un poste T, une porte avec ouvrage de bois et un double mâchicoulis percé dans le plancher d'un étage supérieur communiquant avec la grand'salle sud du château, au moyen d'un passage en bois qui pouvait être détruit en un instant; de sorte qu'en s'emparant de cet étage supérieur, on n'avait rien fait. Si, après avoir franchi la porte du rez-dechaussée, on poussait plus loin sur le chemin de ronde le long de la grande guette carrée S, on rencontrait bientôt une porte bien munie de mâchicoulis et bâtie parallèlementau couloir GH. Après cette porte et ces défenses, c'était une seconde porte étroite et basse percée dans le gros mur de refend Z qu'il fallait forcer; puis enfin on arrivait à la poterne I du château. Si, au contraire (chose qui n'était guère possible), l'assaillant se présentait du côté opposé par les lices du nord, il était arrêté par une défense V. Mais de ce côté l'attaque ne pouvait être tentée, car c'est le point de la cité qui est le mieux défendu par la nature, et pour forcer la première enceinte entre la tour du Trésau (fig. 11) et l'angle du château, il fallait d'abord gravir une rampe fort roide, et escalader des rochers. D'ailleurs, en attaquant la

porte V du nord, l'assiégeant se présentait de flanc aux défenseurs garnissant les hautes murailles et tours de la seconde enceinte. Le gros mur de refend Z, qui, partant de la courtine du château, s'avance à angle droit jusque sur la descente de la barbacane, était couronné de mâchicoulis transversaux qui commandaient la porte H, et se terminait à son extrémité par une échauguette qui permettait de voir ce qui se passait dans la rampe descendant à la barbacane, afin de prendre des dispositions intérieures de défense en cas de surprise, ou de reconnaître les troupes remontant de la barbacane au château.

Le château pouvait donc tenir longtemps encore, la ville et ses abords étant au pouvoir de l'ennemi; sa garnison, défendant facilement la barbacane et ses rampes, restait maîtresse de l'Aude, dont le lit était alors plus rapproché de la cité qu'il ne l'est aujourd'hui, s'approvisionnait par la rivière et empêchait le blocus de côté; car il n'était guère possible à un corps de troupes de se poster entre cette barbacane et l'Aude sans danger, n'ayantaucun moyen de se couvrir, et le terrain plat et marécageux étant dominé de toutes parts. La barbacane avait encore cet avantage de mettre le moulin du Roi en communication avec la garnison du château, et ce moulin lui-même était fortifié. Un plan de la cité de Carcassonne, relevé en 1774, note dans sa légende un grand souterrain existant sous le boulevard de la barbacane, mais depuis longtemps fermé et comblé en partie. Peut-être ce souterrain était-il destiné à établir une communication couverte entre ce moulin et la forteresse.

Du côté de la ville, le château de Carcassonne était également défendu par une grande barbacane Cen avant du fossé. Une porte A' bien défendue donnait entrée dans cette barbacane; le pont C communiquait à la porte principale O. De vastes portiques N étaient destinés à lloger une garnison temporaire en cas de siége. Quant à la garnison ordinaire, elle logeait du côté de l'Aude, dans des bâtiments à trois étages Q, P. Sur le portique N. côté sud, était une vaste salle d'armes, percée de meurtrières du côté du fossé et prenant ses jours dans la cour M. RR étaient les donjons, le plus grand séparé des constructions voisines par un isolement et ne pouvant communiquer avec les autres bâtiments que par des ponts de bois qu'on enlevait facilement. Ainsi, le château pris, les restes de la garnison pouvaient encore se réfugier dans cette énorme tour complétement fermée et tenir quelque temps. En S est une haute tour de guet qui domine toute la ville et ses environs; elle contenait seulement un escalier de bois. Les tours X, Y, la porte 0 et les courtines intermédiaires sont du xii siècle, ainsi que la tour de guet et les soubassements des bâtiments du côté de la barbacane. Ces constructions furent complétées et restaurées sous saint Louis. La grosse barbacane de l'Aude avait deux étages de meurtrières et un chemin de ronde supérieur crénelé et pouvant être muni de hourds '.

<sup>1</sup> Hourd, hour : voyez ce mot pour les détails de la construction de ce genre de défeuse.

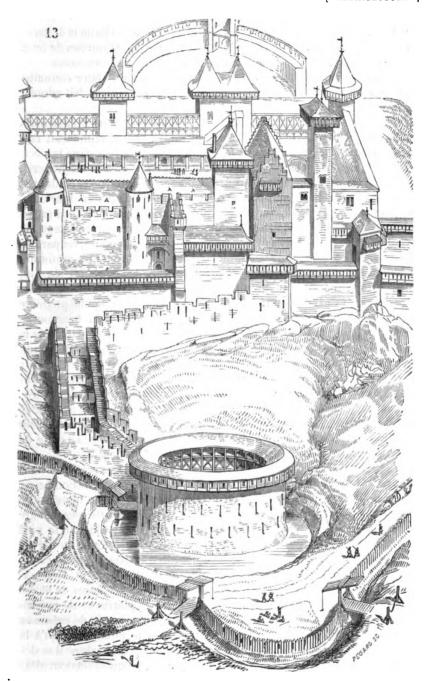

Voici (fig. 13) une vue cavalière de ce château et de sa barbacane, qui

viendra compléter la description que nous venons d'en faire; avec le plan (fig. 12), il est facile de retrouver la position de chaque partie de la défense. Nous avons supposé les fortifications armées en guerre, et munies de leurs défenses de bois, bretêches, hourds, et de leurs palissades avancées.

Mais il est nécessaire, avant d'aller plus avant, de bien faire connaître ce que c'étaient que ces hourds, et les motifs qui les avaient fait adopter dès le xu° siècle.

On avait reconnu le danger des défenses de bois au ras du sol, l'assaillant y mettait facilement le feu; et du temps de saint Louis on remplaçait déjà les lices et barbacanes de bois, si fréquemment employées dans le siècle précédent, par des enceintes extérieures et des barbacanes de maconnerie. Cependant on ne renonçait pas aux défenses de charpentes, on se contentait de les placer assez haut pour rendre difficile, sinon impossible, leur combustion par des projectiles incendiaires. Alors comme aujourd'hui (et les fortifications de la cité de Carcassonne nous en donnent un exemple), lorsqu'on voulait de bonnes défenses, on avait le soin de conserver partout au-dessus du sol servant d'assiette au pied des murs et tours un minimum de hauteur, afin de les mettre également à l'abri des escalades sur tout leur développement. Ce minimum de hauteur n'est pas le même pour les deux enceintes extérieure et intérieure : les courtines de la première défense sont maintenues à 10 mètres environ du fond du fossé ou de la crête de l'esarpement au sol des hourds, tandis que les courtines de la seconde enceinte ont, du sol des lices au sol des hourds, 14 mètres au moins. Le terrain servant d'assiette aux deux enceintes n'étant pas sur un plan horizontal, mais présentant des différences de niveau considérables, les remparts se conforment aux mouvements du sol, et les hourds suivent l'inclinaison du chemin de ronde (voy. Courtine). Il y avait donc alors des données, des règles, des formules, pour l'architecture militaire comme il en existait pour l'architecture religieuse ou civile. La suite de cet article le prouvera, nous le croyons, surabondamment.

Avec le système de créneaux et d'archères ou meurtrières pratiqués dans les parapets de pierre, on ne pouvait empêcher des assaillants nombreux et hardis, protégés par des chats recouverts de peaux ou de matelas, de saper le pied des tours ou courtines, puisque par les meurtrières, malgré l'inclinaison de leur ligne de plongée, il est impossible de voir le pied des fortifications, et par les créneaux, à moins de sortir la moitié du corps, on ne pouvait non plus viser un objet placé en bas de la muraille. Il fallait donc établir des galeries saillantes, en encorbellement, bien munies de défenses, et permettant à un grand nombre d'assiégés de battre le pied des murailles ou des tours par une grêle de pierres et de projectiles de toute nature. Soit (fig. 14) une courtine couronnée de créneaux et d'archères, l'homme placé en A ne peut voir le pionnier B qu'à la condition d'avancer la tête en dehors des créneaux; mais alors il se démasque complétement, et toutes les fois que des pionniers étaient attachés au pied d'une muraille, on avait le soin de protéger leur travail en envoyant des volées de flèches et de carreaux aux parapets lorsque les

assiégés se laissaient voir. En temps de siége, dès le commencement du xue siècle<sup>1</sup>, on garnissait les parapets de hourds C, afin de commander com-



plétement le pied des murs, au moyen d'un màchicoulis continu D. Nonseulement les hourds remplissaient parfaitement cet objet, mais ils lais-

1. — 46

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le château de la cité de Carcassonne date du commencement du xne siècle; toutes ses tours et courtines étaient bien munies de hourds, qui devaient être très-saillants, d'après les précautions prises pour empêcher la bascule des bois des planchers. (Voyez Hourd.)

saient les défenseurs libres dans leurs mouvements; l'approvisionnement des proiectiles et la circulation se faisant en dedans du parapet, en E. D'ailleurs si ces hourds étaient garnis, outre le mâchicoulis continu. de meurtrières, les archères pratiquées dans la construction de pierre restaient démasquées dans leur partie inférieure et permettaient aux archers ou arbalétriers postés en dedans du parapet de lancer des traits sur les assaillants. Avec ce système, la défense était aussi active que possible, et le manque de projectiles devait seul laisser quelque répit aux assiégeants. On ne doit donc pas s'étonner si dans quelques siéges mémorables, après une défense prolongée, les assiégés en étaient réduits à découvrir leurs maisons, à démolir les murs de jardins, à enlever les cailloux des rues, pour garnir les hourds de projectiles et forcer les assiégeants à s'éloigner du pied des fortifications. Ces hourds se posaient promptement et facilement (voy. Hourd); on les retirait en temps de paix. Nous donnons ici (fig. 15) le figuré des travaux d'approche d'une courtine flanquée de tours avec fossé plein d'eau, asin de rendre intelligibles les divers moyens de défense et d'attaque dont nous avons parlé ci-dessus. Sur le premier plan est un chat A: il sert à combler le fossé, et s'avance vers le pied de la muraille sur les amas de fascines et de matériaux de toutes sortes que les assaillants jettent sans cesse par son quverture antérieure; un plancher de bois qui s'établit au fur et à mesure que s'avance le chat permet de le faire rouler sans craindre de le voir s'embourber. Cet engin est mû, soit par des rouleaux à l'intérieur, au moyen de leviers, soit par des treuils et des poulies de renvoi B. Outre l'auvent qui est placé à la tête du chat, des palissades et des mantelets mobiles protégent les travailleurs. Le chatest garni de peaux fraiches pour le préserver des matières inflammables qui peuvent être lancées par les assiégés. Les assaillants, avant de faire avancer le chat contre la courtine pour pouvoir saper sa base, ont détruit les hourds de cette courtine au moyen de projectiles lancés par des machines de jet. Plus loin, en C, est un grand trébuchet; il bat les hourds de la seconde courtine. Ce trébuchet est bandé, un homme met la fronde avec sa pierre en place. Une palissade haute protége l'engin. A côté, des arbalétriers postés derrière des mantelets roulants, en D, visent les assiégés qui se démasquent. Au delà, en E, est un bessroi muni de son pont mobile, garni de peaux fraîches; il avance sur un plancher de madriers au fur et à mesure que les assaillants, protégés par des palissades, comblent le fossé; il est mù comme le chat par des treuils et des poulies de renvoi. Au delà encore est une batterie de deux trébuchets qui lancent des barils pleins de matières incendiaires contre les hourds des courtines. Dans la ville, sur une grosse tour carrée terminée en plate-forme, les assiégés ont monté un trébuchet qui bat le besfroi des assaillants. Derrière les murs, un autre trébuchet masqué par les courtines lance des projectiles contre les engins des assaillants. Tant que les machines de l'armée ennemie ne sont pas arrivées au pied des murs, le rôle de l'assiégé est à peu près passif; il se contente, par les archères de ses hourds, d'envoyer force carreaux et sa-

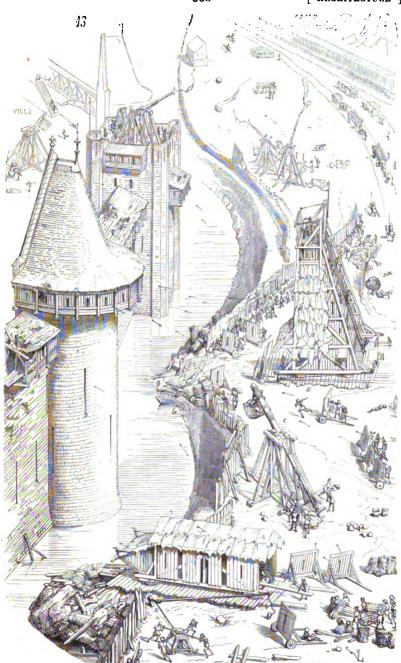

gettes. S'il est nombreux, hardi, la nuit il pourra tenter d'incendier le

beffroi, les palissades et machines, en sortant par quelque poterne éloignée du point d'attaque. Mais s'il est timide ou démoralisé, s'il ne peut disposer d'une troupe audacieuse et dévouée, au point du jour son fossé sera comblé; le plancher de madriers légèrement incliné vers la courtine permettra au beffroi de s'avancer rapidement par son propre poids. les assaillants n'auront qu'à le maintenir. Sur les débris des hourds mis en pièces par les pierres lancées par les trébuchets, le pont mobile du beffroi s'abattra tout à coup, et une troupe nombreuse de chevaliers et de soldats d'élite se précipitera sur le chemin de ronde de la courtine (fig. 16). Mais cette catastrophe est prévue. Si la garnison est fidèle, en abandonnant la courtine prise, elle se renferme dans les tours qui l'interrompent d'espace en espace (fig. 17<sup>1</sup>); elle peut se rallier, enfiler le chemin de ronde et le couvrir de projectiles; faire par les deux portes A et B une brusque sortie pendant que l'assaillant cherche à descendre dans la ville, et, avant qu'il soit trop nombreux, le culbuter, s'emparer du besfroi et l'incendier. Si la garnison forcée ne peut tenter ce coup hardi, elle se barricade dans les tours, et l'assaillant doit faire le siège de chacune d'elles, car au besoin chaque tour peut faire un petit fort séparé, indépendant; beaucoup sont munies de puits, de fours et de caves pour conserver les provisions. Les portes qui mettent les tours en communication avec les chemins de ronde sont étroites, bien ferrées, fermées à l'intérieur, et renforcées de barres de bois qui entrent dans l'épaisseur de la muraille, de sorte qu'en un instant le vantail peut être poussé et barricadé en tirant rapidement la barre de bois (voy. BARRE).

On reconnaît, lorsqu'on étudie le système défensif adopté du xne au xviº siècle, avec quel soin on s'est mis en garde contre des surprises; toutes les précautions sont prises pour arrêter l'ennemi et l'embarrasser à chaque pas par des dispositions compliquées, par des détours impossibles à prévoir. Évidemment un siège, avant l'invention des bouches à feu, n'était sérieux pour l'assiégé comme pour l'assaillant que quand on était venu à se prendre, pour ainsi dire, corps à corps. Une garnison aguerrie luttait avec quelque chance de succès jusque dans ses dernières défenses. L'ennemi pouvait entrer dans la ville par escalade, ou par une brèche, sans que pour cela la garnison se rendit; car alors, renfermée dans les tours, qui, ne l'oublions pas, sont autant de forts, elle résistait longtemps, épuisait les forces de l'ennemi, lui faisait perdre du monde à chaque attaque partielle... Il fallait briser un grand nombre de portes bien barricadées, se battre corps à corps sur des espaces étroits et embarrassés. Prenait-on le rez-dechaussée d'une tour, les étages supérieurs conservaient encore des moyens puissants de défense. On voit que tout était calculé pour une lutte possible pied à pied. Les escaliers à vis qui donnaient accès aux divers étages des tours étaient facilement et promptement barricadés, de manière à rendre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'exemple que nous donnons ici est tiré de l'enceinte intérieure de la cité de Carcassonne, partie bâtie par Philippe le Hardi. Le plan des tours est pris au niveau de la courtine; ce sont les tours dites de Daréja et Saint-Laurent, côté sud.



vains les efforts des assaillants pour monter d'un étage à un autre. Les

bourgéois d'une ville eussent-ils voulu capituler, que la garnison pouvait se garder contre eux et leur interdire l'accès des tours et courtines. C'est un système de défiance adopté envers et contre tous.

C'est dans tous ces détails de la désense pied à pied qu'on prend sur le



fait l'art de la fortification du xie au xviº siècle. C'est en examinant avec soin, en étudiant scrupuleusement jusqu'aux moindres traces des obstacles défensifs de ces époques, que l'on comprend ces récits d'attaques gigantesques, que nous sommes trop disposés à taxer d'exagération. Devant ces moyens de défense si bien prévus et combinés, on se figure sans peine ces travaux énormes des assiégeants, ces beffrois mobiles, ces estacades, boulevards ou bastilles, que l'on opposait à un assiégé qui avait calculé toutes les chances de l'attaque, qui prenait souvent l'offensive, et qui était disposé à ne céder un point que pour se retirer dans un autre plus fort.

Aujourd'hui, grâce à l'artillerie, un général qui investit une place non secourue par une armée de campagne, peut prévoir le jour et l'heure où cette place tombera. On annoncera d'avance le moment où la brèche sera praticable, où les colonnes d'assaut entreront dans tel ouvrage. C'est une partie plus ou moins longue à jouer.

que l'assiégeant est toujours sûr de gagner, si le matériel ne lui fait pas défaut et s'il a un corps d'armée proportionné à la force de la garnison. « Place attaquée, place prise », dit le dicton français ¹. Mais alors nul ne pouvait dire quand et comment une place devait tomber au pouvoir de l'assiégeant, si nombreux qu'il fût. Avec une garnison déterminée et bien approvisionnée, on pouvait prolonger un siége indéfiniment. Aussi n'est-il pas rare de voir une bicoque résister, pendant des mois entiers,

¹ Comme beaucoup d'autres, ce dicton n'est pas absolument vrai cependant, et bien des exemples viennent lui donner tort. Il est certain que, même aujourd'hui, une place défendue par un commandant habile, ingénieux, et dont le coup d'œil est prompt, peut tenir beaucoup plus longtemps que celle qui sera défendue par un homme routinier et qui ne trouvera pas dans son intelligence des ressources nouvelles à chaque phase de l'attaque. Peut-être, depuis que la guerre de siège est devenue une science, une sorte de formule, a-t-on fait trop bon marché de toutes ces ressources de détail qui étaient

à une armée nombreuse et aguerrie. De là, souvent, cette audace et cette insolence du faible en face du fort et du puissant, cette habitude de la résistance individuelle qui faisait le fond du caractère de la féodalité, cette énergie qui a produit de si grandes choses au milieu de tant d'abus, qui a permis aux populations françaises et anglo-normandes de se relever après des revers terribles, et de fonder des nationalités fortement constituées.

Rien n'est plus propre à faire ressortir les différences profondes qui séparent les caractères des hommes de ces temps reculés, de l'esprit de notre époque, que d'établir une comparaison entre une ville ou un château fortisiés au xiiie ou au xive siècle et une place forte moderne. Dans cette dernière rien ne frappe la vue, tout est en apparence uniforme; il est difficile de reconnaître un bastion entre tous. Un corps d'armée prend une ville, à peine si les assiégeants ont aperçu les défenseurs; ils n'ont vu devant eux pendant des semaines entières que des talus de terre et un peu de fumée. La brèche est praticable, on capitule; tout tombe le même jour; on a abattu un pan de mur, bouleversé un peu de terre, et la ville, les bastions qui n'ont même pas vu la fumée des canons, les magasins, arsenaux, tout est rendu. Mais il y a quelque cinq cents ans les choses se passaient bien disséremment. Si une garnison était sidèle, aguerrie, il fallait, pour ainsi dire, faire capituler chaque tour, traiter avec chaque capitaine, s'il lui plaisait de défendre pied à pied le poste qui lui était consié. Tout, du moins, était disposé pour que les choses dussent se passer ainsi. On s'habituait à ne compter que sur soi et sur les siens, et l'on se défendait envers et contre tous. Aussi (car on peut conclure du petitau grand) il ne suffisait pas alors de prendre la capitale d'un pays pour que le pays fût à vous. Ce sont des temps de barbarie, si l'on veut, mais d'une barbarie pleine d'énergie et de ressources. L'étude de ces grands monuments militaires du moyen âge n'est donc pas seulement curieuse, elle fait connaître des mœurs dans lesquelles l'esprit national ne pourrait que gagner à se retremper.

Nous voyons au commencement du XIII\* siècle les habitants de Toulouse avec quelques seigneurs et leurs chevaliers, dans une ville mal fermée, tenir en échec l'armée du puissant comte de Montfort et la forcer de lever le siège. Bien mieux encore que les villes, les grands vassaux, renfermés dans leurs châteaux, croyaient-ils pouvoir résister non-seulement à leurs rivaux, mais au suzerain et à ses armées. « Le caractère propre, général, de la féodalité, dit M. Guizot, c'est le démembrement du peuple et du pouvoir

employées encore au xviº siècle. Il n'est pas douteux que les études archéologiques, qui ont eu sur les autres branches de l'architecture une si grande influence, réagiront également sur l'architecture militaire; car, à notre avis (et notre opinion est partagée par des personnages compétents), s'il n'y a, dans la forme de la fortification du moyen âge, rien qui soit bon à prendre aujourd'hui, en face des moyens puissants de l'artillerie, il n'en est pas de mème dans son esprit et dans son principe.

en une multitude de petits peuples et de petits souverains; l'absence de toute nation générale, de tout gouvernement central... Sous quels ennemis a succombé la féodalité? qui l'a combattue en France? Deux forces : la royauté d'une part, les communes de l'autre. Par la royauté s'est formé en France un gouvernement central; par les communes s'est formée une nation générale, qui est venue se grouper autour du gouvernement central!. » Le développement du système féodal est donc limité entre les xe et xive siècles. C'est alors que la féodalité élève ses forteresses les plus importantes, qu'elle fait, pendant ses luttes de seigneur à seigneur, l'éducation militaire des peuples occidentaux. « Avec le xive siècle, ajoute l'illustre historien, les guerres changent de caractère. Alors commencent les guerres étrangères, non plus de vassal à suzerain ou de vassal à vassal, mais de peuple à peuple, de gouvernement à gouvernement. A l'avénement de Philippe de Valois, éclatent les grandes guerres des Français contre les Anglais, les prétentions des rois d'Angleterre, non sur tel ou tel sief, mais sur le pays et le trône de France; et elles se prolongent jusqu'à Louis XI. Il ne s'agit plus alors de guerres féodales, mais de guerres nationales; preuve certaine que l'époque féodale s'arrête à ces limites, qu'une autre société a déjà commencé.» Aussi le château féodal ne prend-il son véritable caractère défensif que lorsqu'il est isolé, que lorsqu'il est éloigné des grandes villes riches et populeuses, et qu'il domine la petite ville, la bourgade, ou le village. Alors il profite des dispositions du terrain avec grand soin, s'entoure de précipices, de fossés ou de cours d'eau. Quand il tient à la grande ville, il en devient la citadelle, est obligé de subordonner ses défenses à celles des enceintes urbaines, de se placer au point d'où il peut rester maître du dedans et du dehors. Pour nous faire bien comprendre en peu de mots, on peut dire que le véritable château féodal, au point de vue de l'art de la fortification, est celuiqui, avant d'abord choisi son assiette, voit peu à peu les habitations se grouper autour de lui. Autre chose est le château, dont la construction, étant postérieure à celle de la ville, a du subordonner son emplacement et ses dispositions à la situation et aux dispositions défensives de la cité. A Paris, le Louvre de Philippe-Auguste fut évidemment construit suivant ces dernières données. Jusqu'au règne de ce prince, les rois habitaient ordinairement le palais sis dans la cité. Mais lorsque la ville de Paris eut pris un assez grand développement sur les deux rives, cette résidence centrale ne pouvait convenir à un souverain, et elle devenait nulle comme défense. Philippe-Auguste, en bâtissant le Louvre, posait une citadelle sur le point de la ville où les attaques étaient le plus à craindre, où son redoutable rival Richard devait se présenter; il surveillait les deux rives de la Seine en aval de la cité, et commandait les marais et les champs qui, de ce point, s'étendaient jusqu'aux rampes de Chaillot et jusqu'à Meudon. En entourant la ville de murailles, il avait le soin de laisser son nouveau château, sa citadelle, en dehors de leur enceinte, afin de conserver toute sa liberté de

<sup>1</sup> Histoire de la civilisation en France, par M. Guizot, 2º part., 1re leçon.

défense. On voit dans ce plan de Paris (fig. 18), comme nous l'avons dit plus haut, qu'outre le Louvre A, d'autres établissements fortifiés sont disséminés autour de l'enceinte. H est le château du Bois entouré de jardins, maison de plaisance du roi. En L est l'hôtel des ducs de Bretagne; en C,

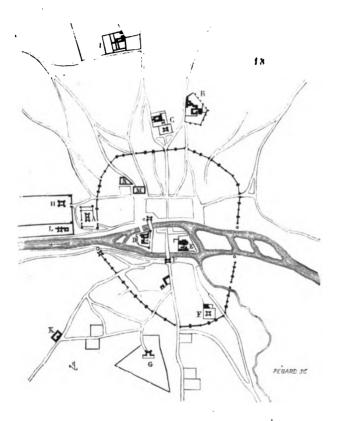

le palais du roi Robert et le monastère Saint-Martin des Champs entouré d'une enceinte fortifiée; en B, le Temple, formant une citadelle séparée, avec ses murailles et son donjon; en G, l'hôtel de Vauvert, bâti par le roi Robert et entouré d'une enceinte 1.

Plus tard, pendant la prison du roi Jean, il fallut reculer cette enceinte, la ville s'étendant toujours, surtout du côté de la rive droite (fig. 19). Le

<sup>1</sup> En I était la maison de Saint-Lazare; en K, la maladrerie; en M et N, les halles; en O, le grand Châtelet, qui défendait l'entrée de la cité au nord; en P, le petit Châtelet, qui gardait le Petit-Pont, au sud. En E, Notre-Dame et l'évêché; en D, l'ancien Palais; en F, Sainte-Geneviève et le palais de Clovis, sur la montagne. (Description de Paris, par Nic. de Fer, 1724. — Dissertation archéologique sur les anciennes enceintes de Paris, par Bonnardot, 1853.)

1. - 47

Louvre, le Temple, se trouvèrent compris dans les nouveaux murs; mais des portes bien défendues, munies de barbacanes, purent tenir lieu de forts détachés, et du côté de l'est Charles V fit bàtir la bastille Saint-Antoine S, qui commandait les faubourgs et appuyait l'enceinte. Le palais des Tournelles R renforça encore cette partie de la ville, et d'ailleurs le



Temple et le Louvre, conservant leurs enceintes, formaient avec la Bastille comme autant de citadelles intérieures. Nous avons déjà dit que le système de fortifications du moyen âge ne se prétait pas à des défenses étendues; il perdait sa puissance en occupant un trop grand périmètre, lorsqu'il n'était pas accompagné de ces forteresses avancées qui divisaient les forces des assiégeants et empéchaient les approches. Nous avons vu à Carcassonne (fig. 11) une ville d'une petite dimension bien défendue par l'art et la nature du terrain : mais le château fait partie de la cité, il u'en est que la citadelle, et n'a pas le caractère d'un château féodal; tandis qu'à Coucy, par exemple (fig. 20), le château est tout et la ville n'en est que l'annexe, la défense extérieure. Aussi n'est-il peut-être pas en France de château qui ait plus complétement le caractère féodal. Indépendant de la ville, qu'il

protége, il en est cependant séparé par une vaste baille ou place d'armes A, ne communiquant avec la cité C que par la porte E, qui se défend contre la ville. Le château étant seulement accessible de ce côté, l'architecte a

établi le mur de traverse de la baille à l'étranglement du plateau, asin de rendre l'attaque plus difficile. Cette porte E est d'ailleurs munie de bons fossés, et flanque complétement la courtine. Le château, bâti sur le point culminant de la colline, domine des escarpements fort roides et est séparé de la place d'armes par un large fossé D. Si la ville était prise, la place d'armes et ensuite le château servaient de refuges assurés à la garnison. C'était dans l'espace A qu'étaient disposés les écuries, les communs et les logements de la garnison, tant qu'elle n'était pas obligée de se retirer dans l'enceinte du château; des poternes



percées dans les courtines de la place d'armes permettaient de faire des sorties, ou de recevoir des secours du dehors, si l'ennemi tenait la ville et n'était pas en nombre suffisant pour garder la cité et bloquer le château. Beaucoup de villes présentaient des dispositions défensives analogues à celles-ci : Guise, Château-Thierry, Châtillon-sur-Seine. Falaise, Meulan, Dieppe, Saumur, Bourbon-l'Archambault, Montfortl'Amaury, Montargis, Boussac, Orange, Hyères, Loches, Chauvigny en Poitou, etc. Dans cette dernière cité, trois châteaux dominaient la ville à la fin du xive siècle, tous trois bâtis sur une colline voisine et étant indépendants les uns des autres. Ces cités dans lesquelles les défenses étaient ainsi divisées passaient avec raison pour être très-fortes; souvent des armées ennemies, après s'être emparées des fortifications urbaines, devaient renoncer à faire le siège du château, let, poursuivant leurs conquêtes, laissaient sans pouvoir les entamer des garnisons qui, le lendemain de leur départ, reprenaient la ville et inquiétaient leurs derrières. Certes, si la féodalité eût été unie, aucun système n'était plus propre à arrêter les progrès d'une invasion que ce morcellement de la défense, et cela explique même l'incrovable facilité avec laquelle se perdaient alors des conquêtes de province; car il était impossible d'assurer comme aujourd'hui les résultats d'une campagne par la centralisation du pouvoir militaire et par une discipline absolue. Si le pays conquis était divisé en une quantité de seigneuries qui se défendaient chacune pour leur compte plutôt encore que pour garder la foi jurée au suzerain, les armées étaient composées de vassaux, qui ne devaient, d'après le droit féodal,

que quarante ou soixante jours de campagne, après lesquels chacun retournait chez soi, lorsque le suzerain ne pouvait prendre des troupes à solde. Sous ce rapport, dès la fin du xiii° siècle, la monarchie anglaise avait acquis une grande supériorité sur la monarchie française. La féodalité anglo-normande formait un faisceau plus uni que la féodalité francaise; elle l'avait prouvé en se faisant octroyer la grande charte, et était, par suite de cet accord, intimement liée au suzerain. Cette forme de gouvernement, relativement libérale, avait amené l'aristocratie anglaise à introduire dans ses armées des troupes de gens de pied pris dans les villes, qui étaient déjà disciplinés, habiles à tirer de l'arc, et qui déterminèrent le gain de presque toutes les funestes batailles du xive siècle, Crécv, Poitiers, etc. Le même sentiment de défiance qui faisait que le seigneur féodal français isolait son château de la ville placée sous sa protection, ne lui permettait pas de livrer des armes aux bourgeois, de les familiariser avec les exercices militaires; il comptait sur ses hommes, sur la bonté de son cheval et de son armure, sur son courage surtout, et méprisait le fantassin, qu'il n'employait en campagne que pour faire nombre, le comptant d'ailleurs pour rien au moment de l'action. Cet esprit, qui fut si fatal à la France à l'époque des guerres avec les Anglais, et qui fut cause de la perte des armées françaises dans maintes batailles rangées pendant les xive et xv° siècles, malgré la supériorité incontestable de la gendarmerie féodale de ce pays, était essentiellement favorable au développement de l'architecture militaire; et, en effet, nulle part en Occident on ne rencontre de plus nombreuses, de plus complètes et plus belles fortifications féodales, pendant les xiiie et xive siècles, qu'en France (voy. Chateau, Donjon, PORTE, TOUR) 1. C'est dans les châteaux féodaux surtout qu'il faut étudier les dispositions militaires; c'est là qu'elles se développent du xIIe au xive siècle avec un luxe de précautions, une puissance de moyens extraordinaires.

1 Le nombre des châteaux qui couvraient le sol de la France, surtout sur les frontières des provinces, est incalculable. Il n'était guère de village, de bourgade ou de petite ville qui n'en possedat au moins un, sans compter les châteaux isolés, les postes et les tours qui, de distance en distance, étaient plantés sur les cours des rivières, dans les vallées servant de passages, et dans les marches. Dans les premiers temps de l'orgauisation féodale, les seigneurs, les villes, les évêques, les abbés, avaient dû dans maintes circonstances recourir à l'autorité suzeraine des rois de France pour interdire la construction de nouveaux châteaux, préjudiciables à leurs intérêts et « à ceux de la patric ». (Les Olim.) D'un autre côté, malgré la défense des seigneurs féodaux, le roi de France, par acte du parlement, autorisait la construction de châteaux forts, afin d'amoindrir la puissance presque rivale de ses grands vassaux. « Cùm abbas et conventus Dalonensis assoa ciassent dominum regem ad quemdam locum qui dicitur Tauriacus, pro quadam bastida « ibidem construenda, et dominus Garnerius de Castro-Novo, miles, et vicecomes Turenne « se opponerent, et dicerunt dictam bastidam absque corum prejudicio non posse sieri : « Auditis eorum contradicionibus et racionibus, pronunciatum fuit quod dicta bastida « ibidem fieret et remaneret. » (Les Olim, édit. du Minist, de l'instruct. publ. : Philippe 111, 1279, t. II, p. 147.)

Nous avons distingué déjà les châteaux servant de refuges, de citadelles aux garnisons des villes, se reliant aux enceintes urbaines, des châteaux isolés dominant des villages, des bourgades et des petites villes ouvertes, ou commandant leurs défenses, et ne s'y rattachant que par des ouvrages intermédiaires. Parmi ces châteaux, il en était de plusieurs sortes. Les uns se composaient d'un simple donion entouré d'une enceinte et de quelques logements. D'autres comprenaient de vastes espaces enclos de fortes murailles, des réduits isolés, un ou plusieurs donjons. Placés sur des routes, ils pouvaient intercepter les communications, et formaient ainsi des places fortes, vastes et d'une grande importance sous le point de vue militaire; exigeant pour les bloquer une armée nombreuse; pour les prendre, un attirail de siège considérable et un temps fort long. Les châteaux, ou plutôt les groupes de châteaux de Loches et de Chauvigny, que nous avons déjà cités, étaient de ce nombre 1. Autant que faire se pouvait, on profitait des escarpements naturels du terrain pour planter les châteaux; car ils se trouvaient ainsi à l'abri des machines de guerre, de la sape ou de la mine; l'attaque ne se faisant que de très-près, et les machines de jet ne pouvant élever leurs projectiles qu'à une hauteur assez limitée, il y avait avantage à dominer l'assaillant, soit par les escarpements des rochers, soit par des constructions d'une grande élévation, en se réservant dans la construction inférieure des tours et courtines le moven de battre l'ennemi extérieur au niveau du plan de l'attaque. Nous avons vu que les tours de l'époque romane ancienne étaient pleines dans leurs parties inférieures. et les courtines terrassées. Dès le commencement du xiie siècle, on avait reconnu l'inconvénient de ce mode de construction, qui ne donnait à l'assiégé que le sommet de ces tours et courtines pour se défendre, et livrait tous les soubassements aux mineurs ou pionniers ennemis; ceux-ci pouvaient poser des étançons sous les fondations, et faire tomber de larges pans de murailles en mettant le feu à ces étais, ou creuser une galerie de mine sous ces fondations et terrassements, et déboucher dans l'intérieur de l'enceinte.

Pour prévenir ces dangers, les constructeurs militaires établirent, dans les tours, des étages depuis le sol des fossés ou le niveau de l'eau, ou l'arase de l'escarpement de rocher; ces étages furent percés de meurtrières se chevauchant ainsi que l'indique la figure 21, de manière à envoyer des carreaux sur tous les points de la circonférence des tours, autant que faire se pouvait; ils en établirent également dans les courtines, surtout lorsqu'elles servaient de murs à des logis divisés en étages, ce qui dans les châteaux avait presque toujours lieu. Les pionniers arrivaient ainsi plus difficilement au pied des murs, car il leur fallait se garantir non-seulement contre les projectiles jetés de haut en bas, mais aussi contre les traits décochés obliquement et horizontalement par les meurtrières; s'ils parve-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous renvoyons nos lecteurs au mot Chateau. Nous donnons en détail, dans cet article important, les diverses dispositions et le classement de ces demeures féodales, ainsi que les moyens particuliers de défense, de secours, etc.

naient à faire un trou au pied du mur ou de la tour, ils devaient se trouver en face d'un corps d'assiégés qui, prévenus par les coups de la sape, avaient pu élever une palissade ou un second mur en arrière de ce trou, et rendre



leur travail inutile. Ainsi, lorsque l'assaillant avait, au moyen de ses engins, démonté les hourds, écrèté les créneaux, comblé les fossés; lorsque avec ses compagnies d'archers ou d'arbalétriers balayant le sommet des remparts, il avait ainsi rendu le travail des pionniers possible, ceux-ci, à moins qu'ils ne fussent très-nombreux et hardis, qu'ils ne pussent entreprendre

de larges tranchées et faire tomber un ouvrage entier, trouvaient derrière le percement un ennemi qui les attendait dans les salles basses au niveau du sol. L'assaillant eût-il pénétré dans ces salles en tuant les défenseurs, qu'il ne pouvait monter aux étages supérieurs que par des escaliers étroits facilement barricadés et munis de portes ou de grilles.

Nous devons faire observer que les défenses extérieures, les tours des lices, étaient percées de meurtrières permettant à l'assiégé un tir rasant. afin de défendre les approches à une grande distance, tandis que les meurtrières des tours et courtines des secondes enceintes étaient percées de façon à faciliter le tir plongeant. Toutefois ces ouvertures, qui n'avaient à l'extérieur que 0<sup>m</sup>.10 de largeur environ, et 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>.50 à l'intérieur, servaient plutôt à reconnaître les mouvements des assiégeants et à donner du jour et de l'air dans les salles des tours qu'à la défense; elles battaient les dehors suivant un angle trop aigu, surtout quand les murs des tours sont épais, pour qu'il fût possible de nuire sérieusement aux assaillants, en décochant des carreaux, des sagettes ou viretons par ces fentes étroites (voy. Tour). La véritable défense était disposée au sommet des ouvrages. Là, en temps de paix, et quand les hourds n'étaient pas montés, le mur du parapet, dont l'épaisseur varie de 0<sup>m</sup>,50 à 0<sup>m</sup>,70, percé d'archères rapprochées, dont l'angle d'ouverture est généralement de 60°, battait tous les points des dehors; les créneaux, munis de portières de bois roulant sur un axe horizontal et qu'on relevait plus ou moins au moyen d'une crémaillère, suivant que l'ennemi était plus ou moins éloigné, permettaient de découvrir facilement les fossés et la campagne en restant à couvert. (Voy. Créneau, Meurtrière.)

Les tours rondes flanquant les courtines résistaient mieux à la sape et aux coups du bélier que les tours carrées; aussi avaient-elles été adoptées



dès les premiers siècles du moyen âge. Mais jusqu'à la fin du xnº siècle leur diamètre était petit; elles ne pouvaient contenir qu'un nombre trèsrestreint de défenseurs; leur circonférence peu étendue ne permettait d'ouvrir que deux ou trois meurtrières à chaque étage, et par conséquent elles battaient faiblement les deux courtines voisines: leur diamètre fut augmenté au xnıº siècle, lorsqu'elles furent munies' d'étages jusqu'au niveau du fossé. Il était plus facile à un assiégeant de battre une tour qu'une courtine (fig. 22); car une fois logé au point A, du moment qu'il avait dé-

truit ou brûlé les hourds de B en C, l'assiégé ne pouvait l'inquiéter. Mais dans les enceintes des villes toutes les tours étaient fermées à la gorge en D; lorsque l'assaillant avait fait un trou en A ou fait tomber la demi-circonférence extérieure de la tour, il n'était pas dans la ville, et trouvait de nouvelles difficultés à vaincre. C'est pourquoi dans les siéges des places on s'attaquait de préférence aux courtines, quoique les approches en fussent plus difficiles que celles des tours (fig. 23): l'assiégeant, arrivé au point A après



avoir détruit les défenses supérieures des tours B, C, et fait son trou ou sa brèche, était dans la ville, à moins, ce qui arrivait souvent, que les assiégés n'eussent élevé promptement un second mur EF; mais il était rare que ces défenses provisoires pussent tenir longtemps. Toutefois, dans les siéges bien dirigés, l'assaillant faisait toujours plusieurs attaques simultanées, les unes au moyen de la mine, d'autres par la sape, d'autres enfin (et celles-là étaient les plus terribles) au moyen des beffrois roulants; car une fois le beffroi amené le long des murailles, la réussite de l'assaut n'était guère douteuse. Mais pour pouvoir amener, sans risquer de les voir brûler par les assiégés, ces tours de bois contre le parapet, il fallait détruire les hourds et crêtes des courtines et tours voisines, ce qui exigeait l'emploi de nombreux engins et beaucoup de temps. Il fallait combler solidement les fossés; s'être assuré, lorsque le fossé était sec, que l'assiégé n'avait pas miné le fond de ce fossé sous le point où la tour était dirigée, ce qu'il ne manquait pas de tenter, lorsque la nature du sol ne s'y opposait pas.

A la fin du XIII° siècle déjà, on avait senti la nécessité, pour mieux battre les courtines, non-seulement d'augmenter le diamètre des tours, et de rendre par conséquent la destruction de leurs défenses supérieures plus longue et plus difficile, mais encore d'augmenter leurs flancs en les terminant à l'extérieur par un bec saillant qui leur donnait déjà la forme d'une corne (fig. 24). Ce bec A avait plusieurs avantages: 1° il augmentait considérablement la force de résistance de la maçonnerie de la tour au point où l'on pouvait tenter de la battre avec le mouton ou de la saper; 2° il défendait mieux les courtines en étendant les flancs des hourds BA, qui se trouvaient ainsi se rapprocher d'une ligne perpendiculaireaux remparts (voy. Tour); 3° en éloignant les pionniers, il permettait aux défenseurs placés dans les hourds des courtines, en D, de les découvrir suivant un angle beaucoup

moins aigu que lorsque les tours étaient circulaires, et par conséquent de leur envoyer des projectiles de plus près. A Carcassonne, les becs sont disposés ainsi que l'indique en plan la figure 24. Mais au château de Loches, comme à Provins à la porte Saint-Jean, on leur donnait la forme en plan

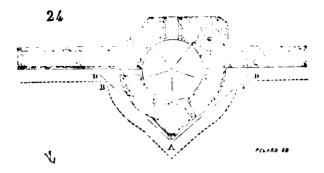

de deux courbes brisées (fig. 24 bis); à la porte de Jouy de la même ville (fig. 24 ter), ou aux portes de Villeneuve-sur-Yonne, la forme d'ouvrages rectangulaires posés en pointe, de manière à battre obliquement l'entrée et les deux courtines voisines. On avait donc reconnu dès le XIII<sup>e</sup> siècle



l'inconvénient des tours rondes, leur faiblesse au point de la tangente parallèle aux courtines (voy. Porte). L'emploi de ces moyens paraît avoir été réservé pour les places très-fortement défendues, telles que Carcassonne, Loches, etc.; car parfois, à la fin du xm<sup>e</sup> siècle, dans des places du second ordre, on se contentait de tours carrées peu saillantes pour défendre les courtines, ainsi qu'on peut le voir encore de nos jours sur l'un 1. — 48

des fronts de l'enceinte d'Avignon et d'Aigues-Mortes (fig. 25), dont les remparts (sauf la tour de Constance A, qui avait été bâtie par saint Louis et qui servait de donjon et de phare) furent élevés par Philippe le Hardi<sup>1</sup>.



- nécessité de disposer des défenses d'une grande valeur. Comme encore aujourd'hui, l'assaillant regardait un angle saillant comme plus facile à attaquer qu'un front flanqué. Les armes de jet n'étant pas d'une grande portée jusqu'au moment de l'emploi du canon, les angles saillants ne pouvaient être protégés par des défenses éloignées, dès lors ils étaient faibles (fig. 26); et lorsque l'assaillant avait pu se loger en A, il était complétement défilé des défenses rapprochées. Il fallait donc que les tours du coin, comme on les appelait généralement alors, fussent très-fortes par ellesmèmes. On les bâtissait sur une circonférence plus grande que les autres, on les tenait plus hautes; on multipliait les obstacles à leur base à l'extérieur, par des fossés plus larges, des palissades, quelquefois même des ouvrages avancés; on les armait de becs saillants, on les isolait des cour-
- ¹ « Philippe le Hardi, parti de Paris au mois de février 1272 à la tête d'une armée nombreuse, pour aller prendre possession du comté de Toulouse, et pour châtier en passant la révolte de Roger Bernard, comte de Foix, s'arrêta à Marmande. Là il signa, dans le mois de mai, avec Guillaume Boccauegra, qui l'avait joint dans cette ville, un traité par lequel celui-ci s'engageait à consacrer 5000 livres tournois (88 500 fr.) à la construction des remparts d'Aigues-Mortes, moyennant l'abandon que le roi lui faisait. à titre de ficſs, ainsi qu'à ses descendants, de la moitié des droits domaniaux auxquels la ville et le port étaient assujettis. Les lettres patentes données à cet efſet ſurent contresignées, pour les rendre plus authentiques, par les grands ofſiciers de la couronne. En même temps, et pour contribuer aux mêmes dépenses, Philippe ordonna qu'on lèverait, outre le denier pour livre déjà établi, un quarantième sur toutes les marchandises qui entreraient à Aigues-Mortes par terre ou par mer. » (Hist. génér. du Languedoc, reg. 30 du trésor des chartes, n° 441. Hist. d'Aigues-Mortes, par F. Em. di Pietro, 1849.)

tines voisines; on avait le soin de bien munir les deux tours en retour,



et parfois de réunir ces tours par un second rempart intérieur (fig. 26 bis)<sup>2</sup>. On évitait d'ailleurs autant que possible ces angles saillants dans les places



<sup>1</sup> Le plan que nous donnous ici est celui de l'angle ouest de la double enceinte de la cité de Carcassonne, bâti par Philippe le Hardi.

<sup>2</sup> Cet angle saillant (fig. 26 bis), qui présente clairement la disposition signalée ici, est une des défenses du xiii<sup>e</sup> siècle dépendant du château de Falaise (voy. Chateau).

bien fortifiées, et, lorsqu'ils existaient, c'est qu'ils avaient été imposés par la configuration du terrain, afin de dominer un escarpement, de commander une route ou une rivière, et pour empêcher l'ennemi de s'établir de plain-pied au niveau de la base des remparts.

Jusqu'au xiv° siècle, les portes étaient munies de vantaux bien doublés, de herses, de mâchicoulis, de bretêches à doubles et triples étages, mais elles ne possédaient pas de ponts-levis. Dans les châteaux, souvent des ponts volants ou à bascule, en bois, qu'on relevait en cas de siége, interceptaient complétement les communications avec le dehors; mais dans les enceintes des villes, des barrières palissadées ou des barbacanes défendaient les approches; du reste, une fois la barrière prise, on entrait ordinairement dans la ville de plain-pied. Ce ne fut guère qu'au commencement du xiv° siècle



que l'on commença d'établir, à l'entrée des ponts jetés sur les fossés devant les portes, des ponts-levis de bois tenant aux barrières (fig. 27), ou à des ouvrages avancés de maçonnerie (fig. 28)¹. Puis bientôt, vers le milieu du xiv° siècle, on appliqua le pont-levis aux portes elles-mêmes, ainsi qu'on peut le voir au fort de Vincennes, entre autres exemples (voy. Porte). Cependant nous devons dire que dans beaucoup de cas, même pendant les xiv° et xv° siècles, les ponts-levis furent seulement attachés aux ouvrages avancés. Ces ponts-levis étaient disposés comme ceux généralement employés aujourd'hui, c'est-à-dire composés d'un tablier de charpente qui se relevait sur un axe, au moyen de deux chaînes, de leviers et de contrepoids; en se relevant, le tablier fermait (comme il ferme encore dans nos forteresses) l'entrée du passage. Mais on employait pendant les xii°, xiii° et xiv° siècles d'autres genres de fermetures à bascule : on avait le tapecu,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entrée du château de Montargis, du côté de la route de Paris à Orléans. (Ducerceau, Les plus excellens bastimens de France.)

spécialement adapté aux poternes, et qui, roulant sur un axe placé hori-



zontalement au sommet du vantail, retombait sur les talons du sortant



(fig. 29); les portes de barrières, qui roulaient sur des axes horizontaux

posés vers la moitié de leur hauteur (fig. 30), l'une des deux moitiés servant de contre-poids à l'autre. Dans le beau manuscrit des *Chroniques de Frois-sart*, de la Bibliothèque nationale <sup>1</sup>, on trouve une vignette qui représente l'attaque des barrières de la ville d'Aubenton par le comte de Hainaut.



La porte de la barrière est disposée de cette manière (fig. 31); elle est munie et défendue par deux tours de bois. En arrière, on voit la porte de la ville, qui est une construction de pierre, bien que le texte dise que la ville d'Aubenton « n'estoit fermée que de palis ». Des soldats jettent pardessus les créneaux un banc, des meubles, des pots.

Nous avons vu comment, pendant les XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, il était d'usage de garnir les sommets des tours et courtines de hourds de bois. Il n'est pas besoin de dire que les assaillants, au moyen des machines de jet, cher-

1 Manuscr. 8320, t. 1, in-fol., commencement du xv° siècle. Cette vignette, dont nous donnons ici une partie. accompagne le chapitre xlvi de ce manuscrit, intitulé: Comment le conte de Haynault print et detruit Aubenton en Terasse. C'est le chapitre cu de l'édition des Chroniques de Froissart du Panthéon littéraire. « ..... Si commença l'assaut grand « et fort durement, et s'employerent arbalétriers de dedans et dehors à traire moult vigou-« reusement; par lequel trait il y en cut moult de blessés des assaillans et des défendans. « Le comte de Haynault et sa route, où moult avoit d'apperts chevaliers et écuyers, vin-« rent jusques aux barrières de l'une des portes.... Là eut un moult grand et dur assaut. « Sur le pont mesmement, à la porte vers Chimay, estoient messire Jean de Beaumont et « messire Jean de la Bove. Là eut tres grand assaut et forte escarmouche, et convint les « François retraire dedans la porte; car ils perdirent leurs barrières, et les conquirent les « Hainuyers et le pont aussi. Là eut dure escarmouche forte, et grand assaut et félonneux, « car ceux qui estoient montés sur la porte jetoient bois et mairein contre val, et pois « pleins de chaux, et grand foison de pierres et de cailloux, dont ils navroient et mes« haignoient gens, s'ils n'estoient fort armés .... »

chaient à briser ces hourds avec des pierres, ou à les incendier avec des projectiles enflammés, ce à quoi ils parvenaient facilement, si les murailles n'étaient pas d'une très-grande élévation, ou si les hourds n'étaient pas garnis de peaux fraîches. Déjà, vers le milieu du xiii° siècle, on avait cherché à rendre les hourds de charpente moins faciles à brûler en les



portant sur des consoles formées d'encorbellements de pierre. C'est ainsi qu'à Coucy les hourds des portes de la ville, des tours et du donjon, qui datent de cette époque, étaient supportés (voy. Hourd). Mais encore les parements et les planchers de ces hourds pouvaient-ils prendre feu. Au xiv<sup>e</sup> siècle, pendant les guerres de cette époque, où tant de villes en France furent incendiées et pillées, « arses et robées », comme dit Froissart, on remplaça presque partout les hourds de charpente par des bretèches continues de pierre, qui présentaient tous les avantages des hourds, en ce qu'elles battaient le pied des murailles, sans en avoir les inconvénients. Ces nouveaux couronnements ne pouvaient être incendiés et résistaient mieux aux projectiles lancés par les engins; ils étaient fixes et ne se posaient pas seulement en temps de guerre comme les hourds de bois.

Mais, pour offrir un large chemin de ronde aux défenseurs, et une saillie sur le nu des murs qui permît d'ouvrir des mâchicoulis d'une bonne dimension, il fallut bientôt modifier tout le système de la construction des parties supérieures des défenses. Au moyen des hourds de bois, non-seulement on ajoutait au chemin de ronde de maçonnerie fixeA(fig.32) une coursière B percée de mâchicoulis en Cet d'archères en D, mais on augmen-



tait encore souvent la largeur des chemins de ronde, soit en faisant déborder les hourds à l'intérieur de la ville en E, soit en ajoutant au chemin de ronde des planchers de bois F dont les solives entraient dans des trous ménagés de distance en distance sous la tablette de ce chemin de ronde, et étaient supportées par des poteaux G. Ces suppléments de défenses étaient ordinairement réservés pour les courtines qui paraissaient faibles'. Les hourds avaient l'avantage de laisser subsister les parapets de pierre et de conserver encore une défense debout derrière eux, lorsqu'ils étaient brisés ou brûlés. On obtenait difficilement avec les bretêches et machicoulis de pierre ces grands espaces et ces divisions utiles à la défense. Voici comment on procédait pour les courtines que l'on tenait à bien munir (fig. 33). On posait des corbeaux les uns sur les autres formant encorbellements, espacés d'environ 0<sup>m</sup>,70 à 1<sup>m</sup>,20 au plus d'axe en axe. Sur l'extrémité de ces corbeaux on élevait un parapet crénelé B de 0<sup>m</sup>,33 à 0<sup>m</sup>,40, de pierre, et de 2 mètres de haut. Pour maintenir la bascule des corbeaux, en C on montait un mur percé de portes et d'ouvertures carrées de distance en distance, et qui était assez haut pour donner à la couverture D l'inclinaison convenable. Derrière le mur C, on établissait les coursières de bois L, qui remplaçaient les chemins EF des hourds

<sup>1</sup> A Carcassonne, du côté du midi, les remparts de la seconde enceinte étaient munis de ces ouvrages de bois en temps de guerre; les traces en sont parfaitement conservées de la porte Narbonnaise à la tour du coin à l'ouest (voy. fig. 11).

de bois (fig. 32), et qui étaient nécessaires à l'approvisionnement des parapets et à la circulation, sans gêner les arbalétriers ou archers postés en G (fig. 33). Pour les tours on fit mieux encore (fig. 34). Disposant l'étage des màchicoulis G comme celui des courtines, on suréleva le mur C d'un étage H percé de créneaux ou de meurtrières, et même quelque-



fois, à la chute des combles en I, on ménagea encore un chemin découvert crénelé. Ainsi le chemin G eût-il été pris par escalade, ou au moyen des beffrois mobiles, après la destruction des parapets B, qu'en barricadant les portes K, on pouvait encore culbuter l'assaillant qui serait parvenu à se loger en G sur un espace sans issue, en lui jetant par les créneaux, des étages H et I, des pierres, madriers et tous autres projectiles. Le manuscrit de Froissart, de la Bibliothèque nationale, que nous avons

1. - 49

déjà cité, donne dans ses vignettes un grand nombre de tours disposées de cette manière (fig. 35)<sup>1</sup>. Beaucoup de ces figures font voir que l'on



conservait avec les mâchicoulis de pierre des hourds de bois A, maintenus pour la défense des courtines ; et, en effet, ces deux défenses furent longtemps appliquées ensemble, les bretêches et hourds de bois étant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vignette accompagnant le chapitre exxv, intitulé: « Comment le roy David d'Escoce « (David Bruce d'Écosse) vint à tout grand ost devant le neuf chasteau sur Thin. »

beaucoup moins dispendieux à établir que les mâchicoulis de pierre (voy. Machicoulis). Le château de Pierrefonds, bâti pendant les dernières années du xiv° siècle, présente encore d'une manière bien complète ces sortes de défenses supérieures. Voici (fig. 36) l'état ruiné de l'angle formé par la tour du nord-est et la courtine nord. On voit parfaitement en A



les mâchicoulis encore en place; en B, l'arrachement des parapets de pierre; en C, le filet de l'appentis qui recouvrait le chemin de ronde D; en E, les corbeaux de pierre qui portaient le faltage de cet appentis; en G, les portes qui donnaient entrée de l'escalier sur les chemins de ronde, et en F des ouvertures permettant de passer du dedans de la tour des projectiles aux défenseurs des créneaux; en H, un étage crénelé couvert au-dessus des mâchicoulis, et en I le dernier crénelage découvert à la base du comble; en K, la tour de l'escalier servant de guette à son sommet. Mais, dans les châteaux avec logis, à cause du peu d'espace réservé entre leurs enceintes, les courtines devenaient murs goutterots des bâtiments rangés entre les tours le long de ces enceintes, de sorte que le chemin de ronde donnait accès dans des salles qui remplaçaient l'appentis

de bois I, indiqué dans la figure 33 (voy. Chateau, Chemin de Ronde). Voici l'état restauré (fig. 37) de cette partie des défenses de Pierrefonds. On



comprendra ainsi facilement la destination de chaque détail de la construction militaire que nous venons de décrire. Mais c'étaient là les dé-



fenses les plus fortes des tours et des murailles, et beaucoup leur étaient

inférieures comme disposition, se composaient seulement de créneaux et mâchicoulis peu saillants, avec chemin de ronde peu large. Tels sont les murs d'Avignon, qui, comme conservation, sont certes les plus beaux qu'il y ait sur lesol actuel de la France, mais qui, comme force, ne présentaient pas une défense formidable pour l'époque où ils furent élevés. Suivant la méthode alors en usage en Provence et en Italie, les murs d'Avignon sont flanqués de tours qui, sauf quelques exceptions, sont carrées. En France, la tour ronde avait été reconnue avec raison comme plus forte que la tour carrée; car, ainsi que nous l'avons démontré plus haut, le pionnier attaché à la base de la tour ronde était battu obliquement par les cournes voisines, tandis que s'il arrivait à la base de la face extérieure d'une titour carrée en O, il était complétement masqué pour les défenses rapprochées (fig. 38); et en empêchant les défenseurs de se montrer aux



créneaux, en détruisant quelques mâchicoulis placés perpendiculairement au-dessus de lui, il pouvait saper en toute sécurité. Contrairement aussi aux usages admis dans la fortification française des XIII° et XIV° siècles, les tours carrées des remparts d'Avignon sont ouvertes du côté de la ville (fig. 39), et ne pouvaient tenir, par conséquent, du moment que l'ennemi s'était introduit dans la cité. Les murs d'Avignon ne sont guère qu'une enceinte flanquée, comme l'étaient les enceintes extérieures des villes munies de doubles murailles, et non des courtines interrompues par des forts pouvant tenir contre un ennemi maître de la place. Ces

¹ On a vu plus haut que les remparts d'Aigues-Mortes sont également, sur un front, flanqués de tours carrées, et nous ne devons pas oublier qu'ils furent élevés par le Génois Boccanegra. Cependant l'enceinte de Paris, rebâtie sous Charles V, était également flanquée de tours barlongues, mais l'enceinte de Paris ne passa jamais pour très-forte. Les tours carrées appartiennent plutôt au midi qu'au nord de la France : les remparts de Cahors, qui datent des xue, xme et xve siècles, présentent des tours carrées d'une belle disposition défensive; les remparts des villes du comtat Venaissin sont garnis généralement de tours carrées qui datent du xive siècle. Ainsi que la plupart des villes de Provence et des bords du Rhône, Orange était munie de tours carrées construites à la fin du xve siècle. Les Normands et les Poitevins, jusqu'au moment de la réunion de ces provinces au domaine royal, c'est-à-dire jusqu'au commencement du xine siècle, paraissent avoir de préférence adopté la forme carrée dans la construction de leurs tours et donjons. La plupart des anciens châteaux bâtis par les Normands en Angleterre et en Sicile présentent des défenses rectangulaires. (Voy. Doxjon, Tour.)

murailles ne sont même pas garnies dans toute leur étendue de mâchicoulis, et le côté du midi de la ville n'est défendu que par de simples crénelages non destinés à recevoir des hourds de bois. Leur hauteur n'atteint pas le minimum donné aux bonnes défenses pour les



mettre à l'abri des échelades. Mais en revanche, si l'enceinte d'Avignon n'était qu'une défense du deuxième ou du troisième ordre, le château, résidence des papes pendant le xive siècle, était une redoutable citadelle, pouvant, à cause de son assiette, de son étendue, et de la hauteur de ses tours, soutenir un long siège. Là encore les tours sont carrées, mais d'une épaisseur et d'une élévation telles, qu'elles pouvaient désier la sape et les projectiles lancés par les engins alors en usage; elles étaient couronnées de parapets et mâchicoulis de pierre portés sur des corbeaux. Quant aux mâchicoulis des murs, ils se composent d'une

<sup>1</sup> Escalade au moyen d'échelles,

suite d'arcs en tiers-point laissant entre eux et le parement extérieur un espace vide propre à jeter des pierres ou tous autres projectiles (fig. 40) (voy. Machicoulis, Palais). Dans les provinces du Midi et de l'Ouest, ces sortes de mâchicoulis étaient fort en usage au xivé siècle, et ils étaient préférables aux mâchicoulis des hourds de bois ou des parapets de pierre



posant sur des corbeaux, en ce qu'ils étaient continus, non interrompus par les solives ou les consoles, et qu'ils permettaient ainsi de jeter sur l'assaillant, le long du mur, de longues et lourdes pièces de bois qui, tombant en travers, brisaient infailliblement les chats et pavois sous lesquels se tenaient les pionniers.

L'art de la fortification, qui avait fait, au commencement du xin° siècle, un grand pas, et qui était resté à peu près stationnaire pendant le cours de ce siècle, fit de nouveaux progrès en France pendant les guerres de 1330 à 1400. Quand Charles V eut ramené l'ordre dans le royaume, et repris un

nombre considérable de places aux Anglais, il fit réparer ou reconstruire presque toutes les défenses des villes ou châteaux reconquis, et dans ces nouvelles défenses il est facile de reconnaître une méthode, une régularité qui indiquent un artavancé et basé sur des règles fixes. Le château de



Vincennes en est un exemple, et sa situation stratégique est des mieux entendues, puisque encore aujourd'hui elle est considérée comme trèsforte (fig. 41)<sup>1</sup>. Bâti en plaine, il n'y avait pas à profiter là de certaines dispo-

¹ Nous donnons ici le plan du château de Vincennes, parce qu'on peut considérer cette forteresse, plutôt comme une grande place d'armes, une enceinte fortifiée, que comme un château dans l'ancienne acception du mot. Nous y revenons, du reste, dans les mots Силтели, Тоги. En E, sont les deux seules entrées de l'enceinte, qui étaient

1. -- 50

sitions particulières du terrain; aussi son enceinte est-elle parfaitement régulière, ainsi que le donjon et ses défenses. Toutes les tours sont barlongues ou carrées, mais hautes, épaisses et bien munies à leur sommet d'échauguettes saillantes flanquant les quatre faces et de mâchicoulis; le donjon est également flanqué aux angles de quatre tourelles; les distances entre les tours sont égales; celles-ci sont fermées et peuvent se défendre séparément. Le château de Vincennes fut commencé par Philippe de Valois et achevé par Charles V, sauf la chapelle, qui ne fut terminée que sous François I<sup>er</sup> et Henri II.

Le système féodal était essentiellement propre à la défense et à l'attaque des places. A la défense, en ce que les seigneurs et leurs hommes vivaient continuellement dans ces forteresses qui protégaient leur vie et leur avoir. ne songeaient qu'à les améliorer et les rendre plus redoutables chaque jour, afin de pouvoir défier l'ambition de leurs voisins ou imposer des conditions à leur suzerain. A l'attaque, en ce que, pour s'emparer d'une forteresse alors, il fallait en venir aux mains chaque jour, disposer par conséquent de troupes d'élite, braves, et que la vigueur et la hardiesse faisaient plus que le nombre des assaillants, ou les combinaisons savantes de l'attaque. Les perfectionnements dans l'art de défendre et d'attaquer les places fortes étaient déjà très-développés en France, alors que l'art de la guerre de campagne était resté stationnaire. La France possédait des troupes d'élite excellentes composées d'hommes habitués aux armes dès leur enfance, braves jusqu'à la témérité, et elle n'avait pas d'armées; son infanterie ne se composait que de soudoyers génois, brabançons, allemands, et de troupes irrégulières des bonnes villes, mal armées, n'ayant aucune notion des manœuvres, indisciplinées, plus embarrassantes qu'utiles dans une action. Ces troupes se débandaient au premier choc, se précipitaient sur les réserves et mettaient le désordre dans les escadrons de gendarmerie?. Le passage

défendues par des ouvrages avancés et deux tours barlongues; en A, est le donjon entouré d'un mur d'enceinte particulier, d'une chemise B, et précédé d'un châtelet. Un très-large fossé revêtu, C, protége ce donjon. En K, sont les fossés de l'enceinte, dont la contrescarpe est également revêtue et l'a toujours été. F est la chapelle, et G le trésor; D, le pont qui donne accès au donjon. H et I, des logements et écuries. (Voy. Vues des maisons royales et villes, Israël Sylvestre, in-f°. — Nous n'avons extrait du plan donné par Israël que les constructions antérieures au xvi° siècle; il devait, pendant les xiv° et xv° siècles, en exister beaucoup d'autres, mais nous n'en connaissons plus ni la place ni la forme.)

- <sup>1</sup> Le petit côté du parallélogramme de l'enceinte, compris la saillie des tours, a 212 mètres.
- <sup>2</sup> « Il n'est nul home, tant fut présent à celle journée (de Crécy), ni eut bon loisir « d'aviser et imaginer toute la besogne ainsi qu'elle alla, qui en sçut ni put imaginer, ni « recorder la vérité, espécialement de la partic des François, tant y eut povre arroy et ordon- « nance en leurs conrois ; et ce que j'en sais, je l'ai sçu le plus par les Anglois, qui imaginè- « rent bien leur convenant, et aussi par les gens de messire Iean de Haynaut, qui fut toujours « de-lez le roy de France. Les Anglois qui ordonnés étoient en trois batailles, et qui sécient

de Froissart que nous donnons en note tout au long, fait comprendre ce qu'était pendant la première moitié du xive siècle une armée francaise, et quel peu de cas la noblesse faisait de ces troupes de bidauds,

« jus à terre tout bellement, sitôt qu'ils virent les François approcher, ils se levèrent a moult ordonnément, sans nul effroi, et se rangèrent en leurs batailles (divisions), celle « du prince tout devant, leurs archers mis en manière d'une herse » (formant une ligne dentelée de manière à ne pas se gêner les uns les autres pendant le tir), « et les gens « d'armes au fond de la bataille. Le conte de Narhantonne et le conte d'Arondel et leur « bataille, qui faisoient la seconde, se tenoient sur aile bien ordonnément, et avisés et « pourvus pour conforter le prince, si hesoin étoit. Vous devez savoir que ces seigneurs, « rois, ducs, contes, barons françois, ne vinrent mie jusques là tous ensemble, mais l'un « devant, l'autre derrière, sans arroy et sans ordonnance. Quand le roi Philippe vint jus-« ques sur la place où les Anglois étoient près de là arrêtés et ordonnés, et il les vist, le « sang lui mua, car il les héoit; et ne se fut adonc nullement refréné ni abstenu d'eux a combattre, et dit à ses mareschaux : a Faites passer nos Gennevois devant et commencer « la bataille, au nom de Dieu et de monseigneur saint Denys. » Là avoit de cesdits Gennevois « arbalétriers, environ quinze mille qui cussent eu aussi cher néant que commencer « adonc la bataille ; car ils étoient durement las et travaillés d'aller à pied ce jour plus « de six lieues, tous armés, et de leurs arbalètres porter; et dirent adonc à leurs « connétables qu'ils n'étoient mie adonc ordonnés de faire grand exploit de bataille. « Ces paroles volèrent jusques au conte d'Alençon, qui en sut durement courroucé et dit : « On se doit bien charger de telle ribaudaille qui faillent au besoin..... »

α ..... Quand les Gennevois furent tous recueillis et mis ensemble, et ils durent appro« cher leurs ennemis, ils commencèrent à crier si très-haut que ce fut merveilles, et le
« firent pour ébabir les Anglois : mais les Anglois se tinrent tous cois, ni oncques n'en
« firent semblant. Secondement encore crièrent eux aussi, et puis allèrent un petit pas
« en avant : et les Anglois restoient tous cois, sans eux mouvoir de leur pas. Tiercement
« encore crièrent moult haut et moult clair, et passèrent avant, et tendirent leurs arba« lètres et commencèrent à traire. Et ces archers d'Angleterre, quand ils virent cette
« ordonnance, passèrent un pas en avant, et puis firent voler ces sagettes de grand'façon,
« qui entrèrent et descendirent si ouniement sur ces Gennevois que ce sembloit neige.
« Les Gennevois, qui n'avoient pas appris à trouver tels archers qui sont ceux d'Angle« terre, quand ils »entirent ces sagettes qui leur perçoient bras, têtes et ban-lèvres
« (le visage), furent tantost déconfits; et coupèrent les plusieurs les cordes de leurs arcs et
« les aucuns les jetoient jus : si se mirent ainsi au retour.

« Entre eux et les François avoit une grand'-haie de gens d'armes, montés et parés « moult richement, qui regardoient le convenant des Gennevois; si que quand ils cuidèrent « retourner, ils ne purent, car le roy de France, par grand mautalent, quand il vit leur « povre arroy, et qu'ils déconfisoient ainsi, commanda et dit : « Or tôt, tuez toute cette « ribaudaille, car ils nous empeschent la voie sans raison. » Là vissiez gens d'armes en tous « lez entre eux férir et frapper sur eux, et les plusieurs trébucher et cheoir parmi eux, « qui oncques ne se relevèrent. Et toujours traioient les Anglois en la plus grand'presse, qui « rien ne perdoit de leur trait; car ils empalloient et fesoient parmi le corps ou parmi « les membres gens et chevaux qui là chéoient et trébuchoient à grand meschef, et ne « pouvoient être relevés, si ce n'étoit par force et grand'aide de gens. Ainsi se commença « la bataille entre Broye et Crécy en Ponthieu, ce samedi à heure de vespres. » (Froissart, Bataille de Crécy, chap. CCLXXVII.)

de brigands, d'arbalétriers génois, de l'infanterie enfin. Les Anglais commencèrent à cette époque à mettre en ligne une infanterie nombreuse, disciplinée, exercée au tir de l'arc<sup>2</sup>, se servant déjà d'armes à feu 3. La supériorité de la chevalerie, jusqu'alors incontestable, était à son déclin; la gendarmerie française ne fit en rase campagne que se précipiter de défaite en défaite : jusqu'au moment où du Guesclin organisa des compagnies de fantassins aguerris et disciplinés, et par l'ascendant de son mérite comme capitaine, parvint à mieux diriger la bravoure de sa chevalerie. Ces transformations dans la composition des armées, et l'emploi du canon, modifièrent nécessairement l'art de la fortification, lentement il est vrai, car la féodalité se pliait difficilement aux innovations dans l'art de la guerre; il fallut qu'une longue et cruelle expérience lui apprit à ses dépens que la bravoure seule ne suffisait pas pour gagner des batailles ou prendre des places; que les fortes et les hautes murailles de ses châteaux n'étaient pas imprenables pour un ennemi procédant avec méthode, ménageant son monde et prenant le temps de faire des travaux d'approche. La guerre de siège pendant le règne de Philippe de Valois n'est pas moins intéressante à étudier que la guerre de campagne; l'organisation et la discipline des troupes anglaises leur donnent une supériorité incontestable sur les troupes françaises dans l'une comme dans l'autre guerre. A quelques mois de distance, l'armée française, sous les ordres du duc de Normandie<sup>4</sup>, met le siége devant la place d'Aiguillon, située au confluent du Lot et de la Garonne, et le roi d'Angleterre assiége Calais. L'armée française, nombreuse, que Froissart évalue à près de cent mille hommes, composée de la fleur de la chevalerie, après de nombreux assauts, des traits de bravoure inouïs, ne peut entamer la forteresse; le duc de Normandie, ayant déjà perdu beaucoup de monde, se décide à faire un siège en règle: « Lendemain (de l'attaque infructueuse du pont du château) « vinrent deux maîtres engigneurs au duc de Normandie et aux seigneurs « de son conseil, et dirent que, si on les vouloit croire et livrer bois et ou « vriers à foison, ils feroient quatre grands kas 5 forts et hauts sur quatre « grands forts ness et que on méneroit jusques aux murs du châtel, et « seroient si hauts qu'ils surmonteroient les murs du château. A ces paroles « entendit le duc volontiers, et commande que ces quatre kas fussent faits, « quoi qu'ils dussent coûter, et que on mît en œuvre tous les charpentiers « du pays, et que on leur payât largement leur journée, parquoi ils ouvris-« sent plus volontiers et plus appertement. Ces quatre kas furent faits à « la devise 6 et ordonnance des deux maîtres, en quatre fortes nefs; mais

- 1 Ainsi nommés parce qu'ils portaient une casaque appelée brigantine.
- <sup>2</sup> Voyez Études sur le passé et l'arenir de l'artillerie, par le prince Napoléon-Louis Bonaparte, t. 1<sup>cr</sup>, p. 16 et suiv.
  - 3 A Crécy.
  - 4 Fils de Philippe de Valois, le roi Jean, pris à Poitiers.
  - 5 La suite de la narration indique que ces kas étaient des beffrois on chas-chateils.
  - 6 Conformément au projet,

« on y mit longuement, et coûta grands deniers. Quand ils furent parfaits, « et les gens dedans entrés qui à ceux du châtel devoient combattre, et « ils eurent passé la moitié de la rivière, ceux du châtel firent descliquer « quatre martinets ' qu'ils avoient nouvellement fait faire, pour remédier « contre les quatre kas dessus dits. Ces quatre martinets jetèrent si grosses « pierres et si souvent sur ces kas, qu'ils furent bientôt débrisés, et si « froissés, que les gens d'armes et ceux qui les conduisoient ne se purent « dedans garantir. Si les convint retraire arrière, aincois qu'ils fussent « outre la rivière; et en fut l'un effondré au fond de l'eau, et la plus grande « partie de ceux 'qui étoient dedans noyés; dont ce fut pitié et dommage : « car il y avoit de bons chevaliers et écuyers, qui grand desir avoient de « leurs corps avancer, pour honneur acquerre 2. » Le duc de Normandie avait juré de prendre Aiguillon, personne dans son camp n'osait parler de déloger; mais les comtes de Ghines et de Tancarville allèrent trouver le roi à Paris. « Si lui recordèrent la manière et l'état du siége d'Aiguillon, « comment le duc son fils l'avoit fait assaillir par plusieurs assauts, et « rien n'y conquéroit. Le roi en fut tout émerveillé, et ne remanda point «adonc le duc son fils; mais vouloit bien qu'il se tint encore devant « Aiguillon, jusques à tant qu'il les eût contraints et conquis par la « famine, puisque par assaut ne les pouvoit avoir. »

Ce n'est pas avec cette téméraire imprévoyance que procède le roi d'Angleterre. Il débarque à la Hogue, à la tête d'une armée peu nombreuse, mais disciplinée; il marche à travers la Normandie en avant toujours le soin de flanquer le gros de son armée de deux corps de troupes légères commandées par des capitaines connaissant le terrain, qui battent le pays à droite et à gauche, et qui chaque soir viennent camper autour de lui. Sa flotte suit les côtes parallèlement à son armée de terre, de manière à lui ménager une retraite en cas d'échec; il envoie après chaque prise dans ses vaisseaux les produits du pillage des villes. Il arrive aux portes de Paris, continue sa course victorieuse jusqu'en Picardie; là il est enfin rejoint par l'armée du roi de France, la défait à Crécy, et se présente devant Calais. « Quand le roi d'Angleterre fut venu premièrement devant la ville de Ca-« lais, ainsi que celui qui moult la desiroit conquérir, il assiégea par grand'-« manière et de bonne ordonnance, et fit bâtir et ordonner entre la ville et « la rivière et le pont de Nieulay hôtels et maisons, et charpenter de gros « merrein, et couvrir les dites maisons qui étoient assises et ordonnées par « rues bien et faiticement, d'estrain 3 et de genêts, ainsi comme s'il dût là « demeurer dix ou douze ans; car telle étoit son intention qu'il ne s'en « partiroit, par hiver ni par été, tant qu'il l'eût conquise, quel temps ni « quelle poine il y dût mettre ni prendre. Et avoit en cette neuve ville « du roi toutes choses nécessaires appartenant à un ost, et plus encore, et « place ordonnée pour tenir marché le mercredi et le samedi; et là étoient

<sup>1</sup> Engin à contre-poids propre à lancer de grosses pierres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Froissart, chap. cclxii, édit. Buchon.

<sup>3</sup> De chaume.

« merceries, boucheries, halles de draps et de pain et de toutes autres né-« cessités; et en recouvroit-on tout aisément pour son argent; et tout ce « leur venoit tous les jours, par mer, d'Angleterre et aussi de Flandre, « dont ils étoient confortés de vivres et de marchandises. Avec tout ce. les « gens du roi d'Angleterre couroient moult souvent sur le pays, en la comté « de Ghines, en Therouenois, et jusques aux portes de Saint-Omer et de a Boulogne; si conqueroient et ramenoient en leur ost grand'soison de « proie, dont ils étoient rafratchis et ravitaillés. Et point ne faisoit le roi ses a gens assaillir ladite ville de Calais, car bien savoit qu'il y perdroit sa peine « et qu'il se travailleroit en vain. Si épargnoit ses gens et son artillerie, et « disoit qu'il les affameroit, quelque long terme qu'il y dût mettre, si le « roi Philippe de France derechef ne le venoit combattre et lever le siège.» Mais le roi Philippe arrive devant Calais à la tête d'une belle armée : aussitôt le roi d'Angleterre fait munir les deux seuls passages par lesquels les Français pouvaient l'attaquer. L'un de ces passages était par les dunes le long du rivage de la mer; le roi d'Angleterre fait « traire toutes ses naves « et ses vaisseaux par devers les dunes, et bien garnir et fournir de bom-« bardes, d'arbalètres, d'archers et d'espringales, et de telles choses par « quoi l'ost des François ne pût ni osat par là passer.» L'autre était le pont Nieulay. « Et sit le comte de Derby son cousin aller loger sur ledit pont « de Nieulay, à grand'foison de gens d'armes et d'archers, afin que les « François n'y pussent passer, si ils ne passoient parmi les marais, qui sont « impossibles à passer. Entre le mont de Sangattes et la mer de l'autre « côté devant Calais, avoit une haute tour que trente-deux archers anglois « gardoient; et tenoient là endroit le passage des dunes pour les Fran-« cois; et l'avoient à leur avis 1 durement fortifiée de grands doubles « fossés. » Les gens de Tournay attaquent la tour et la prennent en perdant beaucoup de monde; mais les maréchaux viennent dire au roi Philippe qu'on ne pouvait passer outre sans sacrisser une partie de son armée. C'est alors que le roi des Français s'avise d'envoyer un message au roi d'Angleterre : « Sire, disent les envoyés, le roi de France nous envoie pardevers « vous et vous signific qu'il est ci venu et arrêté sur le mont Sangattes pour « vous combattre; mais il ne peut ni voir ni trouver voie comment il puisse « venir jusqu'à vous; si en a-t-il grand desir pour désassiéger sa bonne « ville de Calais. Si a fait aviser et regarder par ses maréchaux comment « il pourroit venir jusques à vous; mais c'est chose impossible. Si verroit a volontiers que vous voulussiez mettre de votre conseil ensemble, et il « mettroit du sien, et par l'avis de ceux, aviser place là où l'on se pût « combattre; et de ce sommes-nous chargés de vous dire et requerre 2. »

Une lettre du roi d'Angleterre à l'archevêque d'York fait connaître que ce prince accepta ou parut accepter la singulière proposition du roi Philippe 3, mais qu'après des pourparlers, pendant lesquels l'armée assié-

- 1 Contre leurs attaques.
- <sup>2</sup> Froissart, chap. cccxvIII, édit. Buchon.
- 3 Le récit de Froissart n'est pas conforme à la lettre du roi : d'après ce chroniqueur,

geante ne cessa de se fortifier davantage dans son camp et de garnir les passages, le roi des Français délogea subitement et licencia son monde le 2 août 1367.

Ce qui précède fait voir que déjà l'esprit militaire se modifiait en Occident, et dans la voie nouvelle les Anglo-Normands nous avaient précédés. A chaque instant au xive siècle, l'ancien esprit chevaleresque des Français vient se heurter contre l'esprit positif des Anglais, contre leur organisation nationale, une déjà, et puissante par conséquent. L'emploi de la poudre à canon dans les armées et dans les siéges porta un nouveau et terrible coup à la chevalerie féodale. L'énergie individuelle, la force matérielle, la bravoure emportée, devaient le céder bientôt au calcul, à la prévoyance et à l'intelligence d'un capitaine secondé par des troupes habituées à l'obéissance. Bertrand du Guesclin sert de transition entre les chevaliers des xue et XIIIe siècles et les capitaines habiles des xve et xvie siècles. Il faut dire qu'en France, l'infériorité à la guerre n'est jamais de longue durée : une nation belliqueuse par instinct est plutôt instruite par ses revers encore que par ses succès. Nous avons dit un mot des défiances de la féodalité française à l'égard des classes inférieures, défiance qui était cause que dans les armées on préférait des soudoyers étrangers à des nationaux, qui une fois licenciés, avant pris l'habitude des armes et du péril, se trouvant cent contre un, eussent pu se coaliser contre le réseau féodal et le rompre. La royauté, gênée par les priviléges de ses vassaux, ne pouvait directement appeler les populations sous les armes; pour réunir une armée, elle convoquait les seigneurs, qui se rendaient à l'appel du suzerain avec les hommes qu'ils étaient tenus de fournir; ces hommes composaient une brillante gendarmerie d'élite suivie de bidauds, de valets, de brigands, formant plutôt un troupeau embarrassant qu'une infanterie solide. Le roi prenait à solde, pour combler cette lacune, des arbalétriers génois, brabançons, des corporations des bonnes villes. Les premiers, comme toutes les troupes mercenaires, étaient plus prêts à piller qu'à se battre pour une cause qui leur était étrangère; les troupes fournies par les grandes communes, turbulentes, n'aimant guère à s'éloigner deleurs foyers, ne devant qu'un service temporaire, profitaient du premier échec pour rentrer dans leurs villes, abandonnant la cause nationale, qui n'existait pas encore à leurs yeux par suite du morcellement féodal. C'est avec ces mauvais éléments que les rois Philippe de Valois et Jean devaient lutter contre les armées anglaises et gasconnes déjà organisées, compactes, disciplinées et régulièrement payées. Ils furent battus, comme cela devait être. Les malheureuses provinces du Nord et de l'Ouest, ravagées par la guerre, brûlées et pillées, furent bientôt réduites au désespoir : des hommes qui avaient tremblé devant une armure de fer, lorsque cette armure paraissait invincible, voyant la fleur de la noblesse française détruite par des archers anglais et des coutilliers gallois, par de simples fantassins, s'ar-

le roi Édouard aurait refusé le cartel de Philippe, disant qu'il n'avait qu'à venir le trouver dans son camp.

mèrent à leur tour (que leur restait-il d'ailleurs?), et formèrent les terribles compagnies des Jacques. Ces troupes de soldats brigands, licenciées, abandonnées à elles-mêmes après les défaites, se ruaient sur les villes et les châteaux : « Et toujours gagnoient povres brigands, dit « Froissart, à dérober et piller villes et châteaux, et y conquéroient « si grand avoir que c'étoit merveille... Ils épioient, telle fois étoit, et « bien souvent, une bonne ville ou un bon châtel, une journée ou deux « loin; et puis s'assembloient vingt ou trente brigands, et s'en alloient « tant de jour et de nuit, par voies couvertes, que ils entroient en celle « ville ou en cel châtel que épié avoient, droit sur le point du jour « et boutoient le feu en une maison ou en deux. Et ceux de la ville « cuidoient que ce fussent mille armures de fer qui vouloient ardoir leur « ville : si s'enfuvoient qui mieux mieux, et ces brigands brisoient mai-« sons, coffres et écrins, et prenoient quant qu'ils trouvoient, puis s'en « alloient leur chemin, chargés de pillage... Entre les autres, eut un bri-« gand en la Languedoc, qui en telle manière avisa et épia le fort châtel a de Combourne qui sied en Limosin, en très-fort pays durement. Si che-« vaucha de nuit à tout trente de ses compagnons, et vinrent à ce fort « châtel, et l'échellèrent et gagnèrent, et prirent le seigneur dedans que « on appelloit le vicomte de Combourne, et occirent toute la maisnée « de léans, et mirent le seigneur en prison en son châtel même, et le tin-« rent si longuement, qu'il se rançonna à tout vingt-quatre mille écus « tous appareillés. Et encore détint ledit brigand ledit châtel et le garnit « bien, et en guerroya le pays. Et depuis, pour ses prouesses, le roi de « France le voulut avoir de-lez lui, et acheta son châtel vingt mille écus; « et fut huissier d'armes du roi de France, et eut grand honneur de-lez le « roi. Et étoit appellé ce brigand, Bacon. Et étoit toujours monté de bons « coursiers, de doubles roncins et de gros palefrois, et aussi bien armé « comme un comte et vêtu très-richement, et demeura en ce bon état « tant qu'il vesqui. » Voici le roi de France qui traite avec un soldat de fortune, lui donne une position supérieure, l'attache à sa personne : le roi fait ici pour la défense du territoire un grand pas; il va chercher les défenseurs du sol en dehors de la féodalité, parmi des chefs sortis du peuple. C'est avec ces compagnies, ces soldats sans patrie, mais braves, habitués au métier des armes, avec ces routiers sans soi ni loi, que du Guesclin va conquérir une à une toutes les places fortes tombées entre les mains des Anglais. Le malheur, le désespoir, avaient aguerri les populations; les paysans eux-mêmes tenaient la campagne et attaquaient les châteaux.

Pour conquérir une partie des provinces françaises, les Anglais n'avaient eu à lutter que contre la noblesse féodale; après avoir pris ses châteaux et domaines, et ne trouvant pas de *peuple* sous les armes, ils ne laissèrent dans leurs places fortes que des garnisons isolées, peu nombreuses, quelques armures de fer soutenues d'un petit nombre d'archers : les Anglais pensaient que la noblesse féodale française sans armée ne pouvait, malgré

<sup>1</sup> Froissart, chap. cccxxiv, édit. Buchon.

sa bravoure, reprendre ses châteaux. Grande fut aussi la surprise des capitaines anglais quand, à quelques années d'intervalle, ils se trouvèrent assaillis non plus seulement par une brillante chevalerie, mais par des troupes intrépides, disciplinées pendant le combat, obéissant aveuglément à la voix de leur chef, ayant foi en son courage et en son étoile, se battant avec sang-froid et possédant la ténacité, la patience et l'expérience de vieux soldats <sup>1</sup>. La féodalité avait, dès la fin du xix <sup>6</sup> siècle, joué son rôle militaire comme elle avait joué son rôle politique. Son prestige

¹ Nulle place forte ne résistait à du Guesclin; il savait entraîner ses soldats, et prenait presque toutes les villes et châteaux en brusquant les attaques. Il avait compris que les fortifications de son temps ne pouvaient résister à une attaque conduite sans hésitations, avec vigueur et promptitude. Il donnait l'assaut en jetant un grand nombre de soldats braves et bien armés, munis de fascines et d'échelles, sur un point, les faisait appuyer par de nombreux arbalétriers et archers couverts, et formant une colonne d'attaque d'hommes dévoués, il perdait peu de monde en agissant avec vigueur et promptitude. Au siége de Guingamp:

Des arbres et de boiz et de buissons ramez Ont les fiers assaillans rempliz les grans fossez; En .ll. lieux ou en plus est de merrien rasez. A la porte est venus Bertran li alosez, Et crioit hault : « Guesclin ! or tost lassus montez ! Il convient que je soie là dedens ostelez. » Eschielles ont drécies comme fiers et osez; Là veissez monter celle gens bacelez Et porter sur leur chief grans huis, qui sont bendez, Fenestres et escus qui estoient nerves, l'our la doubte des pierres qui giétent à tous lez. Cilz qui furent dedens furent espoantez : Aux crénaux ne s'osoient amonstrer, ce créez, Pour le trait qui venoit, qui doit estre doubtez. Li chastelains estoit en on donjon montez, Et regarde assaillir ces bourjois alosez, Oui d'assaillir estoient tellement eschaufez Qu'il ne doubtent la mort la monte de .ll. dez.

(Chronique de Bertrand du Guesclin, vers 3149 et suiv.)

Du Guesclin n'employait pas ces tours mobiles, ces moyens lents, dispendieux et difficiles d'attaque : il ne se servait guère que des engins offensifs; il employait la mine, la sape, et c'était toujours avec cette activité, cette promptitude, cette abondance de ressources et ce soin dans les menus détails, qui caractérisent les grands capitaines.

## Il investit le donjon de Meulan :

Li chaste ains estoit en sa tour demourant : Si fort estoit la tour qui n'aloit riens doubtant. Bien pourvéu furent ens ou tamps de devant, De pain, de char salée et de bon vin friant Pour vivro .XV, mois ou plus en .I. tenant.

Bertran en est alez au chastelain parler, Et li requist la tour, qui il veille livrer, Et qui la rende au duc, qui tant fait à loer. « Tout sauvement, dit-il, je vous lerai aler. » Et dist li chastelains : « Foi que doi S. Omer! Ainçois qu'en ceste tour vous puissiez hosteler,

Digitized by Google

était détruit, et Charles VII et Louis XI eurent de véritables armées régulières.

Si nous nous sommes étendu sur cette question, c'est qu'il nous a paru nécessaire de faire connaître les transformations par lesquelles l'art de la guerre a dû passer, afin de pouvoir rendre compte des dissérents systèmes de défense qui furent successivement adoptés du xº au xviº siècle. Il n'est pas besoin de démontrer tout ce qu'il y a d'impérieux dans l'art de la fortification; ici tout doit être sacrifié au besoin de la défense, et cependant telle était la puissance de la tradition féodale, qu'on emploie longtemps, et jusqu'à la fin du xyi siècle, des formes, que l'on conserve des dispositions qui ne se trouvaient nullement à la hauteur des nouveaux movens d'attaque. C'est surtout aux fortifications des châteaux que cette observation s'applique. La féodalité ne pouvait se résoudre à remplacer ses hautes tours par des ouvrages bas et étendus; pour elle, le grand donjon de pierre épais et bien fermé était toujours le signe de la force et de la domination. Aussi le château passe-t-il brusquement, au xvi siècle, de la fortification du moyen âge à la maison de plaisance. (VOV. CHATEAU.)

Il n'en est pas de même pour les villes. Par suite de ses désastres, la gendarmerie française perdait peu à peu de son ascendant. Indisciplinée, mettant toujours l'intérêt féodal avant l'intérêt national, elle en était, pendant les guerres des xive et xve siècles, à jouer le rôle de partisans, surprenant des châteaux et des villes, les pillant et brûlant, les perdant le lendemain; tenant tantôt pour un parti, tantôt pour un autre, suivant

Vous conviendra, je croi, aprendre à haut voler.

Bertran du Guesclin fist fort la tour assaillir : Mais assaut ne les fist de rien nulle esbahir : Bien furent pourvéu pour longuement tenir. Adonc fist une mine et les mineurs fouir, Et les faisoit garder, c'on ne les puit honnir; Et les mineurs penserent de la mine fornir, La terre font porter et la mine tenir, Si que cil de la tour ne les porent véir. Tant minerent adonc, ce sachiez sans faillir, Que par-desoubz les murs pucent bien avenir. Dessouz le fondement font la terre ravir, A fors eschanteillons (étançons) la firent soustenir, Grans, baux, fors et pesans y ont fait establir. Dont vinrent li mineur sans point de l'alentir, Et dirent à Bertran : « Quand vous arez desir, Sire, nous vous ferons ceste tour-ci chéir. - Or tost, ce dit Bertran, il me vient à plaisir; Car puis que cil dedens ne veulent obéir, Il est de raison c'on les face morir. Li mineur ont bouté à force et à bandon Le feu dedens la mine, à lors division. Li bois fu tres-bien oint de graisse de bacon Et l'eure qu'il fut ars, si con dit la chançon, Chéi la haute tour ainsi qu'à .I. coron.

(Chronique de Bertrand du Guesclin, vers 3956 et suiv.)

qu'elle y trouvait son intérêt du moment. Mais les corporations des bonnes villes, qui ne savaient pas se battre à l'époque de la conquête d'Édouard III, s'étaient aguerries; plus disciplinées, plus braves et mieux armées, elles présentaient déjà à la fin du xive siècle des troupes assez solides pour qu'on pût leur confier la garde de postes importants. Vers le milieu de ce siècle, on avait déjà fait emploi de bouches à feu, soit dans les batailles rangées, soit dans les sièges <sup>2</sup>. Ce nouveau moyen de destruction

¹ C'est surtout pendant le xive siècle que s'organisèrent d'une manière régulière les corporations d'arbalétriers et d'archers dans les villes du Nord. Par une ordonnance datée du mois d'août 1367, Charles V institue une connétablie ou compagnie d'arbalétriers dans la ville de Laon. Le roi nomma pour trois ans Michauld de Laval connétable de cette compagnie. « Dans la suite », dit l'article 1er de cette ordonnance, « les arbalestriers « estiront de trois en trois ans un connestable à la pluralité des voix. Michauld de Laval, « avec le conseil des cinq ou six des plus experts au jeu de l'arbaleste, choisira les « vingt-cinq arbalestriers qui doivent composer la compagnie. Les arbalestriers obéiront « au connestable, dans ce qui reguarde leurs fonctions, sous ¡poine d'une ameude de « six sols. »

L'article 2 porte : « Le roi retient ces arbalestriers à son service, et il les met sous « sa sauve-garde. » — Suivent des articles qui établissent certains priviléges en faveur de la compagnie, tels que l'exemption de tous impôts et tailles, à l'exception « de l'aide « establie pour la rancon du roi Jean ».

Le même roi institue une compagnie de vingt arbalétriers à Compiègne.

En 1369, est organisée à Paris la corporation des arbalétriers au nombre de deux cents; par une ordonnance datée du 6 novembre 1373, Charles V fixe ce nombre à huit cents. Ces arbalétriers, qui appartenaient à la classe bourgeoise et ne faisaient pas leur métier des armes, ne pouvaient quitter leur corporation pour servir dans l'armée ou ailleurs, sans l'autorisation du prévôt de Paris et du prévôt des marchands. Lorsque ces magistrats menaient les arbalétriers faire un service hors de la baulieue de Paris, bommes et chevaux (car il y avait arbalétriers à cheval et à pied) étaient nourris; chaque homme percevait en outre trois sols par jour, leur connétable touchait cinq sols aussi par jour : le tout aux frais de la ville.

Par lettres patentes du 12 juin 1411, Charles VI ordonna qu'une confrérie d'archers, composée de cent vingt hommes, serait établie à Paris; que ces cent vingt archers seraient choisis parmi les autres archers qui existaient déjà; que cette confrérie serait spécialement chargée de garder la personne du roi et de la défense de la ville de Paris....

Charles VII, par lettres patentes du 22 avril 1448, institua les francs-archers pour servir en temps de guerre. Pour la formation de ce corps privilégié, on choisit dans chaque paroisse des hommes robustes et adroits, pris parmi les habitants aisés, parce que ces francs-archers étaient obligés de s'équiper à leurs frais ou, à défaut, aux dépens de la paroisse. Le chiffre du contingent était à peu près d'un homme par cinquante feux. (Recherches histor. sur les corporat. des archers, des arbalétriers et des arquebusiers, par Victor Fouque. Paris, 1852.)

<sup>2</sup> L'armée anglaise avait du canon à la bataille de Crécy. Des 1326, la ville de Florence faisait faire des canons de fer et de métal (Bibl. de l'École des chartes, t. VI, p. 50). En 1339, deux chevaliers, les sire de Cardilhac et de Bieule, reçoivent du maître des arbalétriers de la ville de Cambrai « dis canons, chinq de fer et chinq de métal » (probablement de fer forgé et de métal fondu), « liquel sont tout fait dou commandement doudit « maistre des arbalestriers par nostre main et par nos gens, et qui sont en la garde et eu

devait changer et changea bientôt toutes les conditions de l'attaque et de la défense des places. Peu importante encore au commencement du xv° siècle, l'artillerie à feu prend un grand développement vers le milieu de ce siècle. « En France », dit l'illustre auteur déjà cité ¹, « la guerre de « l'indépendance contre les Anglais avait réveillé le génie guerrier de la « nation, et non-seulement l'héroïque Jeanne Darc s'occupait elle-même « de diriger l'artillerie ²; mais deux hommes éminents sortis du peuple, les « frères Bureau, apportèrent tous leurs soins à perfectionner les bouches « à feu et à la conduite des siéges. Ils commencèrent à employer, quoique « en petit nombre, les boulets de fer au lieu des boulets de pierre ³, et « alors un projectile du même poids occupant un plus petit volume, on « put lui donner une plus grande quantité de mouvement, parce que la « pièce, ayant un moindre calibre, offrit plus de résistance à l'explosion « de la poudre.

- 404 -

« Ce boulet plus dur ne se brisa plus et put pénétrer dans la maçon-« nerie; il y eut avantage à augmenter sa vitesse en diminuant sa masse : « les bombardes devinrent moins lourdes, quoique leur effet fût rendu « plus dangereux.

« Au lieu d'élever des bastilles tout autour de la ville 4, les assiégeants « établirent devant les grandes forteresses un parc entouré d'un retran-« chement situé dans une position centrale, hors de la portée du canon. « De ce point, ils conduisirent un ou deux boyaux de tranchée vers les « pointes où ils placèrent leurs batteries 5... Nous sommes arrivés au mo-

« la deffense de la ville de Cambray. » (Original parchemin, parmi les titres scellés de Clairambault, vol. XXV, fol. 1825. Bibl. de l'École des chartes, t. VI, p. 51.) « .... Pour « salpêtre et suffre viz et sec achetez pour les canons qui sont à Cambray, onze livres quatre « soolz .111. den. tournois. » (Ibid. Voyez l'article de M. Lacabaue, même vol., p. 28.)

- 1 Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par L. Napoléon Bonaparte, t. II, p. 96.
  - <sup>2</sup> Déposition du duc d'Alençon. (Michelet, Hist. de France, t. V, p. 99.)
- <sup>3</sup> Les trébuchets, pierriers, mangonneaux, lançaient des houlets de pierre; il était naturel, lorsqu'on changea le mode de projection, de conserver le projectile.
- 4 Voyez le siége d'Orléaus, en 1428. Nous revenons sur les travaux exécutés par les Anglais pour battre et bloquer la ville (voy. Siége).
- <sup>5</sup> Au siège de Caen, en 1450 : « Puis après on commença du costé de monseigneur le « connestable à faire des approches couvertes et descouvertes, dont le Bourgeois en conduisait une, et messire Jacques de Chabannes l'autre; mais celle du Bourgeois fut la « premiere à la muraille, et puis l'autre arriva, et fut minée la muraille en l'endroiet. « En telle maniere que la ville but esté prinse d'assault, si n'eust été le roy, qui ne le « voulut pas, et ne voulut boiller nulles bombardes de ce costé; de peur que les Bretons « n'assaillissent. » (Hist. d'Artus III, duc de Bretaigne et connest. de France, de nouveau mise en lumière, par T. Godefroy, 1622.)

Aufsiège d'Orléans, 1429: « Le jeudy, troisiesme jour de mars, saidirent les François, « au matin, contre les Anglois, faisant pour lors un fossé pour aller à couvert de leur « boulevert de la Croix-Boissée à Saint-Ladre d'Orléans, afin que les François ne les « peussent veoir ne grever de canons et bombardes. Celle saillie fist grand dommage aux

« ment où les tranchées furent employées comme moyen d'approche con« curremment avec les couverts en bois... Aux frères Bureau revient l'hon« neur d'avoir les premiers fait l'emploi le plus judicieux de l'artillerie à
« feu dans les siéges. De sorte que les obstacles tombèrent devant eux, les
« murailles frappées ne résistaient plus à leurs boulets et volaient en éclats.
« Les villes que défendaient les Anglais, et qu'ils avaient mis des mois
« entiers à assiéger lors de leur invasion, furent enlevées en peu de semai« nes. Ils avaient employé quatre mois à assiéger Harsleur, en 1440; huit
« mois à assiéger Rouen, en 1418; dix mois à s'emparer de Cherbourg, en
« 1418, tandis qu'en 1450, toute la conquête de la Normandie, qui obligea
« à entreprendre soixante siéges, fut accomplie par Charles VII en un an
« et six jours 1.

« L'influence morale exercée par la grosse artillerie est devenue si « grande, qu'il suffit de son apparition pour faire rendre les villes.

« Disons-le donc en l'honneur de l'arme, c'est autant aux progrès de « l'artillerie qu'à l'héroïsme de Jeanne Darc, que la France est redevable « d'avoir pu secouer le joug étranger de 1428 à 1450. Car, la crainte que « les grands avaient du peuple, les dissensions des nobles, eussent peut- « être amené la ruine de la France, si l'artillerie, habilement conduite, ne « fût venue donner au pouvoir royal une force nouvelle, et lui fournir « à la fois le moyen de repousser les ennemis de la France et de détruire « les châteaux de ces seigneurs féodaux qui n'avaient point de patrie.

« Cette période de l'histoire signale une ère nouvelle. Les Anglais ont « été vaincus par les armes à feu, et le roi, qui a reconquis son trône avec « des mains plébéiennes, se voit pour la première fois à la tête de forces « qui n'appartiennent qu'à lui. Charles VII, qui naguère empruntait aux « villes leurs canons pour faire les siéges, possède une artillerie assez « nombreuse pour établir des attaques devant plusieurs places à la fois, « ce qui excite à juste titre l'admiration des contemporains. Par la créa-« tion des compagnies d'ordonnance et par l'établissement des francs-« archers, le roi acquiert une cavalerie et une infanterie indépendantes « de la noblesse... »

 Anglois, car neuf d'eux y furent prins prisonniers; et outre, en y tua Maistre-Jean d'une
 coulevrine cinq à deux coups. » (Hist. et discours du siège qui fut mis devant la ville d'Orléans, Orléans, 1611.)

1 « .... Et su mis le siége à Cherbourg. Et se logea mon dict seigneur d'un costé, « ct monseigneur de Clermont de l'autre. Et l'admiral de Coitivi, et le marshal, et « Joachim de l'autre costé devant une porte. Et y su le siége bien un mois, et y surrent « rompues et empirées neus ou dix bombardes que grandes que petites. Et y vinrent les « Anglois par mer, entre autres une grosse nes nommée la nes Henry, et y commença « un peu de mortalité, et y eut monseigneur bien à soussirir, car il avoit toute la charge. « Puis seit mettre quatre bombardes devers la mer en la grève quand la mer estoit retirée. « Et quand la mer venoit, toutes les bombardes estoient couvertes, manteaux et tout, et « estoient toutes chargées, et en telle manière habillées, que dès ce que la mer estoit retirée, « on ne saisoit que mettre le seu dedans, et saisoient aussi bonne passée comme si elles « cussent esté en terre serme. » (stist. d'Artus III, etc., p. 149.)

L'emploi des bouches à feu dans les siéges dut avoir pour premier résultat de faire supprimer partout les hourds et bretêches de bois, et dut contribuer à l'établissement des mâchicoulis et parapets crénelés de pierre portés sur corbeaux en saillie sur le nu des murs. Car les premières bouches à feu paraissent être souvent employées non-seulement pour lancer des pierres rondes en bombe, comme les engins à contre-poids, mais aussi des projectiles incendiaires, des barillets contenant une composition inflammable et détonante, telle que le feu grégeois décrit par Joinville, et connu dès le xiie siècle par les Orientaux. A la fin du xive siècle et au commencement du xv°, les artilleurs emploient déjà les canons à lancer des boulets de pierre, de plomb ou de fer horizontalement; on ne s'attaque plus alors seulement aux créneaux et aux défenses supérieures des murailles, mais on les bat en brèche à la base; on établit de véritables batteries de siège. Au siège d'Orléans, en 1428, les Anglais jettent dans la ville, avec leurs bombardes, un nombre considérable de projectiles de pierre qui passent par-dessus les murailles et crèvent les toits des maisons. Mais du côté des Français on trouve une artillerie dont le tir est de plein fouet et qui cause de grandes pertes aux assiégeants : un boulet tue le comte de Salisbury qui observait la ville par l'une des fenêtres des tournelles! C'est un homme sorti du peuple, maître Jean, Lorrain, qui dirige l'artillerie de la ville.

Pour assiéger la ville, les Anglais suivent encore l'ancien système des bastilles de bois et des boulevards; ils finissent par être assiégés à leur tour par ceux d'Orléans; perdent successivement leurs bastilles, qui sont détruites par le feu de l'artillerie française; attaqués vigoureusement, ils sont obligés de lever le siége en abandonnant une partie de leur matériel: car l'artillerie à feu de siége, comme tous les engins employés jusqu'alors, avait l'inconvénient d'être difficilement transportable, et ce ne fut guère que sous Charles VII et Louis XI que les pièces de siége, aussi bien que celles de campagne, furent montées sur roues. On continua cependant

l « Durant les festes et service de Noël, jettèrent d'une partie et d'autre, très-fort et « horriblement, de bombardes et canons; mais surtout faisoit moult de mal un cou« levrinier natif de Lorraine, estant lors de la garnison d'Orléans, nommé maistre Jean,
« qu'on disoit estre le meilleur maistre qui fust lors d'iceluy métier, et bien le montra :
« car il avoit une grosse coulevrine dont il jettoit souvent, estant dedans les piliers
« du pont, près du boulevert de la Belle-Croix, tellement qu'il en tua et bléça moult
« d'Anglois. » (Hist. et discours au vray du siège qui fut mis devant la ville d'Orléans.
Orléans, 1611.)

<sup>« .....</sup> Celuy jour (pénultième du mois de février 1329), la bombarde de la cité pour « lors assortie à la croche des moulins de la poterne Chesnau, pour tirer contre les « tournelles, tira tant terriblement contre elles, qu'elle en abbatit un grand pan de « mur. » (Ibid.)

<sup>«</sup> Les François conclurent ledit chastel de Harecourt d'engin et du premier coup qu'ils « jeterent percierent tout outre les murs de la basse-cour qui est moult belle à l'équi-« polent du chastel qui est moult fort. » (Alain Chartier, page 162, ann. 1449.)

d'employer les bombardes (grosses pièces, sortes de mortiers à lancer des boulets de pierre d'un fort diamètre) jusque pendant les premières années du xvi siècle. Voici (fig. 42) la représentation d'un double canon de siège garni de son mantelet de bois destiné à protéger la pièce et les servants contre les projectiles. — Fig. 43, le tracé d'un double canon,



mais avec boîtes s'emmanchant dans la culasse et contenant la charge de poudre avec le boulet <sup>1</sup>. A côté de la pièce sont d'autres boîtes de rechange, et le calibre C avec son anse pour mesurer la charge de poudre. — Fig. 43 bis, le dessin d'un canon à boîtes monté sur un affût à cré-

¹ Copié sur les vignettes du manuscr. de Froissart, xv° siècle, Biblioth. nation., n° 8320, t. l. Les canons (fig. 43) se trouvent dans les vignettes intitulées: Comment le roy d'Angleterre assiégea la cité de Rains... Comment la ville de Duras fut assiégée et prinse d'assault par les François. Ces canons étaient sabriqués dans l'origine au moyen de bandes de ser forgé réunies comme les douves d'un tonneau et cerclées par d'autres bandes de ser cylindriques; lorsqu'ils étaient de petit calibre, ils étaient ou forgés, ou sondus en ser ou en cuivre. (Voy. Excis.)

maillère, permettant de pointer la pièce. Les boulets de ce dernier canon sont de pierre, tandis queceux des canons doubles sont de métal. On mettait le feu à la poudre renfermée dans la boîte au moyen d'une tige de fer rougie dans un fourneau. L'établissement de ces pièces en batterie, leur chargement, surtout lorsqu'il fallait après chaque coup remplacer les boîtes, les moyens accessoires pour mettre le feu, tout cela était long. Au commencement du xve siècle, les canons de gros calibre employés dans les sièges n'étaient pas en assez grand nombre, étaient d'un transport trop



difficile, ne pouvaient pas être chargés assez rapidement pour pouvoir produire des effets prompts et décisifs dans l'attaque des places. Il fallait avoir, pour éloigner les défenseurs des créneaux, des archers en grand nombre et des arbalétriers; des archers surtout, qui avaient, ainsi que nous l'avons vu, une grande supériorité sur les arbalétriers, à cause de la rapidité du tir de l'arc. Chaque archer (fig. 44) était muni d'un sac de cuir contenant deux ou trois douzaines de sagettes. Au moment du combat, il laissait son sac ouvert à terre, et gardait sous son pied gauche quelques flèches, le fer tourné à sa gauche; sans les voir, il les sentait ainsi; il pouvait les prendre une à une en abaissant la main et ne perdant pas le but de vue (point important pour un tireur). Un bon archer pouvait décocher une dizaine de

stèches par minute, tandis qu'un arbalétrier, pendant le même espace de temps, n'envoyait guère que deux carreaux (fig. 45 et 46). Obligé



d'adapter le tour ou la moufle (fig. 47) à son arme après chaque coup, pour bander l'arc, non-seulement il perdait beaucoup de temps, mais il perdait

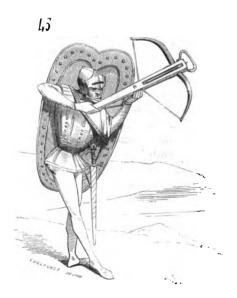

de vue les mouvements de l'ennemi, et était obligé, une fois l'arme bandée, de chercher son but et de viser '. Lorsque l'artillerie à feu fut assez bien montée et assez nombreuse pour battre les murailles et saire brèche

<sup>1</sup> Ces figures sont tirées du manuscrit de Froissart déjà cité, Un des arbalétriers (fig. 45) est pavaisé, c'est-à-dire qu'il porte sur son dos un large pavois atlaché à une 1. — 52

à distance, l'ancien système défensif parut tellement inférieur aux moyens d'attaque, qu'il fallut le modifier profondément. Les tours couvertes de



combles, pour la plupart d'un petit diamètre, voûtées d'une manière assez légère, ne pouvaient servir à placer du canon. En enlevant les combles et faisant des plates-formes (ce qui fut souvent exécuté au milieu du xy° siècle), on parvenait à placer une ou deux pièces au sommet, qui ne causaient pas un grand dommage aux assaillants, et qui, par leurs feux plongeants, ne frappaient qu'un point. Il fallait sans cesse les déplacer pour suivre les mouvements de l'attaque, et leur recul ébranlait souvent les maconneries. au point de nuire plus aux défenseurs qu'aux assiégeants. Sur les courtines, les chemins de ronde, qui n'avaient guère que 2 mètres au plus de largeur, ne pouvaient recevoir du canon; on faisait alors à l'intérieur des remblais de terre jus-

qu'au niveau de ces chemins, pour pouvoir monter les pièces et les mettre en batterie; mais, par suite de l'élévation de ces courtines, les feux



étaient plongeants et ne produisaient pas un grand effet. Sans renoncer dès lors à placer l'artillerie à feu sur les sommets des défenses, partout où la chose fut praticable, on ouvrit des embrasures dans les étages inférieurs des tours au niveau de la crête de la contrescarpe des fossés, afin d'obtenir un tir rasant, d'envoyer des projectiles en ricochets, et de forcer l'assaillant à faire des tranchées profondes pour approcher des places. Sous Charles VII, en effet, beaucoup d'attaques de châteaux et de villes avaient été brusquées et avaient réussi. Des pièces de canon étaient amenées à découvert en face de

la fortification, et avant que l'assiegé cût eu le temps de mettre en batterie les quelques bombardes et ribaudequins qui garnissaient les tours, la brèche était faite, et la ville gagnée. Mais toutes les tours ne pouvaient

courroie; en se retournant pour bander son arbalète, il se trouvait ainsi garanti contre les traits ennemis. L'étrier de fer adapté à l'extrémité de l'arbalète servait à passer le pied, lorsqu'on faisait agir la moufle pour bander l'arc. se prêter à la modification demandée par le service de l'artillerie de défense; elles avaient un diamètre intérieur qui ne permettait pas de placer une pièce de canon; celles-ci ne pouvaient être introduites à travers ces détours et escaliers à vis; puis, quand les pièces avaient tiré deux ou trois coups, on était asphyxié par la fumée, qui ne trouvait pas d'issue. On commença donc par modifier la construction des tours: on leur donna moins de hauteur, et l'on augmenta beaucoup leur diamètre, en les faisant saillir à l'extérieur; renonçant à l'ancien système de défense isolée, on les ouvrit du côté de la place, afin de pouvoir y introduire facilement



du canon; on les perça d'embrasures latérales, au-dessous du niveau de la crête des fossés et les enfilant dans leur longueur. Les fortifications de la ville de Langres sont fort intéressantes à étudier au point de vue des modifications apportées pendant les xv° et xv1° siècles à la défense des places (fig. 48)¹. Langres est une ville romaine. La partie A de la ville fut ajoutée, au commencement du xv1° siècle, à l'enceinte antique, dans laquelle on retrouve une porte assez bien conservée. Successivement modifiée, l'enceinte de Langres fut presque entièrement rebâtie sous Louis XI et François I°r, et plus tard renforcée de défenses établies suivant le système adopté au xv1° siècle et au commencement du xv11°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce plan est tiré de la *Topographie de la Gaule*, édit. de Francfort (Mérian, 1655). La majeure partie de ces fortifications existe encore.

L'emploi de l'artillerie à feu fut cause que l'on bâtit les tours C qui flanquent les courtines au moyen de deux murs parallèles terminés par un hémicycle. La ville de Langres est bâtie sur un plateau qui domine le cours de la Marne et tous les alentours; du côté D seulement on y accède de plain-pied. Aussi de ce côté un ouvrage avancé très-fort avait-il été établi dès le xvr siècle 1. En E, était une seconde porte bien défendue par une grosse tour ronde ou boulevard, avec deux batteries couvertes établies dans deux chambres dont les voûtes reposent sur un pilier cylindrique



élevé au centre. Dans une autre tour juxtaposée est une rampe en spirale qui permettait de faire monter du canon sur la plateforme qui couronnait la grosse tour (voy.
BASTILLE, BOULEVARD); en F, une troisième
porte donnant sur la Marne, protégée par
des ouvrages de terre de la fin du xvi° siècle.
Nous donnons (fig. 49) le plan d'une des
tours dont la construction remonte à la fin
du xv° siècle ou au commencement du xvi° 2.
Cette tour est un véritable bastion pouvant
contenir à chaque étage cinq bouches à feu.
Bâtie sur une pente rapide, on descend suc-

cessivement par quatre emmarchements du point C, donnant dans la ville, au point E. Les embrasures E, F, G, ressautent pour suivre l'inclinaison du terrain, et se trouver toujours à une même hauteur au-dessus du sol



extérieur. Les canons pouvaient être facilement introduits par des emmarchements larges et assez doux; les murs sont épais (7 mètres), afin de pouvoir résister à l'artillerie des assiégeants. La première travée, dont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ouvrage avancé indiqué sur ce plan a été remplacé par une défense moderne importante, à cheval sur la route venant de Dijon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette tour s'appelle aujourd'hui tour du Marché. Nous donnons le seul étage qui soit conservé, c'est l'étage inférieur. Le plan est à l'échelle de 0,00175 pour mètre.

les parois sont parallèles, est voûtée par quatre voûtes reposant sur une colonne; un arc-doubleau portant sur deux têtes de murs sépare la première travée de la seconde, qui est voûtée en cul-de-four (voy. la coupe longitudinale (fig. 50) sur la ligne CD, et la coupe transversale (fig. 51) sur la ligne AB du plan). Les embrasures F, G (fig. 49), étaient fermées à l'intérieur par des portières (voy. Embrasure). Des évents H permettaient



à la fumée de s'échapper de l'intérieur de la salle. Deux petits réduits I devaient renfermer la provision de poudre. Cette tour était couronnée dans l'origine par une plate-forme et un parapet crénelé derrière lequel on pouvait placer d'autres pièces ou des arquebusiers. Ces parties supérieures ont été modifiées depuis longtemps. La batterie à barbette domine la crête du parapet des courtines voisines d'un mètre environ; c'était encore là un reste de la tradition du moyen age. On croyait toujours devoir faire dominer les tours sur les courtines 1 (voy. Tour). Cette incertitude dans la construction des défenses pendant les premiers temps de l'artillerie donne une grande variété de dispositions, et nous ne pouvons les signaler toutes. Mais il est bon de remarquer que le système de fortifications si bien établi de 1300 à 1400, si méthodiquement combiné, est dérangé par l'intervention des bouches à feu dans les siéges, et que les tâtonnements commencent à partir de cette dernière époque pour ne cesser qu'au xviie siècle. Telle était la force des traditions féodales, qu'on ne pouvait rompre brusquement avec elles, et qu'on les continuait encore, malgré l'expérience des inconvénients attachés à la fortification du moyen age en face de l'artillerie à seu. C'est ainsi qu'on voit longtemps encore, et jusque pendant le xviº siècle, les màchicoulis employés concurremment avec les batteries couvertes, bien que les mâchicoulis ne fussent plus qu'une défense nulle devant du canon. Aussi, de Charles VIII à François ler, les villes et les châteaux ne tiennent pas devant une armée munie d'artillerie, et l'histoire pendant cette période ne nous présente plus de ces siéges prolongés si fréquents pendant les xII°, XIII° et XIV° siècles. On faisait du mieux qu'on pouvait pour approprier les anciennes fortifications au nouveau mode

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous devons à M. Millet, architecto attaché à la Commission des monuments historiques, les dessins de cet ouvrage de défense.

d'attaque et de défense, soit en laissant parfois les vieilles murailles subsister en arrière de nouveaux ouvrages, soit en détruisant quelques points faibles, comme à Langres, pour les remplacer par des grosses tours rondes ou carrées munies d'artillerie. A la fin du xve siècle, les ingénieurs paraissent chercher à couvrir les pièces d'artillerie; ils les disposent au rez-dechaussée des tours dans des batteries casematées, réservant les couronnements des tours et courtines pour les archers et arbalétriers ou arquebusiers. Il existe encore un grand nombre de tours qui présentent cette disposition; sans parler de celle de Langres que nous avons donnée (fig. 49, 50 et 51), mais dont le couronnement détruit ne peut servir d'exemple, voici



une tour carrée dépendant de la défense fort ancienne du Puy-Saint-Front de Périgueux, et qui fut reconstruite pour contenir des bouches à feu à rez-de-chaussée 1 destinées à battre la rivière, le rivage et l'une des deux courtines. Le rez-de-chaussée de cette tour, peu étendu (fig. 52), est percé de quatre embrasures destinées à de petites pièces d'artillerie, sans compter une meurtrière placée à l'angle saillant du côté opposé à la rivière. Deux canons (que l'on changeait de place suivant les besoins de la défense) pouvaient seulement être logés dans cette batterie basse voûtée par un berceau épais de pierre de taille, et à l'épreuve des projectiles pleins lancés en bombe. Les embrasures des canons (fig. 53) sont percées horizontalement, laissant juste le passage du boulet; au-dessus, une fente horizontale permet de pointer et sert d'évent pour la fumée. Un escalier droit conduit au premier étage, percé seulement de meurtrières d'arbalètes ou d'arquebuses, et le couronnement est garni de mâchicoulis avec parapet continu sans créneaux, mais percé de trous ronds propres à passer le bout de petites coulevrines ou d'arquebuses à main<sup>2</sup>. C'était là une médiocre défense, et il était facile à l'ennemi de se placer de manière à se trouver en dehors de la projection du tir. On reconnut bientôt que ces batteries couvertes établies dans des espaces étroits, et dont les embrasures n'embrassaient qu'un angle aigu, ne pouvaient démonter des batteries de

<sup>1</sup> Les courtines voisines datent du xiii° siècle. C'est à M. Abadie que nous devons le relevé fort exact de cet ouvrage de défense.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Meurtrière, Tour.

siège et ne causaient pas un dommage sérieux à l'assiègeant. Laissant donc subsister le vieux système défensif pour y loger des archers, arbalétriers et arquebusiers, on éleva en avant de fausses braies dans lesquelles on pouvait établir des batteries à tir rasant, qui remplaçaient les lices dont nous avons parlé dans le cours de cet article. On commença dès lors à s'affranchir des règles si longtemps conservées de la



fortification antérieure à l'emploi de l'artillerie à feu. Dans des cas pressants, les anciennes murailles et tours des lices, les barbacanes, furent simplement dérasées au niveau du chemin de ronde, puis couronnées de parapets avec embrasures pour y placer des batteries à barbette (fig. 54). Les tours paraissaient si bien un moyen de défense indispensable, on regardait comme d'une si grande utilité de commander la campagne, qu'on en élevait encore même après que les fausses braies, disposées de manière à flanquer les courtines, avaient été admises. On donna d'abord aux fausses braies les formes, en plan, qu'on avait données aux palissades, c'est-à-dire qu'elles suivirent à peu près le contour des murs; mais bientôt on en fit des ouvrages flanqués. La ville d'Orange avait été fortifiée



de nouveau sous Louis XI, èt telle était la configuration de ses défenses



à cette époque (fig. 55). Au moyen de ces modifications, les places furent

en état de résister à l'artillerie. Mais cette arme se perfectionnait rapidement: Louis XI et Charles VIII possédaient une artillerie formidable. L'art des siéges devenait tous les jours plus méthodique. A cette époque déjà, on faisait des approches régulières; on commençait, lorsque l'attaque des places ne pouvait être brusquée, à faire des tranchées, à établir des parallèles et de véritables batteries de siége bien gabionnées. Les murs, dépassant le niveau des crêtes des revêtements des fossés, offraient une prise facile au tir de plein fouet des batteries de siége, et à une assez grande distance on pouvait détruire ces ouvrages découverts et faire



brèche. Pour parer à cet inconvénient, on garnit les dehors des fossés de palissades ou parapets de maçonnerie ou de charpente, avec terrassements et premier fossé extérieur : cet ouvrage, qui remplaçait les anciennes lices, conserva le nom de braie (fig. 56). On établit, en dehors des portes, des poternes et des saillants, des ouvrages de terre soutenus par des pièces de bois, qu'on nommait encore boulevert, bastille ou bastide. La description de la fortification de Nuys, que Charles le Téméraire assiégea en 1474, explique parfaitement la méthode employée pour résister aux attaques 1: « Pareillement estoit Nuysse notablement tourrée de pierre de grès, puis-« samment murée de riche fremeté, haulte, espaisse et renforcée de fortes « braiesses, subtelement composées de pierre et de brique, et en aulcuns « lieux, toutes de terre, tournées à dessence par mirable artifice pour rep-« peller les assaillans; entre lesquelles et lesdits murs y avoit certains « fossés assés parfons; et, de rechef, estoient devant lesdites brayes aul-« tres grands fossés d'extrême profondeur, cimés les aulcuns, et pleins « d'eau à grant largesse, lesquels amplectoient la ville et ses forts jus-« ques aux rivieres courantes. Quatre portes principales de pareille sorte

Digitized by Google

<sup>1</sup> Nous empruntons ce passage au Précis historique de l'influence des armes à feu sur l'art de la guerre, par le prince Louis-Napoléon Bonaparte, p. 103. (Extr. de la Chronique de Molinet, t. V, chap. CCLXXXIII, p. 42.)

« ensemble, et aulcunes poternes et saillies embellissoient et fortifioient a grantement ladite closture; car chascune d'elles avoit en front son bolu- vert à maniere de bastillon, grant, fort et dessendable, garni de tout in- strument de guerre, et souverainement de traicts à poudre à planté. » On voit dans cette description le bastion se dessiner nettement, comme un accessoire important de la désense pour fortisser les saillants, les poternes, les portes et ensiler les sossés; pour tenir lieu des tours et barbacanes des lices de l'ancienne fortisscation, des anciennes bastilles isolées, des ouvrages de désense du dehors des portes. Bientôt cet accessoire, dont l'utilité est reconnue, l'emporte sur le fond, et forme la partie principale de la fortisscation moderne.

En conservant toutefois, dans les forteresses que l'on éleva vers la fin du xv° siècle, les tours et les courtines des enceintes intérieures commandant la campagne à une grande distance par leur élévation, en les couronnant encore de machicoulis, on augmenta l'épaisseur des maçonneries de manière à pouvoir résister à l'artillerie de siège. Lorsque le connétable de Saint-Pol fit reconstruire en 1470 le château de Ham, non-seulement il crut devoir munir cette retraite d'ouvrages avancés, de murs de contregarde, mais il fit donner aux tours et courtines, et surtout à la grosse tour ou donjon, une telle épaisseur, que ces constructions peuvent encore opposer à l'artillerie moderne une longue résistance (voy. Tour).

Jusqu'alors on s'était occupé, en raison des besoins nouveaux, de modifier la forme et la situation des tours et courtines, les détails de la défense; mais depuis le xi° siècle le mode de construction de la fortification n'avait pas changé: c'étaient toujours deux parements de pierre detaille, de brique ou de moellon piqué renfermant un massif de blocage irrégulier. Contre la sape ou le mouton ce genre de construction était bon, car les pionniers entamaient plus difficilement un massif de blocage dont la pierraille et le mortier étaient durs et adhérents, qu'une construction appareillée, facile à déliaisonner lorsque quelques pierres ont été enlevées, les constructions d'appareil n'ayant jamais l'homogénéité d'un bon blocage bien fait. Les massifs de maçonnerie résistaient mieux aux ébranlements du mouton qu'une construction d'appareil; mais lorsque les bouches à feu remplacèrent tous les engins et expédients de destruction employés au moyen age, on reconnut bientôt que les revêtements de pierre, qui n'avaient généralement qu'une épaisseur de 30 à 50 centimètres, étaient promptement ébranlés par l'effet des boulets de fer, qu'ils se détachaient du massif et le laissaient à nu, exposé aux projectiles; que les merlons de pierre enlevés par les boulets se brisaient en éclats, véritable mitraille plus meurtrière encore que les boulets eux-mêmes. L'architecture défensive, pour prévenir l'ébranlement des anciennes murailles et des tours, garnit les courtines par des terrassements de terre intérieurs, et remplit parfois les étages inférieurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le nom qu'on donne aux parties du parapet comprises entre les créneaux ou embrasures.

des tours. Mais lorsque la muraille tombait sous les coups de l'artillerie de siège, ces amas de terre, en s'éboulant avec elle, facilitaient l'accès de la brèche en formant un talus naturel, tandis que les murailles seules non terrassées à l'intérieur ne présentaient en tombant que des brèches irrégulières et d'un accès très-difficile. Pour parer à ces inconvénients, lorsque l'on conservait d'anciennes fortifications, et qu'on les appropriait à la défense contre l'artillerie, on farcit quelquesois les terrassements intérieurs de longrines de bois, de branchages résineux ou flambés pour les préserver de la pourriture; ces terrassements avaient assez de consistance pour ne pas s'ébouler lorsque la muraille tombait, et rendaient la brèche impraticable. Si les vieilles murailles avaient été simplement remblavées à l'intérieur de manière à permettre de placer du canon au niveau des parapets: si les anciens crénelages avaient été remplacés par des merlons épais et des embrasures de maconnerie, lorsque l'assiégé était assuré du point attaqué, et pendant que l'assiégeant faisait ses dernières approches et battait en brèche, on établissait en arrière du front attaqué un ouvrage de bois terrassé, assez peu élevé pour être masqué du dehors, on creusait un fossé entre cet ouvrage et la brèche; celle-ci devenue praticable, l'assiégeant lancait ses colonnes d'assaut, qui se trouvaient en face d'un nouveau rempart improvisé bien muni d'artillerie : c'était un nouveau siège à recommencer. Cet ouvrage rentrant était d'un très-difficile accès, car il était flangué par sa disposition naturelle, et l'assaillant ne pouvait songer à brusquer l'assaut, les colonnes d'attaque se trouvant battues de face, de flanc et même à revers. Lorsque Blaise de Montluc défend Sienne, il fait élever derrière les vieilles murailles de la ville, et sur les points où il suppose qu'elles seront battues, des remparts rentrants dans le genre de celui qui est figuré ici (fig. 57). « Or avois-je délibéré, dit-il, que si l'en-« nemy vous venoit assaillir avec l'artillerie, de me retrancher loing de « la muraille où se feroit la batterie, pour les laisser entrer à leur ayse; « et faisois estat tousjours de fermer les deux bouts, et v mettre à chacun « quatre ou cinq grosses pièces d'artillerie, chargées de grosses chaînes « et de gros clous et pièces de fer. Derrière la retirade je déliberay mettre « tous les mousquets de la ville, ensemble l'arquebuserie, et, comme « ils seroient dedans, faire tirer l'artillerie et l'arquebuserie tout à un « coup; et nous, qui serions aux deux bouts, venir courant à eux avec « les picques, hallebardes, épées et rondelles 1.... » Cette disposition provisoire de la défense ne tarda pas à être érigée en système fixe, comme nous le verrons tout à l'heure.

Lorsque les effets de l'artillerie à feu furent bien connus, et qu'il fut avéré que des murs de maçonnerie de 2 à 3 mètres d'épaisseur (qui est l'épaisseur moyenne des courtines antérieures à l'emploi régulier des bouches à feu) ne pouvaient résister à une batterie envoyant de trois à cinq cents boulets sur une surface de 8 mètres carrés environ<sup>2</sup>, en abaissant

<sup>1</sup> Comment. du maréchal de Montluc, édit, Buchon, p. 142.

<sup>2</sup> Dès la fin du xviº siècle, l'artillerie française avait adopté six calibres de bouches

le commandement des murs de maçonnerie on employa divers moyens pour leur donner une plus grande résistance. Dans les constructions antérieures



à l'artillerie à feu, pour résister à la mine, à la sape et au mouton, déjà on avait pratiqué dans l'épaisseur des murs des arcs de décharge, masqués

à seu : le canon, dont la longueur était de dix pieds, et dont le boulet pesait 33 liv. 1/3; la coulevrine, dont la longueur était de onze pieds, et dont le boulet pesait 16 liv. 1/2; la bâtarde, dont la longueur était de neuf pieds et demi, et dont le boulet pesait 7 liv. 1/2; la moyenne, dont la longueur était de huit pieds deux pouces, et dont le boulet pesait 2 liv. 3/4; le saucon, dont la longueur était de sept pieds, et dont le boulet pesait 1 liv. 1/2; le sauconneau, dont la longueur était de cinq pieds quatre pouces, et dont le boulet pesait 14 onces. (La Fortification, par Errard de Bar-le-Duc. Paris, 1620.)

par le parement extérieur, qui, reportant le poids des maçonneries sur des points isolés, maintenaient les parapets et empêchaient les murs de tomber d'une seule pièce, à moins que les assiégeants n'eussent précisément sapé les points d'appui masqués (fig. 58), ce qui ne pouvait être dû qu'à l'effêt du



hasard. Au xviº siècle, on perfectionna ce système; non-seulement on pratiqua des arcs de décharge dans l'épaisseur des courtines de maçonnerie, mais on les renforça de contre-forts intérieurs noyés dans les terrassements et butant les revêtements au moyen de berceaux verticaux (fig. 59).

59



On eut le soin de ne pas lier ces contre-forts avec la partie pleine des murailles dans toute leur hauteur, pour éviter que le revêtement, en tombant par l'effet des boulets, n'entraînât les contre-forts avec eux; ces éperons intérieurs pouvaient encore, en maintenant les terres pilonnées entre eux, présenter un obstacle difficile à renverser. Mais ces moyens étaient dispen-

dieux; ils supposaient toujours d'ailleurs des murailles formant un relief assez considérable au-dessus du niveau de la contrescarpe du fossé. On abandonnait difficilement les commandements élevés, car à cette époque encore l'escalade était fréquemment tentée par des troupes assiégeantes. et les attaques de places fortes en font souvent mention. Outre les moyens indiqués ci-dessus, soit pour mettre les murailles en état de résister au canon, soit pour présenter un nouvel obstacle à l'assaillant lorsqu'il était parvenu à les renverser, on remparait les places, c'est-à-dire que l'on établissait en dehors des fossés, au sommet de la contrescarpe, ou même comme garde du mur pour amortir le boulet, ou en dedans, à une certaine distance, des remparts de bois et de terre, les premiers formant un chemin couvert ou un revêtement de la muraille, et les seconds un parapet, derrière lesquels on plaçait de l'artillerie, 1° pour gêner les approches et empêcher de brusquer l'attaque, ou préserver le mur contre les effets du canon, 2º pour arrêter l'assiégeant lorsque la brèche était praticable. Les premiers remplaçaient les anciennes lices, et les seconds obligeaient l'assiégeant à faire un nouveau siége lorsque la muraille d'enceinte était renversée. Les remparts amortissaient le boulet et résistaient plus longtemps que les murailles de maçonnerie; ils étaient plus capables de recevoir et de garantir des pièces en batterie que les anciens chemins de ronde terrassés. On les construisait de diverses manières. Les plus forts étaient établis au moven d'un revêtement extérieur composé de pièces



de bois verticales reliées par des croix de Saint-André, afin d'empêcher l'ouvrage de se disloquer lorsque les boulets en brisaient quelques parties. Derrière ce parement de charpente on enlaçait des fascines de menu bois comme un ouvrage de vannerie, puis on élevait un terrassement composé de clayonnages et de couches de terre alternées. Quelquefois le rempart était formé de deux rangs de forts pieux plantés verticalement, reliés avec des branches flexibles et des entretoises appelées clefs, posées horizontalement (fig. 60); l'intervalle était rempli de terre grasse bien pilonnée, purgée de cailloux et mélangée de brins de menu bois. Ou bien c'étaient des troncs d'arbres couchés horizontalement, reliés entre eux par des entretoises entaillées à mi-bois, les intervalles remplis comme il

vient d'être dit (fig. 61). On ménageait de distance en distance des embra-

sures garnies de portières. Si l'assiégé était pris au dépourvu, ou s'il ne pouvait se procurer de la terre convenable, il se contentait d'enlacer entre eux des arbres garnis



d'une partie de leurs branchages; les intervalles étaient bourrés de fascines

(fig. 62). Ces nouveaux obstacles opposés à l'artillerie de siége firent employer des boulets creux, des projectiles chargés d'artifice, qui, éclatant au milieu des remparts, y causaient un grand désordre. Peu à peu on dut renoncer aux attaques brusquées, et n'approcher des places ainsi munies qu'à couvert dans des



boyaux de tranchée contournés, dont les retours anguleux ou arron-

dis étaient défilés par des gabions remplis de terre et posés debout. Ces gros gabions servaient aussi à masquer les pièces en batterie; l'intervalle entre ces gabions formait embrasure (fig. 63) <sup>2</sup>. Lorsque l'assiégé arrivait au moyen des tranchées à établir ses dernières batteries très-près de la place, et que celle-ci étail munie de bons remparts extérieurs et de murailles



d'un commandement considérable, force était de protéger la batterie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Le roi sage : récit des actions de l'empereur Maximilien le<sup>r</sup>, par Marc Treitz-saurwen, avec les gravures de Hannsen Burgkmair. Publ. en 1775, Vienne. (Les gravures sur bois de cet ouvrage datent du commencement du xvi° siècle.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

de brèche contre les feux rasants et plongeants par des épaulements de terre surmontés de gabionnades ou de palis fortement reliés et doublés

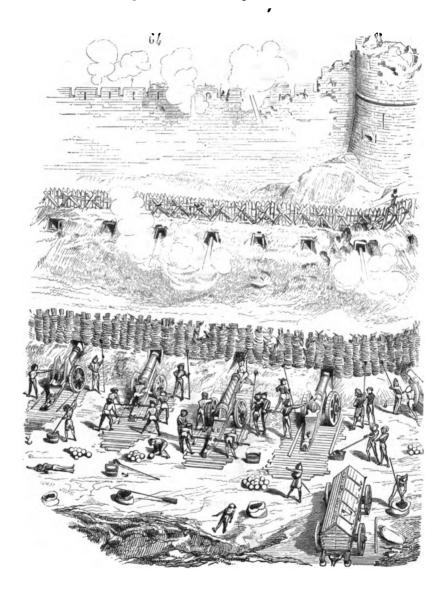

de clayonnages. Ces ouvrages ne pouvaient s'exécuter que pendant la nuit, ainsi que cela se pratique encore de nos jours (fig. 64).

1 Voyez la note à la page précédente.

Tout en perfectionnant la défense, en renforcant les murailles par des remparts de bois et de terre en dehors des fossés, ou contre le parement extérieur de ces murailles mêmes, on reconnut cependant que ces movens. en rendant les effets de l'artillerie à feu moins terribles et moins prompts, ne faisaient que retarder les assauts de quelques jours; qu'une place investie voyant promptement des batteries de brèche se dresser à peu de distance des remparts, se trouvait enserrée dans ses murs sans pouvoir tenter des sorties ou communiquer avec les dehors. Conformément à la méthode employée précédemment, les assaillants dirigeaient encore à la fin du xvº siècle et au commencement du xviº toutes leurs forces contre les portes; les vieilles barbacanes de maconnerie ou de bois (boulevards) n'étaient plus assez spacieuses ni assez bien flanquées pour obliger l'assiégeant à faire de grands travaux d'approche, on les détruisait facilement; et une fois logé dans ces ouvrages extérieurs, l'ennemi s'y fortifiait, y dressait des batteries et foudroyait les portes. Ce fut d'abord sur ces points que l'attention des constructeurs de fortifications se fixa. Dès la fin du xy° siècle on s'était donc préoccupé avant toute chose de munir les portes, les têtes de pont, de flanquer ces portes par des défenses propres à recevoir de l'artillerie, en profitant autant que possible des anciennes dispositions et les améliorant. La porte à Mazelle (fig. 65), de la ville de Metz', avait été renforcée de cette manière: l'ancienne barbacane en A avait été dérasée et terrassée pour y placer du canon; la courtine B avait été remparée à l'intérieur, et celle C reconstruite de façon à battre la première porte. Mais ces défenses resserrées, étroites, ne suffisaient pas; les défenseurs étaient les uns sur les autres; les batteries de siége, dressées devant ces ouvrages accumulés sur un point, les détruisaient tous en même temps et mettaient le désordre parmi les défenseurs. On se soumit bientôt à la nécessité d'élargir les défenses, de les porter au dehors, de battre un plus grand espace de terrain. C'est alors qu'on éleva en dehors des portes des boulevards pour mettre celles-ci à l'abri des effets de l'artillerie (fig. 66 2); quelquefois ces boulevards étaient munis de fausses braies pour placer des arquebusiers : si l'ennemi, après avoir détruit les merlons des boulevards et démonté les batteries, venait au fossé, ces arquebusiers retardaient l'assaut. On donnait déjà une grande étendue aux ouvrages extérieurs, pour avoir des places d'armes en avant des portes. La puissance de l'artillerie à feu avait pour résultat d'étendre peu à peu les fronts, de faire sortir les défenses des anciennes enceintes sur lesquelles, autant par tradition que par un motif d'économie, on cherchait toujours à s'appuyer. Les villes tenaient à leurs vieux murs, et ne pouvaient tout à coup s'habituer à les regarder comme des obstacles à peu près nuls; si la nécessité exigeait qu'on les modifiat, c'était presque toujours par des ouvrages qui avaient un caractère provisoire. Le nouvel art de la fortification était à peine

<sup>1</sup> Porte à Mazelle, à Metz (Mérian, Topogr. de la Gaule, 1655).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Porte de Lectoure (ibid.).

entrevu, et chaque ingénieur, par des tâtonnements, cherchait non point à établir un système général, neuf, mais à préserver les vieilles murailles par des ouvrages de campagne plutôt que par un ensemble de défenses fixes combinées avec méthode. Cependant ces tâtonnements devaient



nécessairement conduire à un résultat général. On fit bientôt passer les fossés devant et derrière les boulevards des portes, ainsi que cela avait été antérieurement pratiqué pour quelques barbacanes, et à l'extérieur de ces fossés on établit des remparts de terre formant un chemin couvert. C'est ainsi que peu à peu on commandait les approches de l'assiégeant; on sentait le besoin de fortifier les dehors, de protéger les villes par des ouvrages assez saillants pour empêcher les batteries de siége de bombarder les habitations et les magasins de l'assiégé. C'était surtout le long des rivières navigables, des ports, qu'on établissait déjà au xve siècle

des bastilles reliées par des remparts, afin de mettre les vaisseaux à l'abri des projectiles. Les villes de Hull dans le Lincolnshire, de Lubeck dans le Holstein, de Libourne, de Bordeaux, de Douai, d'Arras, de Liége, de



Basle, etc., possédaient des bastilles propres à recevoir du canon. Nous donnons ici le plan de la ligne des bastilles de Kingston sur Hull, reproduit par M. H. Parker (fig. 66 bis) <sup>1</sup>. Quant aux bastilles de Lubeck, elle étaient isolées ou reliées à la terre ferme par des jetées, et formaient ainsi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Some Account of domest. Archit. in England from Edward I to Richard II. Oxford, J. H. Parker, 4853. — Le château de Kingston sur Hull fut fondé par le roi Édouard le

des saillants très-considérables entourés d'eau de toutes parts (fig. 66 ter) 1.



Ces dernières bastilles paraissent avoir été construites en charpentes, clayonnages et terre.

La méthode de défendre les portes par des bastions ou boulevards cir-

après la bataille de Dunbar; mais les fortifications qui sont reproduites ici sont certainement d'une date postérieure à cette époque, probablement de la fin du xve siècle. M. Parker observe avec raison qu'elles étaient conformes aux défenses extérieures adoptées en France.

<sup>1</sup> D'après une gravure du xvie siècle, tirée du cabinet de l'auteur.

culaires était appliquée en France du temps de Charles VIII. Machiavel, dans son *Traité de l'art de la guerre*, livre VII, s'exprime ainsi : «... Mais... « que si nous avons quelque chose de supportable (en fait d'institutions « militaires), nous le devons tout entier aux ultramontains. Vous savez, et



« vos amis peuvent se le rappeler, quel était l'état de faiblesse de nos places « fortes avant l'invasion de Charles VIII en Italie, en l'an 1494. » Et dans son procès-verbal de visite d'inspection des fortifications de Florence, en 1526, on remarque ce passage : « Nous parvînmes ensuite à la porte « de San-Giorgio (rive gauche de l'Arno); l'avis du capitaine fut de la « baisser, d'y construire un bastion rond, et de placer la sortie sur le « flanc, comme c'est l'usage. » Voici (fig. 67) une vue cavalière du châ-

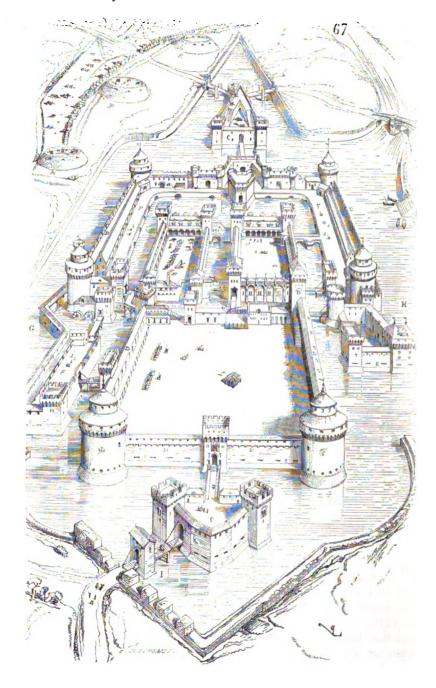

teau de Milan tel qu'il existait au commencement du xviº siècle!, qui fait comprendre le système de défense et d'attaque des places du temps de François I<sup>or</sup>. On remarque ici le mélange des défenses anciennes et nouvelles, une confusion incrovable de tours, de réduits isolés par des fossés. En A, l'armée assiégeante a établi des batteries derrière des gabionnades, protégées par des bastilles B, sortes de redoutes circulaires de terre tenant lieu des places d'armes modernes, mais commandant les ouvrages antérieurs des assiégés. En C, on voit des boulevards, flanqués par des tours en avant des portes; en D, des courtines non terrassées, mais couronnées de chemins de ronde. Au rez-de-chaussée sont disposées des batteries blindées dont les embrasures se voient partout en E, tandis que les parties supérieures paraissent uniquement réservées aux arbalétriers, archers ou arquebusiers, et sont munies encore de leurs mâchicoulis. En F, est un rempart entourant la partie la plus faible du château, dont il est séparé par un fossé plein d'eau. Ce rempart est appuyé à gauche, en G, par un ouvrage assez bien flanqué, et à droite, en H, par une sorte de réduit ou donjon défendu suivant l'ancien système. De ces deux ouvrages on communique au corps de la place par des ponts à bascule. Le château est divisé en trois parties séparées par des fossés et pouvant s'isoler. En avant de la porte qui se trouve sur le premier plan en I et le long de la contrescarpe du fossé, est disposé un chemin de ronde avec des traverses pour empêcher l'assiégeant de prendre le flanc K en écharpe et de le détruire. Mais il est aisé de comprendre que tous ces ouvrages sont trop petits, ne présentent pas des flancs assez étendus, qu'ils peuvent être bouleversés rapidement les uns après les autres, si l'assiégeant possède une artillerie nombreuse, dont les feux convergents viennent les battre seulement en changeant la direction du tir. Aussi, à cette époque déjà, pour éviter que ces ouvrages trop rapprochés ne fussent détruits en même temps par une seule batterie qui pouvait les enfiler d'assez près, on élevait dans l'intérieur des places, au milieu des bastions, des terrassements circulaires ou carrés, pour battre les bastilles terrassées des assiégeants. Cet ouvrage fut fréquemment élevé pendant le xvi° siècle et depuis, et prit le nom de cavalier ou plate-forme; il fut d'une grande ressource pour la défense des places, soit qu'il eût un caractère permanent, soit qu'il fût élevé pendant le siége même, pour enfiler les boyaux de tranchées, pour prendre en écharpe les batteries de siége, ou pour dominer une brèche profonde, et battre les fossés lorsque les embrasures des flancs des bastions étaient détruites par le feu de l'ennemi. A l'état permanent, les cavaliers furent fréquemment élevés pour dominer des passages, des routes, des portes et surtout des ponts, lorsque ceux-ci, du côté opposé à la ville, débouchaient au bas d'un escarpement sur lequel l'ennemi pouvait établir des batteries destinées à protéger une attaque, et empêcher l'assiégé de se tenir en force de l'autre côté. Le pont de Marseille traversant le ravin qui coupait autre-

<sup>1</sup> Gravure allemande du xviº siècle, tirée du cabinet de M. Alfred Gérente.

fois la route d'Aix était défendu et enfilé par un gros cavalier placé du côté de la ville (fig. 67 bis'). Si les bastions étaient trop éloignés les uns des autres pour bien flanquer les courtines, on élevait entre eux et au milieu des courtines des cavaliers, soit en forme de demi-cercle, soit carrés pour renforcer leurs fronts; sur les bastions mêmes, il était également d'usage d'en élever, afin d'augmenter leur commandement et de pouvoir placer ainsi deux étages de batteries. Ces cavaliers présentaient encore cet avan-



tage de défiler les courtines, les assiégeants ayant conservé, au commencement du xvi° siècle, la tradition des bastilles offensives du moyen âge, et établissant fréquemment leurs batteries de siège sur des terrassements assez élevés au-dessus du sol de la campagne. A défaut de cavaliers, lorsque l'assiégeant, soit par des terrassements, soit par suite de la disposition des dehors, dressait ses batteries sur un point élevé, dominant ou rasant les crêtes des défenses de la place, et les prenant en écharpe ou les enfilant, pouvait détruire les batteries à barbette des assiégés à une grande distance et sur une grande longueur, on construisit dès le xvi° siècle des traverses A (fig. 67 ler) de terre, munies parfois de gabionnades B au moment de l'attaque, pour augmenter leur hauteur.

Mais on ne tarda pas à reconnaître les inconvénients des ouvrages qui, tout en formant des saillants considérables sur les dehors, ne se reliaient pas à un système général de désense : ils n'étaient pas flanqués; obligés de

<sup>1</sup> Vue de la ville de Marseille (Mérian, Topogr. de la Gaule).

se défendre isolément, ils ne présentaient qu'un point sur lequel venaient converger les feux de l'assiégeant, et ne pouvaient opposer qu'une défense presque passive aux feux croisés des batteries de siége. En accumulant les obstacles, ils retardaient les travaux des ennemis sans pouvoir les détruire; on multiplia donc les bastions ou les plates-formes, c'est-à-dire qu'au lieu de les dresser seulement en avant des portes, ou, comme à Hull, dans un but spécial, on en établit de distance en distance pour éloigner les approches et mettre les anciens fronts fortifiés, que l'on conservait, à l'abri des feux de l'ennemi. Dans le procès-verbal dressé par Machiavel, déjà



cité sur les fortifications de Florence, nous lisons encore ces passages, touchant l'établissement de bastions ronds en avant des anciens fronts fortifiés: «..... Lorsqu'on a dépassé la route de San-Giorgio d'environ « cent cinquante brasses (environ 100 mètres), on rencontre un angle « rentrant que forme le mur en changeant de direction à cet endroit, pour « se diriger vers la droite. L'avis du capitaine fut qu'il serait utile d'élever « sur ce point ou une casemate, ou un bastion rond, qui battit les deux « flancs; et vous saurez que ce qu'il entend par là, c'est que l'on creuse « des fossés partout où il se trouve des murs, parce qu'il est d'avis que les « fossés sont la première et la plus forte défense des places. Après nous être « avancés d'environ cent cinquante autres brasses au delà, jusqu'à un en- « droit où se trouvent quelques contre-forts, il a été d'avis que l'on y con- « struisît un autre bastion; et il a pensé que si on le faisait assez fort et « suffisamment avancé, il pourrait rendre inutile la construction du bas- « tion de l'angle rentrant, dont il a été question précédemment.

« Au delà de ce point, on trouve une tour, dont il a été d'avis d'aug-« menter l'étendue et de diminuer la hauteur, en la disposant de manière « qu'on puisse manœuvrer sur son sommet des pièces de grosse artillerie; « il pense qu'il serait utile d'en faire autant à toutes les autres tours qui

<sup>1</sup> Défenses de la ville de Blaye (Topogr. de la Gaule, Merian).

« existent; il ajoute que plus elles sont rapprochées l'une de l'autre, plus « elles ajoutent à la force d'une place, non pas tant parce qu'elles frappent « l'ennemi en flanc que parce qu'elles l'atteignent de front... »

Presque toujours ces boulevards ou bastions (car nous pouvons dorénavant leur donner ce nom 1) n'étaient que des ouvrages de terre avec un revêtement de bois ou de maçonnerie, ne dépassant guère la crête de la contrescarpe du fossé. Lorsque pendant la première moitié du xvie siècle on remplaça les anciennes courtines et tours de maconnerie par des défenses nouvelles, tout en leur conservant un commandement élevé sur la campagne, en donnant aux tours un grand diamètre, à leurs maçonneries une très-forte épaisseur (ainsi que nous l'avons fait voir dans les fig. 49, 50 et 51) et aux bastions une forte saillie sur les courtines, on se préoccupa : 1º De protéger leur partie antérieure contre les feux convergents des batteries ennemies. A cet effet, on établit autour des bastions circulaires et à leur base de fausses braies masquées par la contrescarpe du fossé, et, pour rendre celles-ci plus fortes, on les flanqua quelquefois. C'était là déjà un grand progrès, car les bastions circulaires, comme les tours rondes, étaient faibles si on les prenait de face, ils n'opposaient aux feux convergents d'une batterie de brèche qu'une ou deux pièces de canon. Voici un exemple de ces fausses braies flanquées (fig. 682). Lorsque l'assiégeant avait détruit la batterie établie en A, qu'il avait terminé ses travaux d'approche, et qu'il débouchait sur le chemin couvert en B, il lui fallait culbuter les défenseurs de ce chemin

<sup>1</sup> Voy. BASTILLE, BASTION, BOULEVARD.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Della Cosmogr. universale, Sebast. Munstero, 1558, petit in-folio: La città d'Augusta, p. 676 (Augsbourg). Le bastion que nous donnons ici dépend d'un ouvrage avancé fort important qui protégeait un ancien front de vieilles murailles bâties en arrière d'un large fossé plcin d'eau. La courtine G est faiblement flanquée par le bastion, parce qu'elle est dominée et cufilée dans toute su longueur par les vieilles murailles de la ville; quant à la courtine H, elle se trouvait slanquée par la fausse braie et par l'épaule E du bostion. Si le bastion pouvait être dissicilement attaqué derrière les slancs de la sausse braie en D, il était impossible de l'attaquer du côté de la courtine G, car alors l'assiégeant se trouvait pris à revers par l'artillerie postée sur les vieux remparts qui commandaient le flanc I du bastion. On commençait dès lors à appliquer avec assez de méthode le principe : Les declans doivent commander les dehors, et l'assaillant devenu maître du bastion se trouvait exposé aux feux d'un front très-étendu (voy. fig. 68 bis). — A est le front des vicilles inurailles remparées; B, un large cours d'eau; G, un chemin couvert avec barrière, terrassé contre l'ouvrage avancé; D, un petit cours d'eau; E, des traverses; F, des ponts; G, un rempart traversant le fossé, mais dominé, enfilé et battu à revers par les vieilles murailles A de la ville; H, l'ouvrage avancé; l, un front de vieilles murailles dérasées et remparées; K, un front remparé: ces deux remparts bas sont battus de tous côtés par les murailles de la ville; L, des ponts; M, le fossé plein d'eau; N, les bastions de terre, charpente et clayonnages, dont l'un est détaillé dans la figure 68; O, les restes de vieilles désenses terrassées ; P, les chemins couverts de l'ouvrage avancé. (Voyez le plan de la ville d'Augsbourg. Introduction à la Fortification, dédiée à monseigneur le duc de Bourgogne. Paris. 1722, in-f°, ital.)

couvert protégés par un talus et une palissade; s'il parvenait à gagner le fossé, il était reçu par les feux rasants et croisés de deux pièces placées dans les flancs de la fausse braie en C, et par la mousqueterie des défenseurs de cet ouvrage inférieur préservé jusqu'au moment de l'assaut par la contrescarpe du fossé. Combler le fossé sous le feu croisé de ces deux pièces était une

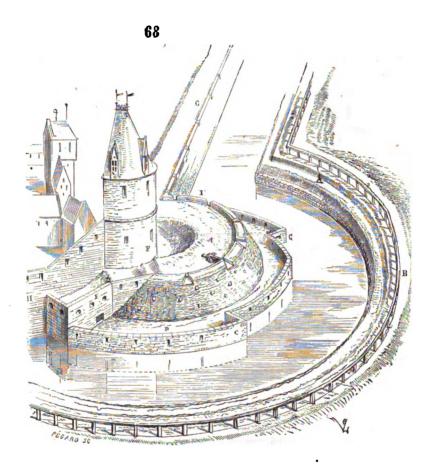

opération fort périlleuse; il fallait alors détruire la fausse braie et ses flancs C par du canon. Si l'on voulait tourner les flancs et prendre la fausse braie en D, par escalade, on était reçu par les pièces masquées du second flanc E. Enfin, ces obstacles franchis et le bastion emporté, l'assaillant trouvait encore les vieilles défenses F conservées et surélevées, dont les parties inférieures masquées par l'élévation du bastion pouvaient être munies d'artillerie ou d'arquebusiers. 2° De masquer l'artillerie destinée à flanquer les

courtines, lorsque celles-ci étaient détruites et que l'assiégeant tentait le passage du fossé pour s'emparer de la brèche. Afin d'obtenir ce résultat,



les ingénieurs du xvi siècle donnèrent, ainsi que nous l'avons vu déjà, une forte saillie aux bastions ronds sur les courtines, de manière à former un rentrant dans lequel on ménageait des embrasures de canon (fig. 691). Mais

1 Della Cosmogr. universale, Sebast. Munstero, 1558, pelit in-folio: Sito et fig. di Francofordia città, come è nel anno 1546. — Le bastion figuré dans cette vue commande la rivière (le Mein) et tout un front des remparts de la ville. Cet angle fortifié est fort intéressant à étudier, et la gravure que nous avons copiée, en cherchant à la rendre plus claire, indique les diverses modifications et améliorations apportées à la défense des places pendant le xviº siècle. On a conservé, au centre du bastion neuf, l'ancienne tour du coin qui sert de tour de guet; cette tour fut évidemment exhaussée d'un étage au xviº siècle. Le bastion est muni de deux étages de batteries; celle inférieure est couverte et masquée par la contrescarpe du fossé faite comme un mur de contre-garde. Cette batterie couverte ne pouvait servir qu'au moment où l'assiégeant débouchait dans le fossé. Le rentrant A, qui contient une batterie casematée, est protégé par l'épaule du bastion et par un mur B, et commande la rivière. Des évents C permettent à la fumée de la batterie couverte de s'échapper. Au delà du ponceau est un rempart élevé en avant des vieilles murailles et commandé par elles et les tours; il est garni d'une fausse braie destinée à défendre le passage du fossé. On remarque des contre-forts qui viennent buter le revêtement de ma-



l'espace manquait dans les gorges A (fig.69 bis) pour le service de l'artillerie; leur étroitesse les rendait difficiles à défendre lorsque l'ennemi, après s'être emparé du bastion, cherchait à pénétrer plus avant. Nous avons vu comme avant l'invention des bouches à feu il était difficile d'opposer à une colonne d'assaut étroite, mais profonde, se précipitant sur les chemins de ronde, un front de défenseurs assez épais pour rejeter les assaillants au dehors (fig.16).



L'artillerie à feu ouvrant dans les bastions ou courtines de larges brèches praticables, par suite de l'éboulement des terres, les colonnes d'assaut pouvaient dès lors être non-seulement profondes, mais aussi présenter un grand front; il fallait donc leur opposer un front de défenseurs d'une étendue au moins égale pour qu'il ne risquât pas d'être débordé: les gorges étroites des bastions circulaires primitifs, même bien remparées à l'intérieur, étaient facilement prises par des colonnes d'assaut dont la force d'impulsion est d'une grande puissance. On s'aperçut bientôt des inconvénients graves attachés aux gorges étroites, et au lieu de conserver pour les bastions la forme circulaire, on leur donna (fig. 70) une face B et deux cylindres C qu'on désigna sous les noms d'orillons. Ces bastions enfilaient les fossés au moyen de pièces masquées derrière les orillons, mais ne se défendaient que sur la face, ne résistaient pas à des feux obliques, et sur-

connerie du rempart et qui descendent dans la fausse braie; celle-ci est enfilée par les feux du bastion d'angle et par un rentrant du rempart D. Si ce n'était l'exiguïté des espaces, cette défense passerait encore pour être assez forte. Nous avons donné cet exemple, bien qu'il n'appartienne pas à l'architecture militaire française; mais il faut songer qu'au moment de la transition de la fortification ancienne à la fortification moderne, les diverses nations occidentales de l'Europe adoptaient rapidement les perfectionnements nouveaux introduits dans l'art de défendre les places, et la nécessité forçait d'oublier les traditions locales.

1 Les murs de la ville de Narbonne, rebâtis presque entièrement pendant le xvi° siècle, quelques anciens ouvrages des fortifications de Caen, etc., présentaient des défenses construites suivant ce principe.

tout ne se protégeaient pas les uns les autres; en effet (fig. 71), leurs feux ne pouvaient causer aucun dommage à une batterie de brèche dressée en A, qui ne se trouvait battue que par la courtine. On était encore tellement préoccupé de la défense rapprochée et de donner à chaque partie de la fortification une force qui lui fût propre (et c'était un reste de l'archi-



tecture militaire féodale du moyen âge, où chaque ouvrage, comme nous l'avons démontré, se défendait par lui-même et s'isolait), qu'on regardait comme nécessaires les faces droites CD qui devaient détruire les batteries placées en B; réservant seulement les feux E enfilant le fossé pour le moment où l'ennemi tentait de passer ce fossé et de livrer l'assaut par une brèche faite en G. Ce dernier vestige des traditions du moyen âge ne tarda pas à s'effacer, et dès le milieu du xvi siècle on adopta généralement une forme de bastions qui donna à la fortification des places une force égale à l'attaque, jusqu'au moment où l'artillerie de siége acquit une puissance irrésistible.

Il semblerait que les ingénieurs italiens, qui à la fin du xv° siècle étaient si peu avancés dans l'art de la fortification, ainsi que le témoigne Machiavel, cussent acquis une certaine supériorité sur nous à la suite des guerres des dernières années de ce siècle et du commencement du xv1°. De 1525 à 1530, San Michele fortifia une partie de la ville de Vérone, et déjà il avait donné à ses bastions une forme qui ne fut guère adoptée en France que vers

le milieu du xvi siècle 1. Quoi qu'il en soit, renonçant aux bastions plats,



les ingénieurs français de la seconde moitié du xvie siècle les construi-



sirent avec deux faces formant un angle obtus A (fig. 72), ou formant un

<sup>1</sup> Cependant il existe un plan manuscrit de la ville de Troyes dans les archives de cette ville, qui indique de la manière la plus évidente de grands bastions à orillons et faces formant un angle obtus; et ce plan ne peut être postérieur à 1530. (Voy. Boulevard, fig. 12.)



 $\cdot$  angle droit ou aigu B, afin de battre les abords des places par des feux 1. — 56

croisés, en réservant des batteries casematées en C, quelquefois même à deux étages, et garanties des feux de l'assiégeant par les orillons, pour pouvoir prendre une colonne d'assaut en flanc et presque à revers, lorsque celle-ci s'élançait sur la brèche. Dans la figure que nous donnons (fig. 72 bis), où se trouve représentée cette action, on reconnaîtra l'utilité des flancs masqués par des orillons: une des faces du bastion A a été détruite pour permettre l'établissement de la batterie de brèche en B; mais les pièces qui



garnissent le flanc couvert de ce bastion restent encore intactes et peuvent jeter un grand désordre parmi les troupes envoyées à l'assaut, au moment du passage du fossé, si au sommet de la brèche la colonne d'attaque est arrêtée par un rempart intérieur C élevé en arrière de la courtine, d'une épaule de bastion à l'autre, et si ce rempart est flanqué de pièces d'artillerie. Nous avons figuré également le bastion remparé à la gorge, les assiégés prévoyant qu'ils ne pourront le défendre longtemps. Au lieu de remparer les gorges des bastions à la hâte, et souvent avec des moyens insuffisants, on prit le parti, dès la fin du xvi siècle, dans certains cas, de les remparer d'une manière permanente (fig. 72 bis' 1), ou d'isoler les bas-

<sup>1</sup> Delle fortificazione di Giov. Scala, al christo. re di Francia di Navarra, Henrico IV. Roma, 1596. La figure reproduite ici est intitulée: « Piatta forma fortissima difesa et

tions en creusant un fossé derrière la gorge, et de ne les mettre en communication avec le corps de la place que par des ponts volants ou des passages très-resserrés et pouvant être facilement barricadés (fig. 72 bis"):



on évitait ainsi que la prise d'un bastion n'entraînât immédiatement la reddition du corps de la place.

Si ingénieux que fussent ces expédients pour défendre les parties

« sicura, con una gagliarda retirata dietro o attorno della gola. » — A, rempart, dit la légende, d'arrière-défense, épais de 50 pieds; B, parapet épais de 15 pieds et haut de 4 pieds; C, escarpement de la retirade, 14 pieds de haut; D, espace plein qui porte une pente douce jusqu'au point G; H, flanquement masqué par l'épaule I; K, parapet épais de 24 pieds, élevé de 48 pieds au-dessus du fossé. (Scala parle ici de pieds romains, 0°, 297,896.)

1 Ibid. Planche intitulée: « D'un buon modo da fabricare una piatta forma gagliarda « et sicura, quantunque lasi a disunita della cortina. » — X, rempart derrière la courtine, dit la légende; C, pont qui communique de la ville à la plate-forme (bastion); D, terreplein; E, épaules; I, flancs qui seront faits assez bas pour être couverts par les épaules E.... Scala donne, dans son Traité des fortifications, un grand nombre de combinaisons de bastions; quelques-unes sont remarquables pour l'époque.

saillantes des fortifications, on ne tarda pas à reconnaître qu'ils avaient l'inconvénient de diviser les ouvrages, d'ôter les moyens d'accéder facilement et rapidement du dedans de la ville à tous les points extérieurs de la défense, tant il est vrai que les formules les plus simples sont celles qu'on adopte en dernier lieu. On laissa donc les bastions ouverts à la gorge, maison établitentre eux, et en avant des courtines, des ouvrages isolés qui



devinrent d'une grande utilité pour la défense, et qui furent souvent employés pour empêcher les approches devant des fronts faibles ou de vieilles murailles. On leur donna le nom de ravelins ou de demi-lunes, lorsque ces ouvrages ne présentaient que la forme d'un petit bastion, et de tenailles si deux de ces ouvrages étaient réunis par un front (fig. 72 ter). A est un ravelin et B une tenaille. Ces ouvrages étaient déjà en usage à la fin du xvi° siècle, pendant les guerres de religion; leur peu de relief les rendait difficiles à détruire, en même temps que leurs feux rasants produisaient un grand effet.

C'est aussi pendant le cours du xvi siècle qu'on donna un talus prononcé aux revêtements des bastions et courtines, afin de neutraliser l'effet des boulets, car ceux-ci avaient naturellement moins de prise sur les parements, lorsqu'ils ne les frappaient pas à angle droit. Avant l'invention des bouches à feu, le talus n'existait qu'au pied des revêtements, pour éloigner un peu l'assaillant et le placer sous la projection oblique des projectiles tombant des mâchicoulis des hourds, et l'on tenait au contraire à maintenir les parements verticaux pour rendre les escalades plus difficiles.

A partir du moment où les bastions accusèrent une forme nouvelle, le système de l'attaque comme celui de la désense changea complétement. Les approches durent être savamment combinées, car les feux croisés des faces des bastions enfilaient les tranchées et prenaient les batteries de siége en écharpe. On dut commencer les boyaux de tranchée à une grande distance des places, établir des premières batteries éloignées pour détruire les parapets des bastions dont les feux pouvaient bouleverser les travaux des pionniers, puis arriver peu à peu à couvert jusqu'au revers du fossé en se protégeant par des places d'armes pour garder les batteries et les tranchées contre les sorties de nuit des assiégés, et établir là sa dernière batterie pour faire la brèche. Il va sans dire que, même avant l'époque où l'art de la fortification fut soumis à des formules régulières, avant les Errard de Bar-le-Duc, les Antoine Deville, les Pagan, les Vauban, les ingénieurs avaient dû abandonner les dernières traditions du moyen age. Mais, partant de cette règle que ce qui défend doit être défendu, on multipliait les obstacles, les commandements, les réduits à l'infini, et l'on encombrait les défenses de tant de détails, on cherchait si bien à les isoler, qu'en cas de siège, la plupart devenaient inutiles, nuisibles même, et que des garnisons sachant toujours trouver une seconde défense après que la première était détruite, une troisième après la seconde, les défendaient mollement les unes après les autres, se fiant toujours à la dernière pour résister.

Machiavel, avec le sens pratique qui le caractérise, avait déjà, de son temps, prévu les dangers de ces complications dans la construction des ouvrages de défense, car dans son Traité de l'art de la guerre, livre VII, il dit : «..... Et ici je dois donner un avis : 1° à ceux qui sont chargés de « défendre une ville, c'est de ne jamais élever de bastions détachés des « murs; 2° à ceux qui construisent une forteresse, c'est de ne pas établir « dans son enceinte des fortifications qui servent de retraite aux troupes « qui ont été repoussées des premiers retranchements. Voici le motif de « mon premier avis : c'est qu'il faut toujours éviter de débuter par un « mauvais succès, car alors vous inspirez de la défiance pour toutes vos « autres dispositions, et vous remplissez de crainte tous ceux qui ont « embrassé votre parti. Vous ne pourrez vous garantir de ce malheur en « établissant des bastions hors des murailles. Comme ils seront constam-« ment exposés à la fureur de l'artillerie, et qu'aujourd'hui de semblables « fortifications ne peuvent longtemps se défendre, vous finirez par les « perdre, et vous aurez ainsi préparé la cause de votre ruine. Lorsque

« les Génois se révoltèrent contre le roi de France Louis XII, ils bâtirent « ainsi quelques bastions sur les collines qui les environnent, et la prise « de ces bastions qui furent emportés en quelques jours entraîna la perte « de la ville même. Quant à ma seconde proposition, je soutiens qu'il n'y « a pas de plus grand danger pour une forteresse que d'avoir des arrière-« fortifications, où les troupes puissent se retirer en cas d'échec ; car « lorsque le soldat sait qu'il a une retraite assurée quandil aura abandonné « le premier poste, il l'abandonne en effet, et fait perdre ainsi la forteresse « entière. Nous en avons un exemple bien récent par la prise de la forte-« resse de Forli, défendue par la comtesse Catherine, contre César Borgia. « fils du pape Alexandre VI, qui était venu l'attaquer avec l'armée du roi « de France. Cette place était pleine de fortifications où l'on pouvait « successivement trouver une retraite. Il y avait d'abord la citadelle sépa-« rée de la forteresse par un fossé qu'on passait sur un pont-levis, et cette « forteresse était divisée en trois quartiers séparés les uns des autres par « des fossés remplis d'eau et des ponts-levis. Borgia, ayant battu un de « ces quartiers avec son artillerie, fit une brèche à la muraille, que ne « songea point à désendre M. de Casal, commandant de Forli. Il crut « pouvoir abandonner cette brèche pour se retirer dans les autres quar-« tiers. Mais Borgia, une sois maître de cette partie de la forteresse, le « fut bientôt de la forteresse tout entière, parce qu'il s'empara des ponts « qui séparaient les différents quartiers. Ainsi fut prise cette place qu'on « avait cru jusqu'alors inexpugnable, et qui dut sa perte à deux fautes « principales de l'ingénieur qui l'avait construite : 1º Il y avait trop mul-« tiplié les défenses; 2° il n'avait pas laissé chaque quartier maître de ses « ponts 1...» L'artillerie avait aussi bien changé les conditions morales de la défense que les conditions matérielles : autant au xiiie siècle il était bon de multiplier les obstacles, de bâtir réduit sur réduit, de morceler les défenses, parce qu'il fallait attaquer et défendre pied à pied, en venir à se prendre corps à corps; autant il était dangereux, en face des puissants moyens de destruction de l'artillerie à seu, de couper les communications, d'encombrer les défenses, car le canon bouleversait ces ouvrages compliqués, les rendait inutiles, et en couvrant les défenseurs de leurs débris, les démoralisait et leur ôtait les moyens de résister avec ensemble.

Déjà dans la fortification antérieure à l'emploi des bouches à feu on avait reconnu que l'extrême division des défenses rendait le commandement difficile pour un gouverneur de place, et même pour le capitaine d'un poste; dans les défenses isolées, telles que les tours, ou donjons ou portes, on avait senti la nécessité, dès les xi° et xii° siècles, de pratiquer dans les murs ou à travers les voûtes des conduits ou des trappes, sortes de porte-voix qui permettaient au chef du poste, placé au point d'où l'on pouvait le mieux découvrir les dehors, de donner des ordres à chaque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres compl. de N. Machiavelli, édit. Buchon, 1852. Voyez le château de Milan (fig. 67), qui présente tous les défauts signalés par Machiavel.

étage. Mais lorsque le fracas de l'artillerie vint s'ajouter à ses effets matériels, on comprendra combien ces moyens de communication étaient insuffisants; le canon devait donc faire adopter, dans la construction des fortifications, de larges dispositions, et obliger les armées assiégeantes et assiégées à renoncer à la guerre de détail.

La méthode qui consistait à fortifier les places en dehors des vieux murs avait des inconvénients: l'assiégeant battait à la fois les deux défenses, la seconde surmontant la première; il détruisait ainsi les deux obstacles, ou au moins, bouleversant le premier, écrêtait le second, réduisait ses merlons en poussière, démontait à la fois les batteries inférieures et supérieures (voy. la fig. 64). S'il s'emparait des défenses antérieures, il pouvait être arrêté quelque temps par l'escarpement de la vieille muraille : mais celle-ci. étant privée de ses batteries découvertes, ne présentait plus qu'une défense passive qu'on faisait sauter sans danger et sans être obligé de se couvrir. Machiavel recommandait-il aussi, de son temps déià, d'élever en arrière des vieux murs des villes des remparts fixes avec fossé. Laissant donc subsister les vieilles murailles comme premier obstacle pour résister à un coup de main ou pour arrêter l'ennemi quelque temps, renonçant aux boulevards extérieurs et ouvrages saillants qui se trouvaient exposés aux feux convergents des batteries de siége et étaient promptement bouleversés, on établit quelquesois en arrière des auciens fronts qui, par leur faiblesse, devaient être choisis par l'ennemi comme point d'attaque, des remparts bastionnés, formant un ouvrage à demeure, analogue à l'ouvrage provisoire que nous avons représenté dans la fig. 57. C'est d'après ce principe qu'une partie de la ville de Metz avait été fortifiée, après la levée du siége mis par l'armée impériale, vers la fin du xviº siècle, du côté de la porte Sainte-Barbe (fig. 73 1). Ici les anciens murs A avec leurs lices étaient laissés tels quels; des batteries à barbette étaient seulement établies dans les anciennes lices B. L'ennemi, faisant une brèche dans le front CD, qui se trouvait être le plus faible puisqu'il n'était pas slanqué, traversant le fossé et arrivant dans la place d'armes E, était battu par les deux demi-bastions FG, et exposé à des feux de face et croisés. Du dehors, ce rempart, étant plus bas que la vieille muraille, se trouvait masqué, intact; ses flancs à orillons présentaient une batterie couverte et découverte enfilant le fossé.

Le mérite des ingénieurs du xvii siècle, et de Vauban surtout, ça été de disposer les défenses de façon à faire converger sur le premier point attaqué et détruit par l'ennemi les feux d'un grand nombre de pièces d'artillerie, de changer ainsi au moment de l'assaut les conditions des armées assiégeantes et assiégées, de simplifier l'art de la fortification, de laisser de côté une foule d'ouvrages de détail fort ingénieux sur le papier, mais qui ne sont que gênants au moment d'un siége et coûtent fort cher. C'est ainsi que peu à peu on donna une plus grande superficie aux bastions; qu'on supprima les orillons d'un petit diamètre, qui, détruits par l'artil-

<sup>1</sup> Topogr. de la Gaule, Mérian. Topogr. de la France, Biblioth. nation.

lerie des assiégeants, encombraient de leurs débris les batteries destinées à enfiler le fossé au moment de l'assaut; qu'on apporta la plus grande attention aux profils comme étant un des plus puissants moyens de



retarder les travaux d'approche; qu'on donna une largeur considérable aux fossés en avant des fausses braies; qu'on remplaça les revêtements de pierre pour les parapets par des talus de terre gazonnée; qu'on masqua les portes en les défendant par des ouvrages avancés et en les flanquant, au lieu de faire résider leur force dans leur propre construction.

Un nouveau moyen de destruction rapide des remparts était appliqué au commencement du xvi° siècle : après avoir miné le dessous des revêtements des défenses, comme on le faisait de temps immémorial, au lieu de les étançonner par des potelets auxquels on mettait le feu, on établissait des fourneaux chargés de poudre à canon, et l'on faisait sauter ainsi des

portions considérables des terrassements et revêtements. Ce terrible expédient, déjà pratiqué dans les guerres d'Italie, outre qu'il ouvrait de larges brèches aux assaillants, avait pour effet de démoraliser les garnisons. Cependant on avisa bientôt au moyen de prévenir ces travaux des assiégeants; dans les places où les fossés étaient secs, on pratiqua, derrière les revêtements des remparts, des galeries voùtées, qui permettaient aux défenseurs de s'opposer aux placements des fourneaux de mine (fig. 73 bis 1), ou de distance en distance on creusa des puits permanents dans le terre-plein des bastions, pour de là pousser des rameaux de contre-mine au moment du siége, lorsque l'on était parvenu à reconnaître



la direction des galeries des mineurs ennemis, direction qui était indiquée par une observation attentive, au fond de ces puits, du bruit causé par la sape. Quelquefois encore des galeries de contre-mine furent pratiquées sous le chemin couvert ou sous le glacis, mais il ne paraît guère que ce dernier moyen ait été appliqué d'une manière régulière avant l'adoption du système de la fortification moderne.

Ce ne fut que peu à peu et à la suite de nombreux tâtonnements qu'on put arriver à des formules dans la construction des ouvrages de défense. Pendant le cours du xvi siècle on trouve à peu près en germes les divers systèmes adoptés depuis, mais la méthode générale fait défaut; l'unité du pouvoir monarchique pouvait seule conduire à des résultats définitifs : aussi est-il curieux d'observer comme l'art de la fortification appliqué à l'artillerie à feu suit pas à pas les progrès de la prépondérance royale sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Della fortific. delle citte, di M. Girol. Maggi e del cap. Jacom. Castriotto, ingeniero del christo re di Francia, 1583.

le pouvoir féodal. Ce n'est qu'au commencement du xvii siècle, après les guerres religieuses sous Henri IV et Louis XIII, que les travaux de fortification des places sont tracés d'après des lois fixes, basées sur une longue observation; qu'ils abandonnent définitivement les derniers restes des anciennes traditions pour adopter des formules établies sur des calculs nouveaux. Dès lors les ingénieurs ne cessèrent de chercher la solution de ce problème : voir l'assiégeant sans être vu, en se ménageant des feux croisés et défilés. Cette solution exacte rendrait une place parfaite et imprenable; elle est, nous le crovons du moins, encore à trouver. Nous ne pourrions, sans entrer dans de longs détails qui sortiraient de notre sujet, décrire les tentatives qui furent faites depuis le commencement du xym siècle pour conduire l'art de la fortification au point où l'a laissé Vauban. Nous donnerons seulement, pour faire entrevoir les nouveaux principes sur lesquels les ingénieurs modernes allaient établir leurs systèmes, la première figure du traité du chevalier de Ville 1. « L'exa-« gone, dit cet auteur, est la première figure qu'on peut fortifier, le



« bastion demeurant angle droit; c'est pourquoi nous commencerons « par celle-là, de laquelle ayant donné la méthode, on s'en servira en « même façon pour toutes les autres figures régulières... (fig. 74). On construira premièrement une figure régulière, c'est-à-dire ayant les costez « et les angles égaux; d'autant de costez qu'on voudra que la figure ait « des bastions... Dans cette figure nous avons mis la moitié d'un exa- « gone, auquel ayant montré comme il faut faire un bastion, on fera de « même sur tous les autres angles. Soit l'angle RHL de l'exagone sur « lequel il faut faire un bastion. On divisera un des côtés HL en trois

<sup>1</sup> Les Fortifications du chevalier Antoine de Ville, 1640, chap. vm.

« parties égales, et chacune d'elles en deux, qui soient HF et HQ de l'au-« tre..., qui seront les demi-gorges des bastions; et sur les points F et Q « soient élevés perpendiculairement les flancs FE, QM égaux aux demi-« gorges; d'une extrémité de flanc à l'autre soit mené EM, soit prolongé « le demi-diamètre SH..., et soit fait IA égal à IE; après soit mené AE, « AM, qui feront le bastion QMAEF rectangle, et prendra autant de dé-« fense de la courtine qui se peut, laquelle on cognoîtra où elle com-« mence si l'on prolonge les faces AE, AM, jusqu'à ce qu'elles rencontrent « icelle courtine en B et en K, la ligne de défense sera AC...

« On remarquera que cette méthode ne peut servir aux places de « moins de six bastions, parce que les flancs et les gorges demeurant « de juste grandeur, le bastion vient angle aigu. Quant aux autres par- « ties, on fera la largeur du fossé ou contre-escarpe VX, XZ parallèle à « la face du bastion, à la largeur distante d'icelle autant que le flanc « est long... »

De Ville admet les orillons ou épaules aux flancs des bastions, mais il préfère les orillons rectangulaires aux circulaires. Il joint au plan (fig. 74) le profil de la fortification (fig. 74 bis).

« Soit menée à plaisir, ajoute de Ville; la ligne CV, et sur icelle soit pris « CD, cinq pas; sur le point D, soit eslevée la perpendiculaire DF, égale à « CD, et soit tiré CF, qui sera la montée du rempart : du point F, soit « mené FG, de quinze pas, parallèle à CV, et sur le point G soit eslevé « GH d'un pas, et soit mené FH, qui sera le plan du rempart avec sa a pente vers la place. HI sera fait de quatre pieds, et GL sera de cinq pas « l'époisseur du parapet ; KL sera tracé verticalement, mais K doit estre « deux pas plus haussé que la ligne CV; après sera mené KN, le talus du « parapet, NY le chemin des rondes sera d'environ deux pas, et M moins « de demi pas d'epesseur dont sa hauteur MY sera de sept ou huit pieds; « par après MP soit menée perpendiculaire sur CV, de façon qu'elle soit « de cinq pas au-dessous de O, c'est-à-dire au-dessous du niveau de la « campagne, qui est la profondeur du fossé. PQ est le talus de la mu-« raille qui doit estre d'un pas et demi, et O sera le cordon un peu plus « haut que l'esplanade : la largeur du fossé QR aux grandes places sera « de vingt-six pas, aux autres vingt et un pas; RS soit de deux pas et « demi, le talus de la contrescarpe, sa hauteur ST cinq pas; le corridor « (chemin couvert) TV qui sera sur la ligne CV aura de largeur cinq à six « pas; l'esplanade (le glacis) sera haute par-dessus le corridor d'un pas « et demi VX, et laquelle s'ira perdant à quinze ou vingt pas en la cam-« pagne..., et sera fait le profil : desquels il y en a de diverses sortes ... « Les pas s'entendent de cinq pieds de roy... »

De Ville recommande les fausses braies en avant du rempart comme donnant beaucoup de force aux places, en ce qu'étant masquées par le profil du chemin couvert, elles retardent l'établissement des batteries de brèche et battent le débouchement des boyaux de tranchée dans le fossé: il les fait de terre (fig. 75) et ainsi que l'indique le profil, en A.

Il en était alors de la fortification comme de toutes les autres branches de l'art de l'architecture : on se passionnait pour les formules, chaque ingénieur apportait son système; et si nous avons parlé du chevalier de Ville, c'est que ses méthodes sont pratiques et résultent de l'expérience.



Mais Vauban reconnut que les bastions construits par les ingénieurs qui l'avaient précédé étaient trop petits, leurs flancs trop courts et faibles, les demi-gorges trop étroites, les fossés mal alignés, et les chemins couverts d'une trop faible largeur, les places d'armes petites, et les ouvrages extérieurs insuffisants. C'est à lui et à M. de Cohorn que l'on dut des systèmes de fortification bien supérieurs à ceux qui les ont précédés. Toutefois, de l'aveu même de ces deux hommes célèbres, et malgré leurs efforts, l'attaque resta supérieure à la défense.

ARCHITRAVE, s. f. Ce mot, qui désigne le premier membre de l'entablement antique, ne trouvait pas son emploi du xº au xviº siècle, puisque alors on avait abandonné la plate-bande posant sur des colonnes; cellesci n'étant plus destinées à porter que des arcs. Si dans quelques cas particuliers, pendant le moyen âge, des plates-bandes sont posées d'une colonne à l'autre, on doit plutôt les regarder comme des linteaux que comme des architraves (voy. LINTEAU), car l'architrave demande, pour conserver son nom, la superposition de la frise et de la corniche. En effet, architrave signifie proprement maîtresse poutre, et dans l'entablement antique c'est elle qui porte les autres membres de l'entablement. C'est à l'époque de la renaissance que l'on retrouve l'architrave employée avec les ordres antiques, et ses proportions sont alors, par rapport au diamètre de la colonne, très-variables. L'architrave antique est formée d'une seule pièce d'une colonne à l'autre. Il n'y a pas d'exception à cette règle dans l'architecture grecque; si déjà les Romains ontappareillé des architraves en claveaux, c'est une fausse application du principe de l'entablement antique. Lorsqu'on rencontre des architraves dans les ordres appartenant à l'architecture de la renaissance, elles sont généralement, de même que pendant la bonne antiquité, formées d'un seul morceau de pierre. Ce n'est guère que vers la moitié du xvr siècle que l'on eut l'idée d'appareiller les architraves; et plus tard encore, quand la manie de copier les formes de l'architecture antique s'empara des architectes, sans avoir

égard aux principes de la construction de cette architecture, on appareilla ensemble l'architrave et la frise, en faisant passer les coupes des claveaux à travers ces deux membres de l'entablement : c'était un grossier contre-sens qui s'est perpétué jusqu'à nos jours.

ARDOISE, s. f. Schiste lamelleux. Dans les contrées où le schiste est facile à exploiter, on s'en est servi de tout temps, soit pour daller les intérieurs des habitations, soit pour les couvrir, ou pour clore des champs. La ténacité de cette matière, sa résistance, la facilité avec laquelle elle se délite en lames minces, ont du nécessairement engager les constructeurs à l'employer. On a utilisé cette matière aussi comme moellon. L'Anjou, quelques parties des Pyrénées, les Ardennes, ont conservé de très-anciennes constructions bâties de schiste qui ont parfaitement résisté à l'action du temps. Mais c'est principalement pour couvrir les charpentes que les ardoises ontété employées. Il paraîtrait que dès le xr° siècle, dans les contrées schisteuses, on employait l'ardoise concurremment avec la tuile creuse ou plate. Dans des constructions de cette époque nous avons retrouvé de nombreux fragments de grandes ardoises 1 très-épaisses et mal coupées, mais n'en constituant pas moins une excellente couverture. Toutesois, tant qu'on ne trouva pas les moyens d'exploiter l'ardoise en grand, de la déliter et de la couper régulièrement, on dut préférer la tuile qui, faite avec soin, couverte d'émaux de différentes couleurs, était d'un aspect beaucoup plus riche et monumental. Les ardoises n'étaient guère employées que pour les constructions vulgaires, et comme on les emploie encore aujourd'hui dans le Mont Dor, dans la montagne Noire et dans les Ardennes. Ce ne fut guère que vers la fin du XIIº siècle que l'ardoise devint d'un emploi général dans le nord et l'ouest de la France. Des palais, des maisons de riches bourgeois, des églises même étaient déjà couvertes d'ardoises. L'adoption des combles coniques pour les tours des châteaux rendait l'emploi de l'ardoise obligatoire, car on ne pouvait convenablement couvrir un comble conique avec de la tuile, à moins de la faire fabriquer exprès et de diverses largeurs, tandis que l'ardoise, pouvant se tailler facilement, permettait de chevaucher toujours les joints de chaque rang d'une couverture conique. Lorsque les couvertures coniques étaient d'un très-petit diamètre, sur les tourelles des escaliers, par exemple, afin d'éviter les cornes saillantes que des ardoises plates n'eussent pas manqué de laisser voir sur une surface curviligne convexe, on taillait leur extrémité inférieure en forme d'écaille, et l'on avait le soin de les tenir trèsétroites pour qu'elles pussent mieux s'appliquer sur la surface courbe (fig. 1); et comme chaque rang, en diminuant de diamètre, devait diminuer le nombre des ardoises qui le composaient, on arrêtait souvent de distance en distance le système des rangs d'écailles par un rang droit, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les voûtes de l'ancienne cathédrale de Carcassonne (Saint-Nazaire) étaient, dans l'origine, couvertes de grandes ardoises provenant de la montagne Noire.

l'on reprenait au-dessus les écailles en moindre nombre, sans que l'œil fût choqué du changement apporté dans le recouvrement régulier des joints (fig. 2); ou bien encore, lorsque parsuite d'un recouvrement régulier



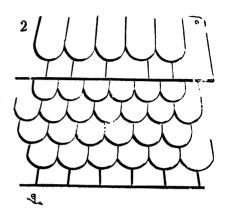

de quelques rangs sur une surface conique, les ardoises devenaient trop étroites pour qu'il fût possible de continuer, on reprenait le rang suivant par des ardoises couvrant deux joints (fig. 3).

Suivant la nature du schiste, les ardoises étaient plus ou moins grandes



ou épaisses. Dans la montagne Noire, dans une partie de l'Auvergne, les schistes se délitent mal et sont remplis de filons durs qui empêchent de les tailler régulièrement: aussi, dans ces contrées, les couvertures sont grossières; mais dans les Ardennes, sur les bords de la Moselle, et dans l'Anjou, les schistes, très-purs, permettent une grande régularité dans la taille de l'ardoise, et dès le XIII° siècle on n'a pas manqué de prositer des qualités

de ces matériaux pour faire des couvertures à la fois solides, faciles à poser, peu dispendieuses et d'une apparence fort agréable. La couleur de l'ardoise de l'Anjou, son aspect métallique et son peu d'épaisseur, se mariant parfaitement avec le plomb, on continuait à employer ce métal pour garnir les poinçons, les faîtages, les arêtiers, les noues, les lucarnes, réservant l'ardoise pour les grandes parties plates. Mais les architectes du xm° siècle avaient une sorte de répulsion pour la banalité, qui leur fit bientôt chercher les moyens d'employer l'ardoise en la faisant servir à la décoration en même temps qu'à la couverture des édifices. Ils avaient remarqué que l'ardoise produit des reflets différents suivant qu'on présente sa surface dans un sens ou dans l'autre à la lumière du soleil; ils utilisèrent sans dépense aucune cette propriété de l'ardoise, pour former

sur leurs combles des mosaïques de deux tons (fig. 4). Souvent aussi ils

| Villeit    |          | Willia 4 |            |         | 1_      |
|------------|----------|----------|------------|---------|---------|
| VIIIIIIIII | (4):     |          | VI)//      | an di   | 7///    |
| 111111     | Marin.   | Hillard  |            | Willel  | 16      |
|            | Nia/H    | 144      | 11111      |         |         |
| ij(1).iij  | 1        |          | teidililli |         | $\perp$ |
| J)ji       | With.    | filia    | iiii)      |         |         |
| 17/2       | Hijile G |          |            | 11/1/1/ | 1/2     |
| 12/1/1     | 1111     | THE      | 12.        | 11      | 1,      |
| 4 9/19/0   |          |          | 11.11      |         | $\Box$  |

taillèrent leurs ardoises de diverses manières (fig. 5), ou les posèrent de

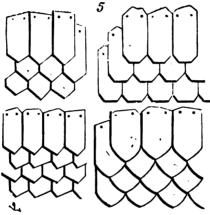

façon à rompre la monotonie des couvertures, soit en quinconce (fig. 6),

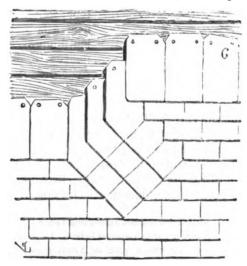

soit en épi (fig. 7); soit, ainsi que cela se pratique sur les bords de la Moselle,

et particulièrement à Metz et à Trèves, en écailles ordinaires (fig. 1) ou en écailles biaises, dites couverture allemande (fig. 8). Ces méthodes différentes adoptées à partir du XIII° siècle ne subirent pas de changements notables



pendant le cours des xive et xve siècles. L'ardoise, mieux exploitée, était livrée plus régulière, plus fine et plus mince, et si l'aspect des couvertures y gagnait, il n'en était pas de même pour leur durée. Les anciennes ardoises (nous parlons de celles des xiie et xiie siècles) ont de 8 à 10 mil-



limètres d'épaisseur, tandis que celles du xve siècle n'ont guère que de 5 à 6 millimètres au plus. Quant à leur longueur et largeur, généralement les anciennes ardoises employées dans l'Ouest et dans le Nord sont petites, de 0<sup>m</sup>,18 de largeur environ sur 0m,25 de hauteur; souvent elles appartiennent à la série nommée aujourd'hui héridelle, et n'ayant que 0m,10 de large environ sur 0m,28. Cependant les anciens couvreurs avaient le soin de commencer leurs cou-

vertures en posant sur l'extrémité des coyaux des combles un rang de larges et fortes ardoises, asin de donner moins de prise au vent. Les anciennes couvertures d'ardoises étant fort inclinées, le pureau i n'était guère que du tiers de la hauteur de l'ardoise. On peut dire qu'une couverture d'ardoise épaisse, sur une pente forte, clouée sur de la volige de châtaignier ou de chêne blanc, dure des siècles sans avoir besoin d'être

1 On appelle pureau, la portion des ardoises ou des tuiles qui reste visible après qu'elles ont été superposées par le couvreur sur la volige ou le lattis. Le pureau étant du tiers ou du quart de la hauteur de l'ardoise, chaque point de la couverture est recouvert par trois ou quatre épaisseurs d'ardoises, et chaque ardoise ne laisse voir que le tiers ou le quar de sa hauteur.

réparée, surtout si on a le soin d'éviter de multiplier les noues, les arêtiers, les solins, ou du moins de les bien garnir de plomb solidement attaché.

A partir du xiii siècle, partout où l'ardoise pouvait être importée, on lui donnait une grande préférence sur la tuile, et ce n'était pas sans cause. L'ardoise d'Angers ou des Ardennes ne s'imprègne pas d'une quantité d'eau appréciable, et par sa chaleur naturelle laisse rapidement évaporer celle qui tombe sur sa surface. La tuile, au contraire, si elle n'est pas vernissée, se charge de son huitième de poids d'eau, et, séchant lentement, laisse peu à peu l'humidité pénétrer les charpentes; même étant bien faite, elle ne peut empêcher la neige fouettée par le vent de passer sous les combles. De plus, la tuile ne se prête pas à des couvertures compliquées, telles que celles qu'un état de civilisation avancé oblige d'employer, soit pour établir des lucarnes, faire passer des tuyaux de cheminée, disposer des faîtages, des noues, arêtiers et pénétrations. L'adoption presque générale de l'ardoise, au moins pour les édifices de quelque importance, eut une influence sur la forme des combles : jusque vers la fin du xii siècle, on ne leur donnait guère une pente supérieure à 45 degrés, ce qui est la pente la plus roide pour de la tuile. Mais on crut devoir augmenter l'acuité des combles destinés à être couverts d'ardoises; celles-ci, retenues chacune par deux clous, ne pouvaient glisser comme le fait la tuile, lorsque la pente des combles est trop forte, et plus leur inclinaison se rapprochait de la verticale, moins elles offraient de prise au vent. L'acuité des combles couverts d'ardoise avait encore cet avantage de laisser glisser la neige, qui ne pouvait ainsi séjourner sur leur pente.

Dans les villes du Nord, à partir du xive siècle, beaucoup de maisons étaient construites en pans de bois, et l'on se gardait bien alors, comme on le fait aujourd'hui, de couvrir ces pans de bois par des enduits. Toutefois, pour ne pas laisser les bois directement exposés aux intempéries, ou on les peignait avec soin, ou, lorsqu'ils se trouvaient opposés aux vents de pluie, on les recouvrait d'ardoises ou de bardeaux essente (voy. Bardeau). Quelquefois ce revêtement couvrait les membrures du pan de bois et le colombage; souvent le colombage, formé d'un simple enduit sur un garni de plâtras ou de briques, restait apparent, et l'ardoise recouvrait seulement les poteaux, écharpes, sablières, potelets et tournisses du pan de bois.

Au xv° siècle, ces ardoises servant de revêtement vertical des pans de bois étaient fréquemment découpées et formaient des dessins de diverses sortes : écailles, feuillages, trèfles, losanges, etc. Cet usage se perpétua encore pendant le xv1° siècle ¹. Des maisons de Rouen, d'Abbeville, de Caudebec, de Lizieux, de Troyes, de Reims, qui datent des xv° et xv1° siè-

Digitized by Google

<sup>1</sup> Voyez l'Essai sur les girouettes, épis, crétes, et autres décorations des anciens combles et pignons, par E. de la Quérière (1846), dans lequel on rencontre un assez grand nombre d'exemples de ces revêtements d'ardoises.

cles, présentent encore des vestiges de ces revètements d'ardoises découpées sur les pans de bois.



Voici (fig. 9) la disposition des ardoises qui enveloppent les poteaux



corniers de plusieurs maisons de Rouen 1; - qui se trouvent sur les tour-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maisons situées Grand'ruc, 88, au coin de la rue du Tambour, rue du Bac, 66, rue du Ruissel, 54, à Rouen.

nisses, écharpes et potelets d'une maison d'Abbeville (fig. 10); sur les appuis et sablières de quelques maisons de Rouen et de Lizieux (fig. 11); au sommet du pignon d'une maison de la Grand'rue, n° 75, à Rouen (fig. 12). Quelquefois aussi, pour décorer les enduits de mortier ou platre



entre les membrures des pans de bois des habitations privées, on clouait quelques ardoises découpées formant un ornement (fig. 13). Au château de Chambord, les couronnements du grand escalier, les têtes des cheminées, présentent des médaillons ronds ou en losange qui sont remplis par



une ardoise formant de loin des points noirs qui relèvent et allégissent ces sommets. Nous avons vu quelquefois, dans des édifices de la fin du xv° siècle et du commencement du xvi°, des morceaux d'ardoises incrustés dans les très-fines arcatures à jour des pinacles, des supports, des soubassements, des tombeaux, et qui par leur ton obscur font ressortir les découpures de pierre. Les poseurs de ces époques se servaient aussi d'ardoises pour caler les pierres, et l'on en rencontre fréquemment dans les

joints. Les deux colonnes si délicates qui supportaient la tourelle de l'hôtel de la Trémoille à Paris, dont les restes sont déposés à l'École des beaux-arts, étaient calées avec des ardoises qui couvraient la surface de leurs lits.

Nous avons vu, dans les contrées où le schiste est commun, les ardoises employées en grands morceaux, soit pour servir de paliers aux escaliers, soit en guise de pannes sous les combles, pour porter les chevrons, ou de poteaux de hangars, soit comme clôtures de jardins en grandes lames sichées en terre, soit encore comme pierres tombales, particulièrement pendant les xv° et xv1° siècles. L'usage de peindre les ardoises ne peut être douteux, bien que nous n'ayons pu trouver d'ardoises peintes ou dorées antérieures au xv1° siècle; mais dans les habitations du xv° siècle, on rencontre parfois des écussons d'ardoise cloués sur les pans de bois, et il est à présumer qu'ils étaient destinés à recevoir les couleurs et les métaux des armes des propriétaires.

## ARÈTE, s. f. - Voy. Charpente, Construction, Voute, Trait.

ARÉTIER, s. m. Pièce de charpente inclinée qui forme l'encoignure d'un comble, vient s'assembler à sa partie inférieure aux extrémités de l'enrayure, à son sommet dans le poinçon, et sur laquelle s'assemblent les empanons (voy. Charpente). Les plombiers nomment aussi arêtier la lame de plomb qui, maintenue par des pattes, et ornée quelquefois d'un boudin, de crochets et d'ornements saillants, sert à couvrir les angles d'un comble en pavillon ou d'une flèche (voy. Flèche, Plomberie). Autrefois, et dans quelques provinces du Nord, les charpentiers et les couvreurs disaient et disent encore : crestier.

ARÉTIÈRE, s. f. Tuile dont la forme épouse et recouvre l'angle des couvertures de terre cuite sur l'arêtier. Pour les couvertures de tuiles creuses, les arêtières ne sont que des tuiles plus grandes et plus ouvertes, dans leur partie large ou inférieure, que les tuiles ordinaires; mais pour les couvertures de tuiles plates, les arêtières étaient munics de crochets dans leur concavité pour les empêcher de glisser les unes sur les autres. Nous avons vu d'anciennes tuiles arêtières ainsi fabriquées en Bourgogne et en Champagne. L'usage était, dans des monuments d'une date fort ancienne, d'orner le dos des arêtières par un simple bouton qui était destiné de même à empêcher le glissement de ces tuiles d'angle. Les manuscrits des xiie, xiiie et xive siècles figurent souvent des arêtières de combles couverts de tuiles décorées de crochets. En Champagne, en Alsace, il existe encore sur quelques édifices de rares exemples de ces arêtières ornées. (Voy. Tuile.)

ARGENT, s. m. Ce métal a rarement été employé dans la décoration des édifices pendant le moyen âge. La promptitude avec laquelle il passe à

l'état d'oxyde ou de sulfure d'argent a dû le faire exclure, puisque alors de blanc brillant, il devient noir irisé. Cependant le moine Théophile, qui écrivait au xii° siècle, dans son Essai sur divers arts, parle de feuilles d'argent appliquées sur les murs ou les plafonds; il donne aussi le moyen de nettoyer des plaques d'or ou d'argent fixées avec des clous. En effet, dès les premiers siècles du moyen âge, on revêtait souvent des autels, des châsses, des tombeaux de bois ou de pierre de plaques d'argent naturel ou doré. Dom Doublet dit, dans son ouvrage sur les Antiquités de l'abbaye de Saint-Denis, que le roi Dagobert fit couvrir l'église de ce monastère de « plomb partout, excepté en certaine partie tant du dessus que » du dedans de ladite église qu'il fit couvrir d'argent, à savoir à l'endroit » où reposoient iceux saincts martyrs 1... »

A l'imitation de certains ouvrages du Bas-Empire, pendant la période romane, on incrustait souvent des parties d'argent dans les bronzes qui recouvraient les portes des églises, les jubés, les tombeaux; des figures avaient souvent les yeux ou les broderies de leurs vêtements en argent ciselé. Dans les œuvres de grande orfévrerie monumentale, l'argent doré (vermeil) jouait un grand rôle. (Voy. Autel., Chasse, Tombeau.)

A partir du XIII siècle, on décora souvent les intérieurs des édifices de plaques de verre coloré, sous lesquelles, pour leur donner plus d'éclat, on apposait des feuilles d'argent battu. (Voy. Application.)

ARMATURE, s. f. On désigne par ce mot toute combinaison de fer ou de bois destinée à renforcer ou à maintenir un ouvrage de maçonnerie ou de charpente, aussi les compartiments de fer dans lesquels les panneaux des vitraux sont enchâssés. Pendant la période romane, le fer était peu employé dans les constructions; on ne pouvait le forger que par petites pièces, les movens mécaniques faisant défaut. Pour résister à la poussée des voûtes, pour relier des murs, on noyait des pièces de bois dans l'épaisseur des maconneries, maintenues entre elles par des broches de fer; mais c'étaient là des chaînages (voy. ce mot) plutôt que des armatures proprement dites. Lorsque, par suite de l'adoption du système de construction ogivale, l'architecture devint à la fois plus légère et plus compliquée, lorsque les édifices durent prendre une grande étendue, le fer fut appelé à jouer un rôle assez important dans l'art de bâtir, et dès la sin du xuº siècle déjà, dans le nord de la France, on crut devoir l'employer en grande quantité pour relier et donner du nerf aux maçonneries. L'emploi de cette matière, dont alors on connaissait peu les fâcheux effets, hâta souvent la ruine des monuments au lieu de la prévenir (voy. Chai-NAGE, CRAMPON). Pour la charpente, le fer ne fut employé que fort tard, et pendant toute la période ogivale on n'en fit point usage (voy. Char-PENTE). Les charpentiers, du moyen âge jusqu'à la fin du xvi siècle, ne

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hist. de l'abbaye de Saint-Denys en France, par F. J. Doublet, religieux de ladite abbaye, liv. IV, p. 1197.

cherchèrent d'autres combinaisons que celles données par un judicieux emploi du bois, sans le secours des ferrements. Toutes les grandes charpentes anciennes, y compris celles des flèches, sont construites sans un seul morceau de fer; les tirants, les enrayures, les clefs pendantes, les armatures, sont uniquement de bois, sans un boulon, sans une plate-bande. Si l'art de la serrurerie était appelé à prêter son concours à la maçonnerie, il était absolument exclu de la charpente, et n'apparaissait seulement que pour s'associer à la plomberie décorative (voy. Plomberie). Il est certain que les nombreux sinistres qui avaient suivi immédiatement la construction des grands monuments voûtés dans le Nord (voy. Architecture religieuse) avaient inspiré aux architectes des xii et xiii siècles une telle défiance, qu'ils ne croyaient pas pouvoir se passer du fer dans



la combinaison des maçonneries destinées à résister à la poussée des voûtes élevées: c'est ainsi que l'on peut expliquer la prodigieuse quantité de chaînes et crampons de fer qu'on retrouve dans les maconneries de ces époques. Ce n'est que le manque de ressources suffisantes qui forcait les architectes à ne pas prodiguer le fer dans leurs constructions; mais lorsque des raisons d'économie ne les retenaient, ils ne l'épargnaient pas. Ainsi on a lieu d'être surpris en voyant que les arêtes de la voûte absidale de la sainte Chapelle de Paris sont éclissées chacune par deux courbes de fer plat posées de champ le long de leur paroi (fig. 1). Ces bandes de fer, qui ont environ 0<sup>m</sup>,05 de plat sur 0<sup>m</sup>,015 d'épaisseur, sont reliées entre elles par de gros rivets ou boulons qui passent à travers la tête des claveaux. Elles datent évidemment de l'époque de la construction, car elles n'auraient pu être posées après coup; elles s'assemblent à la clef au moyen de V également de fer rivés avec elles, et les rendant ainsi toutes solidaires au sommet de la voûte. Ce surcroît de résistance était superflu, et ces arêtes n'avaient pas besoin de ce secours. C'est le seul exemple que

nous connaissions d'une armature de ce genre, et cependant il existe un grand nombre de voûtes plus légères que celle de la sainte Chapelle du Palais, qui, bien qu'elles n'en fussent point pourvues, ont parfaitement conservé la pureté de leur courbe.

La ferronnerie forgée avait, dès la fin du xii° siècle, pris un grand essor. On peut s'en convaincre en voyant avec quelle habileté sont traitées les pentures qui servent à pendre les portes à cette époque. Cette habitude de manier le fer, de le faire obéir à la main du forgeron, avait dû engager les architectes à employer ce métal pour maintenir les panneaux des vitraux destinés à garnir les grandes fenêtres que l'on commençait alors à ouvrir dans les édifices importants, tels que les églises. A la fin du xii° siècle, les fenêtres n'étaient point encore divisées par des meneaux



de pierre, et déjà cependant on tenait à leur donner une largeur et une hauteur considérables; force était donc de diviser leur vide par des armatures de fer, les panneaux de verres assemblés avec du plomb ne pouvant excéder une surface de 60 à 80 centimètres carrés sans risquer de se rompre. (Voy. Fenètre, Vitrail.)

Les armatures, d'abord simples, c'est-à-dire composées seulement de traverses et de montants (fig. 2), prirent bientôt des formes plus ou moins compliquées, suivant le dessin donné aux panneaux légendaires des vitraux, et se divisèrent en une suite de cercles, de quatrefeuilles, de carrés posés en pointe, de portions de cercle se pénétrant, etc.

·· Nous donnous ici (fig. 3, 4 et 5) divers exemples de ces sortes d'armatures <sup>1</sup>. Un des plus curieux spécimens de ces fermetures de fer se voit dans la petite église de Notre-Dame de Dijon. Cette église appartient à la première moitié du xui <sup>e</sup> siècle. Les deux pignons de la croisée prennent jour par deux grandes roses dépourvues de compartiments de pierre; des armatures de fer maintiennent seules les vitraux.

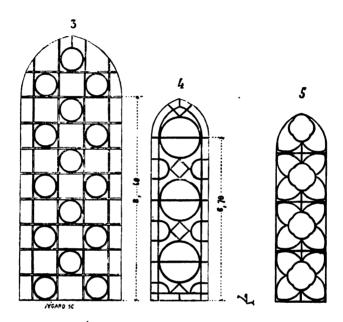

Voici (fig. 6) le dessin d'ensemble de ces armatures qui présentent un beau champ à la peinture sur verre, et dont les compartiments adroitement combinés sont d'un bon effet et d'une grande solidité. L'assemblage de ces pièces de fer est toujours fort simple, peut être facilement posé, déposé ou réparé, toutes les pièces étant assemblées à tenons et mortaises, sans rivets ni goupilles; quant aux vis, leur emploi n'était pas alors connu dans la serrurerie. Le détail que nous donnons ici (fig. 7) fera comprendre le système d'attache de ces ferrements. Ces fers, forgés à la main et sans le secours des cylindres, sont assez inégaux d'épais-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La figure 3 est l'armature de la grande fenètre centrale de la façade occidentale de la cathédrale de Chartres (fin du xuº siècle).

La figure 4, d'une senètre de la nes de la cathédrale de Chartres (1210 à 1230).

La figure 5, d'une fenêtre de la chapelle de la Vierge de la cathédrale du Mans (1220 à 1230).

seur; en moyenne ils ont 0<sup>m</sup>,035 de plat sur 0<sup>m</sup>,02 d'épaisseur. Comme dans toutes les armatures, les panneaux de vitraux sont maintenus au

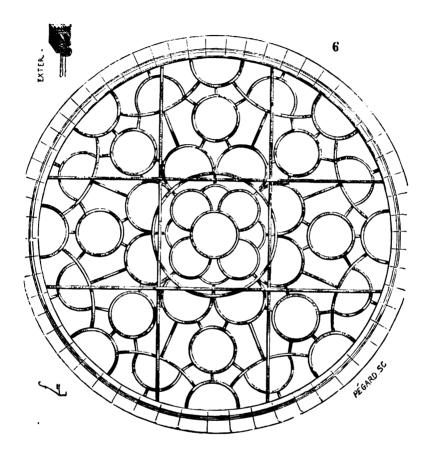

moyen de pitons et de clavettes disposés comme l'indique le détail (fig. 8). Les renforts qui reçoivent les tenons sont en dehors, et les pitons en dedans, là où les fers s'affleurent tous pour recevoir les panneaux de verre.

Lorsque vers le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle les grandes fenêtres furent garnies de meneaux de pierre, les armatures de fer durent perdre de leur importance. Cependant on conserva encore dans les monuments que l'on tenait à décorer avec soin, entre les colonnettes des meneaux, des armatures formant des compartiments variés, ainsi qu'on peut le voir à la sainte Chapelle. Mais au XIV<sup>e</sup> on cessa de poser des armatures conteur-

1. -- 59

nées entre les meneaux, et l'on en revint aux traverses et montants. On donnait alors aux sujets légendaires des vitraux de plus grandes dimen-

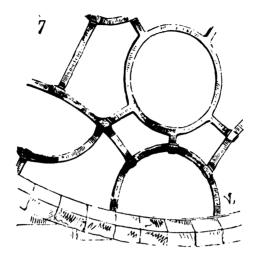

sions, et les encadrements de fer ne pouvaient affecter des formes qui



eussent gêné les peintres verriers dans leurs compositions. (Voy. VITRAIL.)

ARMOIRE, s. f. Est un réduit ménagé dans la muraille, clos, destiné à renfermer des objets ayant quelque valeur; ou un meuble de menuiserie, composé d'un fond, de côtés, d'un dessus et d'un dessous, fermé par des vantaux, et disposé dans les édifices ou les appartements d'une ma-

nière permanente. Nous ne nous occuperons ici que des armoires fixes, immeubles par destination, suivant le langage moderne, les objets mobiliers sortant de notre sujet.

Dans les plus anciennes abbayes, à côté du cloître, était ménagé un cabinet ou un simple enfoncement dans la muraille, appelé armarium, armariolus, dans lequel les religieux renfermaient pendant le travail aux champs les livres dont ils se servaient journellement. A côté des autels une armoire était réservée autrefois, soit pour conserver sous clef le saint sacrement, soit pour renfermer les objets nécessaires au service de la messe ou les trésors 1. Dom Doublet, dans ses Antiquités de l'abbaye de Saint-Denis, dit qu'auprès de l'autel des saints martyrs, a il y a plu-« sieurs choses précieuses et saintes. Premièrement, au costé droit, en une « armoire est gardé l'un des précieux clouds, etc... Au costé senestre de « l'autel, en une grande armoire, est le sacré chef de saint Denis l'Aréo-« pagite, apostre de France, etc. » Dans le Traité de l'exposition du saint sacrement, de J.-B. Thiers, on lit ce passage: « Avant que les tabernacles « fussent devenus aussi communs qu'ils le sont présentement parmi « nous, en la plupart des églises, l'eucharistie étoit renfermée dans des « armoires à côté des autels, dans des piliers, ou derrière les autels. Il se « trouve encore aujourd'hui quantité de ces armoires dont on se sert en a bien des lieux pour conserver les saintes huiles, ainsi que l'ordonne le « concile provincial d'Aquilée en 1596 2. J.-Baptiste de Constance, archea vêque de Cozence en Calabre, qui vivoit sur la fin du dernier siècle « (xvIIe), témoigne que de son temps il n'y en avoit plus aucune dans les « églises de son archevêché: La coutume, dit-il3, qu'on avoit de conserver « le très-saint sacrement dans des armoires bâties dans la muraille à côté de « l'autel, est déjà perdue par tout ce diocèse, encore qu'elles fussent ornées « par le dehors d'images et peintures d'or et d'azur, selon l'ancien usage non « plus approuvé par la sainte Église, ains d'icelle saintement retranché par a plusieurs raisons 4. »

Nous donnons ici (fig. 1) une armoire de ce genre ménagée dans les arcatures des soubassements des chapelles du chœur de l'église abbatiale

1 Armariolum, tabernaculum in quo Christi corpus asservatur. — Statuta Ecclesiæ Leodiensis ann. 1237, apud Martenium, tom. IV Anecdotorum, col. 841: « Corpus Domini in honesto loco sub altari vel in armariolo sub clave sollicite custodiatur. »

Armariolus, parvum armarium.— Bern. Ordo Cluniac., part. 1, cap. 25: « Factus est quidam armariolus ante fuciem majoris altaris.... in quo nihil aliud reconditur præter illa ustensilia quæ necessaria sunt ad solemnia dumtaxat, in conventu agendarum, id est, duo calices aurei, etc. » (Du Cange.)

- <sup>2</sup> Rubric. 16: « In dictis fenestellis bene munitis serventur olea sacra in vasculis argenteis sub sera firma et clavi. n
- <sup>3</sup> Traduction française de ses Avertissements aux recteurs, curés, prêtres et vicaires. Bordeaux, 1613; Lyon, 1644.
- 4 Traité de l'exposition du saint sacrement, par J.-B. Thiers, D' en théologie, t. ler, p. 38 et 39. Avignon, 1777.

de Vézelay (commencement du XIIIe siècle). Les vantaux de ces armoires, enlevés aujourd'hui, étaient ornés de ferrures dorées et de peintures.

Voici (fig. 2) une armoire copiée sur un des bas-reliefs des soubassements du portail de la cathédrale de Reims, qui peut donner une idée de ces meubles fixes placés à côté des autels.



Les précieuses reliques de la sainte Chapelle du Palais à Paris étaient renfermées dans une armoire posée sur une crédence à jour, et cette crédence était elle-même montée sur la voûte de l'édicule construit derrière le maître autel. Cette armoire s'appelait la grande châsse. « C'est », dit Jérôme Morand, « une grande arche de bronze dorée et ornée de « quelques figures sur le devant; elle et élevée sur une voûte gothique « sise derrière le maître autel, au rond-point de l'église, et est fermée « avec dix cless de serrure différentes, dont six ferment les deux portes « extérieures, et les quatre autres un treillis intérieur à deux bat- « tants · ... » (Voyez, dans le Dict. du mobilier, les articles Armoine, Chasse.)

Il existe encore dans l'ancienne église abbatiale de Souvigny une grande armoire de pierre du commencement du xv° siècle, qui est fort riche et servait à renfermer des reliques; elle est placée dans le transsept du côté sud. Les volets sont de bois et décorés de peintures; nous la donnons ici (fig. 3): c'est un des rares exemples de ces meubles à demeure si communs autrefois dans nos églises, et partout détruits, d'abord par les chapitres, moines ou curés du siècle dernier, puis par la révolution.

<sup>1</sup> Hist. de la sainte Chapelle du Palais, par S. Jérôme Morand. Paris, 1790.

Dans les habitations privées, dans les salles et tours des châteaux, on



retrouve fréquemment des armoires pratiquées dans l'épaisseur des murs.

Nous reproduisons (fig. 4) le siguré de l'une de celles qui existent encore dans la grosse tour carrée de Montbard, dont la construction remonte au xIII° siècle. Ces armoires étaient destinées à conserver des vivres; quel-



quefois elles sont ventilées, divisées par des tablettes de pierre ou de bois. On remarquera avec quel soin les constructeurs ont laissé des saillies à la pierre aux points où les gonds prennent leurs scellements et où le verrou vient s'engager. (Voy. Serrurerie.)

ARMOIRIES, s. f. Lorsque les armées occidentales se précipitèrent en Orient, à la conquête du saint sépulcre, leur réunion formait un tel mélange de populations différentes par les habitudes et le langage, qu'il fallut bien adopter certains signes pour se faire reconnaître des siens lorsqu'on en venait aux prises avec l'ennemi. Les rois, connétables, capitaines, et même les simples chevaliers qui avaient quelques hommes sous leur conduite, afin de pouvoir être distingués dans la mêlée au milieu d'alliés et d'ennemis dont le costume était à peu près uniforme, firent peindre sur leurs écus des signes de couleurs tranchées, de manière à être aperçus de loin. Aussi les armoiries les plus anciennes sont-clles les plus simples. Dès le xi° siècle déjà l'usage des tournois était fort répandu en Allemagne, et les combattants adoptaient des couleurs, des emblèmes, qu'ils portaient tant que duraient les joutes; toutefois, à cette époque, les nobles jouteurs semblent changer de devises ou de signes et de couleurs à chaque tournoi. Mais lorsque leurs écus armoyés se

furent montrés devant les infidèles; lorsque, revenus des champs de bataille de l'Orient, les chrétiens occidentaux rapportèrent avec eux ces armes peintes, ils durent les conserver autant comme un souvenir que comme une marque honorable de leurs hauts faits. De tout temps les hommes qui ont affronté des périls ont aimé à conserver les témoins muets de leurs longues souffrances, de leurs efforts et de leurs succès. Les armes émaillées de couleurs variées, de figures singulières, portant la trace des combats, furent religieusement suspendues aux murailles des châteaux féodaux; c'était en face d'elles que les vieux seigneurs racontaient leurs aventures d'outre-mer à leurs enfants, et ceux-ci s'habituaient à considérer ces écus armovés comme un bien de famille, une marque d'honneur et de gloire qui devait être conservée et transmise de génération en génération. C'est ainsi que les armoiries prises d'abord pour se faire reconnaître pendant le combat, devinrent héréditaires comme le nom et les hiens du chef de la famille. Qui ne se rappelle avoir vu, après les guerres de la révolution et de l'empire, un vieux fusil rouillé suspendu au manteau de la cheminée de chaque chaumière?

Les armoiries devenues héréditaires, il fallut les soumettre à de certaines lois fixes, puisqu'elles devenaient des titres de famille. Il fallut blasonner les armes, c'est-à-dire les expliquer!. Ce ne fut toutefois que vers la fin du xii siècle que l'art héraldique posa ses premières règles?; pendant le xiiie siècle il se développa, et se fixa pendant les xive et xve siècles. Alors la science du blason était fort en honneur; c'était comme un langage réservé à la noblesse, dont elle était jalouse et qu'elle tenait à maintenir dans sa pureté. Les armoiries avaient pendant le xive siècle pris une grande place dans la décoration, les étoffes, les vêtements: c'est a ors que les seigneurs et les gens de leurs maisons portaient des costumes armoyés. Froissart, dans ses Chroniques, ne fait pas paraître un noble de quelque importance sans faire suivre son nom du blason de ses armes. Les romans des xiii et xive siècles, les procès-verbaux de fètes, de cérémonies, sont remplis de descriptions héraldiques. Nous ne pouvons dans cet article que donner un apercu sommaire de cette science. bien qu'elle soit d'une grande utilité aux architectes qui s'occupent d'archéologie. Faute d'en connaître les premiers éléments, nous avons vu de notre temps commettre des bévues dont le moindre inconvénient est de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blasonner vient du mot allemand blasen (sonner du cor): « C'était autrefois la cou-« tume de ceux qui se présentaient pour entrer en lice dans les tournois, de notifier ainsi « leur arrivée; ensuite les hérauts sonnaient de la trompette, blasonnaient les armes des « chevaliers, les décrivaient à haute voix, et se répandaient quelquefois en éloges au sujet « de ces guerriers. » (Nouv. Méthod. du blason, ou l'Art hérald. du P. Menestrier, mise dans un meilleur ordre, etc., par M. L\*\*\*. In-8, Lyon, 1770.)

<sup>2 «</sup> Louis le Jeune est le premier de nos rois qui soit représenté avec des fleurs de lys « à la main et sur sa couronne. Lorsqu'il fit couronner son fils, il voulut que la dalmatique « et les bottines du jeune prince fussent de couleur d'ozur et semées de fleurs de lys d'or. » (Ibid.)

prêter au ridicule. C'est une langue qu'il faut s'abstenir de parler si on ne la connaît bien. Louvan Geliot, dans son *Indice armorial* (1635), dit avec raison : « que la cognoissance des diverses espèces d'armoiries, et des « parties dont elles sont composées, est tellement abstruse, et les termes « si peu usitez dans les autres sujets d'escrire ou de parler, qu'il faut « plusieurs années pour sonder le fond de cet abyme, et une longue expé« rience pour pénétrer jusques au cœur et dans le centre de ce chaos. » Depuis cet auteur, le P. Menestrier particulièrement a rendu l'étude de cette science plus facile; c'est surtout à lui que nous empruntons le résumé que nous donnons ici.

Trois choses doivent entrer dans la composition des armoiries : les émaux, l'écu ou champ, et les figures.

Les émaux comprennent : 1° Les métaux, qui sont : or, ou jaune; argent, ou blanc. 2° Les couleurs, qui sont : gueules, qui est rouge ; azur, qui est bleu; sinople, qui est vert; pourpre, qui est violet tirant sur le rouge; sable, qui est noir. 3° Les pannes ou fourrures, qui sont : hermine et vair, auxquels on peut ajouter la contre-hermine et le contre-vair. Les émaux propres à l'hermine sont argent ou blanc pour le champ, et sable pour les mouchetures (fig. 1); le contraire pour la contre-hermine, c'est-à-dire, sable pour le fond, et argent ou blanc pour les mouchetures '. Le vair est toujours d'argent et d'azur, et se représente par les traits indiqués ici (fig. 2). Le contre-vair est aussi d'argent et d'azur; il diffère du vair en ce que, dans ce dernier, le métal est opposé à la couleur, tandis que dans le contre-vair le métal est opposé au métal et la couleur à la couleur (fig. 3). Le vair en pal ou appointé se fait en opposant la pointe d'un vair à la base de l'autre (fig. 4).

Quelquefois l'hermine et le vair adoptent d'autres couleurs que celles qui leur sont propres : on dit alors herminé ou vairé de tel ou tel émail. Par exemple, Beaufremont porte vairé d'or et de gueules (fig. 5). Une règle générale du blason est de ne mettre point couleur sur couleur, à la réserve du pourpre, ni métal sur métal; autrement les armoiries seraient fausses, ou du moins à enquérir. On désigne par armes à enquérir celles qui sortent de la règle commune, qui sont données pour quelque acte remarquable; dans ce cas, on peut mettre couleur sur couleur, métal sur métal. L'intention de celui qui prend de pareilles armes est de s'obliger à rendre compte du motif qui les lui a fait adopter.

L'écu ou champ est simple ou composé: dans le premier cas il n'a qu'un

Il est entendu que, conformément à la méthode employée depuis le xvne siècle pour faire reconnaître par la gravure les émaux des armoiries, nous exprimons : l'argent par l'absence de toute hachure; l'or par un pointillé; l'azur par des hachures horizontales; gueules par des hachures verticales; le sinople par des hachures diagonales de droite à gauche (de l'écu); le pourpre par des lignes diagonales de gauche à droite; le sable par du noir sans travail, bien que dans la gravure en taille-douce ou l'intaitle, on l'indique par des hachures horizontales et verticales croisées.

seul émail sans divisions, dans le second il peut avoir plusieurs émaux. Il est alors divisé ou parti. On compte quatre partitions principales, dont toutes les autres dérivent: le parti, qui partage l'écu perpendiculairement en deux parties égales (fig. 6); le coupé (fig. 7); le tranché (fig. 8); le taillé (fig. 9). Le parti et le coupé forment l'écartelé (fig. 10), qui est de quatre, de six, de huit, de dix, de seize quartiers, et plus encore quelquefois. Le

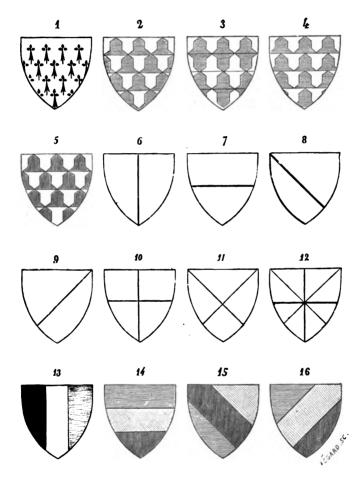

tranché et le taillé donnent l'écartelé en sautoir (tig. 11). Les quatre partitions ensemble donnent le gironné (fig. 12). Quand le gironné est de huit pièces, comme l'exemple figure 12, on l'appelle simplement gironné; mais quand il y a plus ou moins de girons, on en désigne le nombre : gironné de six, de dix, de douze, de quatorze pièces. — Tiercé se dit de l'écu qui est divisé en trois parties égales de différents émaux conformément à chacune des partitions. Ainsi, le tiercé par le parti s'appelle tiercé en pal (fig. 13):

ı. — 60

X porte tiercé en pal de sable, d'argent et d'azur; — le tiercé par le coupe s'appelle tiercé en fasce (fig. 14): X porte tiercé en fasce d'azur, d'or et de gueules; — le tiercé en bande est donné par le tranché (fig. 15): X porte tiercé en bande d'or, de gueules et d'azur; — le tiercé en barre par le taillé (fig. 16): X porte tiercé en barre d'azur, d'or et de gueules. — Il y a en outre les tiercés qui ne se rapportent pas aux quatre premières partitions, mais qui se tracent d'après certaines figures héraldiques. Il y a le tiercé en chevron (fig. 17): X porte tiercé en chevron d'argent, de gueules et de sable; —

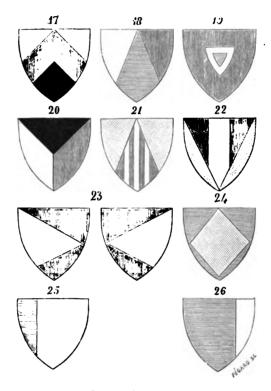

le tiercé en pointe ou en mantel (fig. 18): X porte tiercé en pointe ou en mantel d'azur, d'argent et de gueules; — le tiercé en écusson (fig. 19): X porte tiercé en écusson de gueules, d'argent et d'azur; — le tiercé en pairle (fig. 20): X porte tiercé en pairle d'argent, de sable et de gueules; — le chapé (fig. 21): X porte de gueules à trois pals d'argent chapé d'or; — le chausé (fig. 22): X porte de gueules au pal d'argent chaussé d'or; — l'embrassé à dextre et à sénestre (fig. 23): X porte d'argent embrassé à sénestre de gueules; X porte d'argent embrassé à dextre de gueules; — le vêtu (fig. 24): X porte d'or vêtu d'azur; — l'adextré (fig. 25): X porte d'argent adextré d'azur; — le sénestré (fig. 26): X porte d'azur sénestré d'argent.

,La position des figures qui sont placées sur l'écu doit être exactement

déterminée, et, pour le faire, il est nécessaire de connaître les différentes parties de l'écu (fig. 27). A est le centre de l'écu; B, le chef; D, le canton dextre du chef; E, le canton sénestre du chef; F, le flanc dextre; G, le flanc sénestre; C, la pointe; H, le canton dextre de la pointe; I, le canton sénestre.

Quand une figure seule occupe le centre de l'écu, on ne spécifie pas sa situation. Si deux, trois ou plusieurs figures sont disposées dans le sens des lettres DBE, on les dit rangées en chef; si elles sont comme les lettres FAG, en fasce; si elles suivent l'ordre des lettres HCI, en pointe; disposées comme BAC, elles sont [en pal; comme DAI, en bande; comme EAH, en barre. Trois figures sont généralement placées comme les lettres DEC: deux et une;



lorsqu'elles sont placées comme les lettres HIB, on les dit mal ordonnées. Les figures posées comme DEHI se désignent: deux et deux. Cinq figures posées comme BACFG, en croix; comme DEAHI, en sautoir; comme DEAC, en pairle. Les pièces rangées comme DBEGICHF, en orle. Une figure placée en A, au milieu de plusieurs autres qui seraient différentes par leur forme, est en abime. Quand un écu n'est chargé d'aucune figure, on dit: X porte de tel métal ou de telle couleur. Les anciens comtes de Gournai portaient de sable plein. Si l'écu n'est chargé que d'une fourrure, on dit: X porte d'hermine (fig. 1). S'il est chargé de figures, il faut examiner s'il est simple, c'est-à-dire sans partitions, ou s'il est composé.

S'il est simple, on énonce d'abord le champ, puis les figures principales et celles qui les accompagnent ou ne sont que secondaires, ensuite leur nombre, leur position et leurs émaux; le chef et la bordure se désignent en dernier lieu, ainsi que leurs figures.

Lorsque la pièce principale empiète sur le chef ou la bordure, le chef ou la bordure doivent alors être désignés avant la pièce principale.

Vendome ancien (fig. 28) portait d'argent au chef de gueules à un lion d'azur armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout. Si l'écu est composé, on commence par énoncer les divisions. S'il s'en trouve plus de quatre, on observe le nombre de lignes qui divisent, et l'on dit: Parti de tant, coupé de tant, ce qui donne tant de quartiers. Par exemple (fig. 29), dites: Parti d'un, coupé de



deux, ce qui donne six quartiers: au premier de..., au second de..., au troisième de..., etc.—(Fig. 30.) Parti de trois, coupé d'un, ce qui donne huit quartiers: au premier de..., au second de..., etc.—(Fig. 31.) Parti de deux, coupé de trois, ce qui donne douze quartiers: au premier de..., au second de..., etc. On blasonne chaque quartier en détail, en

commençant par ceux du chef, et en allant de la droite de l'écu à la gauche.

| 2.4                  |                                        |   | 30            |              |    |     | 31 |    |   |  |
|----------------------|----------------------------------------|---|---------------|--------------|----|-----|----|----|---|--|
|                      | 2                                      | [ | $T_{\bullet}$ | Τ.           | Γ. | ] [ | 1  | 2  | 3 |  |
| <del></del>          |                                        |   | 1 2           | 3            | 1' |     | 4  | 5  | 6 |  |
| $\sqrt{\frac{3}{3}}$ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7 | 5 6           | 7            | 8/ |     | /3 | 8  | 9 |  |
| 5                    | 6                                      |   | 1             | $\downarrow$ | У  |     | 16 | (* | " |  |

Les figures, ou pièces ordinaires du blason, sont de trois sortes : 1º les figures héraldiques ou propres ; 2º les figures naturelles ; 3º les figures artificielles.

Les figures héraldiques se subdivisent en pièces honorables du premier et du second ordre.

Les pièces honorables du premier ordre occupent habituellement dans leur largeur, lorsqu'elles sont seules, le tiers de l'écu; à l'exception du franc-quartier, du canton et du giron, qui n'en occupent que la quatrième partie.

Ces pièces sont : le chef (fig. 32), la fasce (fig. 33), la champagne (fig. 34),

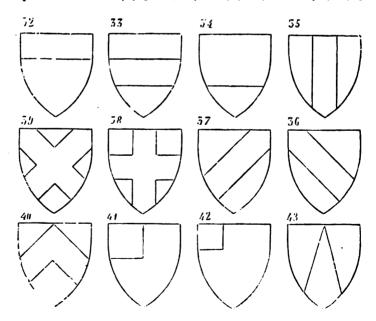

e pal (fig. 35), la bande (fig. 36), la barre (fig. 37), la croix (fig. 38), le sautoir (fig. 39), le chevron (fig. 40), le franc-quartier (fig. 41) le canton (fig. 42) dextre ou sénestre, la pile ou la pointe (fig. 43), le giron (fig. 44), la pairle

(fig. 45), la bordure (fig. 46), l'orle (fig. 47), plus étroit que la bordure; le trescheur (fig. 48) ou essonier, qui ne diffère de l'orle qu'en ce qu'il est plus étroit et fleuronné; l'écu en abime (fig. 49), le gousset (fig. 50), rarement employé. Lorsque les pièces dont nous venons de parler se multiplient, ces répétitions se nomment rabattements. Harcourt porte de gueules à deux

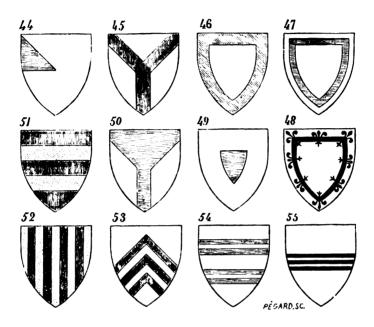

ont une largeur moindre, le tiers de leur largeur ordinaire ou le neuvième de la hauteur ou de la largeur de l'écu, alors elles changent de nom. Le chef n'est plus que chef diminué, ou comble; le pal diminué se nomme vergette; la fasce diminuée, devise; la bande diminuée, cotice; la barre diminuée, traverse. La cotice et la traverse sont alésées lorsqu'elles ne touchent pas les bords de l'écu. Dans ce cas, la cotice est dite bâton péri en



bande, et la traverse bâton péri en barre. La champagne diminuée se nomme plaine. Les fasces, les bandes et les barres très-minces et mises deux à deux sont des jumelles ou gemelles (fig. 54). Si elles sont disposées trois à trois, on les nomme tierces ou tierches (fig. 55). Les fasces alésées de trois pièces se disent hamade ou haméide (fig. 56).

Lorsque l'écu est couvert de pals, de fasces, de bandes, de chevrons, etc., en nombre égal, c'est-à-dire de façon que l'on ne puisse dire tel émail est le champ, on blasonne ainsi : pallé, fascé, bandé, coticé, chevronné, etc., de tant de pièces et de tel émail. D'Amboisc porte pallé d'or et de gueules de six pièces (fig. 57).

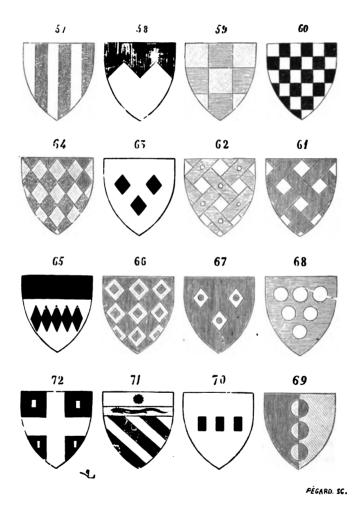

Si le nombre des pallés excède celui de huit, on dit vergetté.

Si le nombre des fascés excède huit, on dit *burelé*, de tant de pièces; si le bandé excède celui de neuf, on dit coticé.

Si les pals, les fasces, les bandes, les chevrons, sont opposés, c'est-à-

dire si ces figures divisées par un trait se chevauchent de manière que le métal soit opposé à la couleur, et vice versa, on dit alors contre-pallé, contre-fascé, contre-bandé, contre-chevronné.

Les pièces moins honorables, ou du second ordre, sont :

1º L'emmanché.

- Il faut exprimer si l'emmanché est en pal, en bande ou en fasce : X (fig. 58) porte emmanché en fasce d'une pointe et deux demies de gueules sur argent.
- 2° Les points équipollés, qui sont toujours au nombre de neuf en échiquier: Bussi (fig. 59) porte cinq points d'or équipollés à quatre points d'azur.
- '3° L'échiqueté (fig. 60), ordinairement de cinq traits. Quand il y en a moins, on doit le spécifier en blasonnant.
- 4º Le fretté (fig. 61), qui sont des bandes et des barres s'entrelaçant, au nombre de six.
- 5° Le treillissé (fig. 62), qui ne diffère du fretté que parce que les bandes et les barres sont clouées à leur rencontre; on exprime l'émail des clous.
- 6° Les losanges (fig. 63) et le losangé (fig. 64), quand l'écu est rempli de losanges : de Craon porte losangé d'or et de gueules.
- 7° Les fusées ou le fuselé, qui ne diffèrent des losanges ou du losangé que parce que les figures sont plus allongées: X (fig. 65) porte d'argent à cinq fusées de sable mises en pal, au chef de même.
- 8° Les macles, qui sont des losanges ajourées de losanges plus petites : Rohan (fig. 66) porte de queules à neuf macles d'or.
- 9° Les rustes ou rustres, qui ne diffèrent des macles qu'en ce que l'ajour est circulaire : X (fig. 67) porte de gueules à trois rustes d'argent, deux et un.
- 10° Les besants et les tourteaux. Les premiers sont toujours de métal, les seconds de couleur. X (fig. 68) porte d'azur à six besants d'argent, trois, deux et un. Les besants peuvent être portés jusqu'au nombre de huit et non plus.

Les besants - tourteaux, qui sont partis de métal et de couleur: X (fig. 69) porte de gueules parti d'or à trois besants-tourteaux de l'un en l'autre.

11° Les billettes (fig. 70), qui sont de petits parallélogrammes posés debout. Les billettes peuvent être renversées, c'est-à-dire posées sur leur grand côté; mais on l'exprime. Elles sont quelquefois percées en carré ou en rond; on l'exprime également.

Toutes les pièces honorables du premier ordre ont divers attributs, ou subissent certaines modifications, dont voici la nomenclature :

Elles peuvent être abaissées: des Ursins (fig. 74) porte bandé d'argent et de gueules de six pièces, au chef d'or chargé d'une anguille ondoyante d'azur, abaissé sous un autre chef d'argent chargé d'une rose de gueules; — accompagnées ou environnées, c'est lorsque autour d'une pièce principale, comme est la croix, la bande, le sautoir, etc., il y a plusieurs autres

pièces dans les cantons: X (fig. 72) porte de sable à la croix d'argent accompagnée de quatre billettes de même; — adextrées, qui se placent au côté dextre de l'écu: X (fig. 73) porte de sinople à trois trèfles d'argent adextrés d'une croix d'or; — aiguisées: X (fig. 74) porte d'or aux trois pals aiguisés

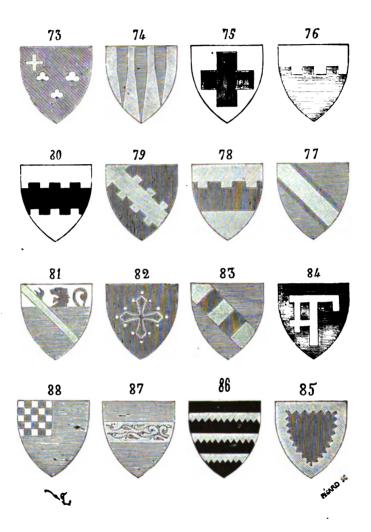

d'azur; — alésées: Xintrailles (fig. 75) porte d'argent à la croix alésée de gueules; — bandées (fig. 71); — barrées se dit dans le même sens que bandées; — bastillées se dit d'un chef, d'une fasce, d'une bande, crénelés vers la pointe de l'écu: X (fig. 76) porte d'azur au chef d'argent bastillé d'or, de trois pièces; — bordées: X (fig. 77) porte d'azur à la bande

d'or bordée de queules; - bourdonnées, se dit communément d'une croix garnie, à l'extrémité de ses bras, de boutons semblables à des bourdons de pèlerins: — bretessées: X (fig. 78) porte d'or à la fasce de queules bretessée de deux pièces et deux demies; - bretessées à double : X (fig. 79) porte de queules à la bande bretessée à double d'or; — contre-bretessées : X (fig. 80) porte d'argent à la fasce bretessée et contre-bretessée de sable : — brochantes. se dit des pièces qui passent sur d'autres : du Terrail (fig. 81) porte d'azur au chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules, à la cotice d'or brochant sur le tout; - câblées, se dit des croix faites de cordes ou de câbles tortillés; — cantonnées, se dit lorsque, dans les quatre cantons qui restent entre les bras d'une croix, il y a des pièces posées dans le champ; chargées, se dit de toutes sortes de pièces sur lesquelles d'autres sont superposées: ainsi le chef, la fasce, le pal, la bande, les chevrons, les croix, les lions, les bordures, etc., peuvent être chargés de besants, de croissants, de roses, etc. : X porte d'or à trois fasces de queules chargées chacune de cinq sautoirs d'argent; - chevronnées, se dit d'un pal ou de toute autre pièce chargée de chevrons, et de tout l'écu s'il en est rempli; — cléchées : Toulouse (fig. 82) porte de queules à la croix cléchée, vidée et pommetée d'or : - componées : X (fig. 83) porte d'azur à la bande componée d'or et de queules de cinq pièces; - cousues, se dit du chef quand il est de métal sur métal, ou de couleur sur couleur, comme aux armoiries de la ville de Paris (on se sert aussi de ce mot pour les fasces, bandes, chevrons, de couleur sur couleur, ou de métal sur métal); - cramponnées : l'évêché de Hamin en Allemagne (fig. 84) porte d'azur à une potence cramponnée à sénestre. croisonnée et potencée à dextre d'or; — denchées, endenchées ou dentées : X (fig. 85) porte de gueules à la bordure endenchée d'or; Cossé de Brissac (fig. 86) porte de sable à trois fasces denchées d'or: quand les dents sont tournées la pointe vers le sommet de l'écu, on l'exprime; — diaprées : X (fig. 87) porte d'azur à la fasce d'or diaprée de gueules; — échiquetées: X (fig. 88) porte d'azur au franc quartier échiqueté d'argent et de gueules; - engrêlées, c'est-à-dire, garnies de dents très-menues: X (fig. 89) porte d'azur à la croix engrêlée d'argent; — entées: Rochechouart (fig. 90) porte fascé, enté, ondé d'argent et de gueules; — entrelacées se dit de trois croissants, de trois anneaux et autres figures analogues posées les unes dans les autres; faillies se dit des chevrons rompus : d'Oppède (fig. 91) porte d'azur à deux chevrons faillis d'argent, le premier à dextre, le second à sénestre; - florencées, se dit de la croix dont les bras se terminent par des fleurs de lis; -gringolées, se dit des pièces telles que les croix, sautoirs, etc., terminées par des têtes de serpent; — haussées, se dit lorsque des pièces telles que fasces, chevrons, etc., occupent dans l'écu une place plus élevée que celle qui leur est habituellement affectée; — mouvantes, se dit des pièces qui semblent sortir du chef, des angles, des flancs ou de la pointe de l'écu; - ondées, se dit des pièces, pals, fasces, chevrons, bordures, etc., découpées en ondes; — resarcelées, bordées d'un linéament d'un autre émail: - retraitées, se dit des bandes, pals et fasces qui, de l'un de leurs côtés,

ne touchent pas au bord de l'écu; — vidées se dit des pièces à jour, à travers lesquelles on voit le champ de l'écu; — vivrées: X (fig. 92) porte d'or à la bande vivrée d'azur.

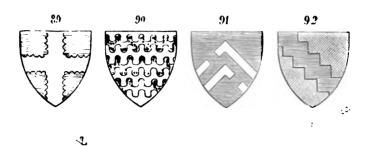

Les croix affectent des formes particulières. On les dit pattées : d'Argentré (fig. 93) porte d'argent à la croix pattée d'azur; — recercelées : X (fig. 94) porte d'argent à la croix recercelée de sable; — recroisettées : X (fig. 95) porte d'argent à la croix recroisettée de sable; — ancrées :

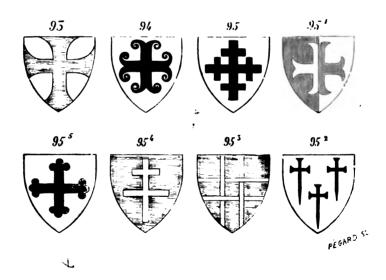

X (fig. 95¹) porte parti de gueules et d'argent à la croix ancrée de l'un en l'autre; — fichées: X (fig. 95²) porte d'argent aux trois croix fichées de sable, 2 et 4; — bastonnées ou clavelées: X (fig. 95³) porte d'azur à une croix bastonnée d'or et d'argent, ou à quatre bastons, deux d'or et deux d'argent; — de Lorraine: X (fig. 95¹) porte d'azur à la croix de Lorraine d'argent:

— tréflées: X (fig. 955) porte d'argent à la croix tréflée de gueules; — gringolées, c'est-à-dire dont les croisillons sont terminés par des têtes et cous de gringoles ou guivres: X (fig. 956) porte d'argent à la croix de gueules gringolée de sable; — anillées ou nellées, c'est-à-dire dont les croisillons



se terminent en fers de moulin: X (fig. 957) porte d'or à la croix nellée de sable. — Les croix écotées, c'est-à-dire composées de deux branches d'arbre dont les rameaux sont coupés; ondées, frettées, vairées, etc.; enfin chargées des figures qui chargent les pièces honorables.

Les figures naturelles usitées dans le blason peuvent être divisées en cinq classes: 1° les figures humaines, 2° les animaux, 3° les plantes, 4° les astres et météores, 5° les éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, la terre. Les figures humaines sont, ou de l'émail ordinaire du blason, ou peintes en carnation, avec ou sans vêtements, de couleurs naturelles et ombrées. On dit si ces figures sont vêtues et comment, couronnées, chevelées, ombrées, etc.; on indique leur attitude, leur geste, ce qu'elles portent et comment.

Les animaux les plus usités sont, parmi les quadrupèdes: le lion, le léopard, le loup, le taureau, le cerf, le bélier, le sanglier, l'ours, le cheval, l'écureuil, le chien, le chat, le lièvre, etc.; parmi les oiseaux: l'aigle, les aiglettes, le corbeau, les merlettes, le cygne, les alérions, les canettes, etc.; parmi les poissons: le bar, le dauphin, le chabot, la truite, etc.; parmi les reptiles: le serpent, le crocodile, la tortue, le lézard; parmi les insectes: les mouches, abeilles, taons; parmi les animaux fantastiques ou allégoriques: la sirène, le dragon, les ampsystères ou serpents ailés, le griffon, la salamandre, la licorne, etc. Les animaux représentés sur les armoiries regardent la droite de l'écu; s'ils regardent la gauche, on les dit contournés.

Les lions et les léopards sont les animaux les plus ordinairement employés; ils ont par-dessus tous les autres le privilége d'être héraldiques, c'est-à-dire que leur forme et leur posture sont soumises à des règles fixes. Le lion est toujours figuré de profil : il est rampant, c'est-à-dire, élevé sur ses pattes de derrière, la patte dextre de devant élevée, et la

patte sénestre de derrière en arrière; ou passant, autrement dit léopardé, s'il paraît marcher. Le léopard montre toujours son masque de face; sa posture habituelle est d'être passant; s'il rampe, on le dit lionné ou rampant.

Le lion et le léopard ont des termes accessoires qui leur sont communs: ils sont armés, lampassés, accolés, membrés, couronnés, adossés, affrontés, contournés, contre-passants, issants, naissants, mornés, diffamés, burelés, bandés, coupés, partis, fascés, échiquetés, d'hermine, de vair. Le lion armé se dit des ongles, qui peuvent être d'un émail différent de celui du reste du corps; lampassé, de la langue; morné, lorsqu'il n'a ni langue, ni dents, ni ongles; diffamé, lorsqu'il n'a pas de queue. Olivier de Clisson, connétable de France sous Charles VI, portait de gueules au lion d'argent armé, lampassé et couronné d'or, etc.

Pendant les xiiie, xive et xve siècles, les animaux héraldiques étaient figurés d'après certaines formes de convention qu'il est nécessaire de bien connaître, car ce n'est pas sans raison qu'elles avaient été adoptées. Les différentes figures qui couvrent l'écu étant destinées le plus souvent à être vues de loin, il fallait que leur forme fût très-accentuée. Les artistes de ces époques l'avaient compris; si les membres des animaux ne sont pas bien détachés, si leur mouvement n'est pas exagéré, si leur physionomie n'est pas parfaitement distincte, à une certaine distance ces figures perdent leur caractère particulier, et ne présentent plus qu'une tache confuse. Depuis le xvi° siècle, le dessin décoratif s'est amolli, et les figures héraldiques ont perdu ce caractère qui les faisait facilement reconnaître. On a voulu donner aux animaux une physionomie plus réelle, et comme l'art héraldique est un art purement de convention, cette tentative était contraire à son principe. Il est donc d'une grande importance de se pénétrer des formes traditionnelles données aux animaux comme à toutes les autres figures, lorsqu'il s'agit de peindre des armoiries. Bien que nous ne puissions dans ce résumé donner des exemples trop nombreux, nous essayerons cependant de réunir quelques types qui feront comprendre combien on s'est écarté, dans les derniers siècles, des formes qui n'avaient pas été adoptées sans cause, et combien il est utile de les connaître : car, dans tous les armoriaux imprimés depuis la renaissance, ces types ont été chaque jour de plus en plus défigurés; c'est tout au plus si, dans les derniers ouvrages qui traitent de cette matière, on trouve quelques vestiges d'un dessin qui n'eût pas dû souffrir d'altération, puisque les armoiries sont des signes dont le principal mérite est de perpétuer une tradition. C'est surtout dans les monuments du xive siècle que nous chercherons ces types, car c'est pendant ce siècle que l'art héraldique adopta des figures dont les caractères bien tranchés furent reproduits sans modifications sensibles jusqu'au moment où les artistes, habitués à une imitation vulgaire de la nature, ne comprirent plus les lois fondamentales de la décoration appliquée aux monuments, aux meubles, aux armes, aux vêtements. Voici donc quelques-unes de ces figures :

Nous commencerons par le lion rampant (fig. 96); A, couronné.



Passant ou léopardé (fig. 97).





Le léopard (fig. 99).

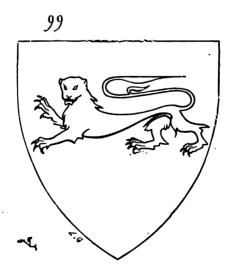

Le loup passant (fig. 100); ravissant, lorsqu'il est posé sur ses pattes de derrière.

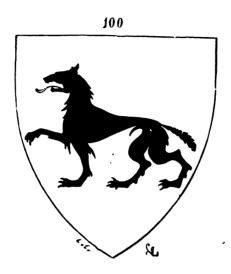

Le cerf (fig., 101).



Le sanglier (fig. 102).

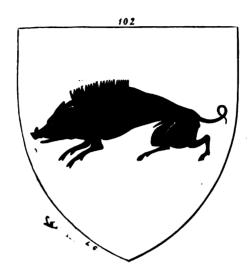

L'aigle éployée (fig. 103).



Au vol abaissé (fig. 103 bis).



Les merlettes (fig. 104).



ı. — 62



Le bar (fig. 106).



Le dauphin (fig. 107).



Le chabot (fig. 108).

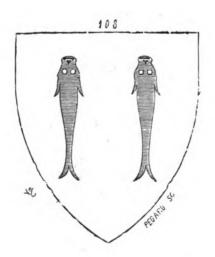

La sirène (fig. 109).



Le dragon (fig. 110).

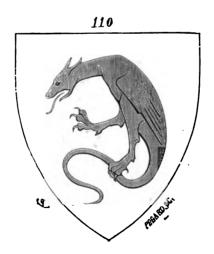

Le griffon (fig. 111).



Les plantes, arbres, fleurs, fruits, sont souvent employés dans les armoiries. Si ce sont des arbres, on les désigne par leur nom. Nogaret porte d'argent au noyer de sinople arraché, c'est-à-dire dont les racines sont visibles et se détachent sur le champ de l'écu.



Quelques arbres sont figurés d'une manière conventionnelle. Créqui (fig. 112) porte d'or au créquier de gueules. On désigne par chicot un tronc

d'arbre coupé, sans feuilles. Lorsque des feuilles sont posées sur le champ, on en indique le nombre et l'espèce.

Il en est de même pour les fruits. Les noisettes dans leur enveloppe sont dites, en blason, coquerelles. Les fleurs se désignent par le nombre de leurs feuilles, trèfle, quarte-feuille, quinte-feuille, Toutes sortes de fleurs sont employées dans les armoiries; cependant on ne rencontre guère avant le xy° siècle que les roses, le pavot, le trèfle, les quartes et quintes-feuilles et la fleur de lis 1. En désignant l'espèce et le nombre des fleurs ou fruits dans l'écu, on doit également indiquer s'ils sont accompagnés de feuilles : on les dit alors feuillés; s'ils pendent à une branche, on les dit soutenus. Les fruits que l'on rencontre le plus souvent dans les anciennes armoiries sont : les pommes, les pommes de pin, les raisins, les glands, les coquerelles. Les quartes et quintes-feuilles sont percées par le milieu d'un trou rond qui laisse voir le champ de l'écu. La rose se dit boutonnée lorsque son cœur n'est pas du même émail que la fleur. Parmi les astres, ceux qui sont le plus anciennement employés sont le soleil, les étoiles et le croissant. Le soleil est toujours or. Quand il est de couleur, il prend le nom d'ombre de soleil. La position du croissant est d'être montant, c'est-à-dire que ses cornes sont tournées vers le chef de l'écu. Quand ses cornes regardent la pointe de l'écu, on le dit versé; tourné, lorsqu'elles regardent le flanc dextre; contourné, si elles regardent le flanc sénestre. On dit encore des croissants en nombre, et suivant leur position, qu'ils sont tournés en bande, adossés, appointés, affrontés, mal ordonnés. L'étoile est ordinairement de cinq pointes: s'il v en a davantage, il faut le spécifler en blasonnant: X porte de gueules à trois étoiles de huit raies d'or, 2 et 1. L'arc-en-ciel se peint toujours au naturel, en fasce, légèrement

Les éléments, qui sont le feu, la terre et l'eau, se présentent sous diverses formes : le feu est flamme, flambeau allumé, brandons, charbons ardents; la terre est figurée sous forme de monts, roches, terrasses; l'eau sous forme d'ondes, de sources, de rivières.

Les figures artificielles qui entrent dans les armoiries sont: 1° les instruments de cérémonies sacrées ou profanes; 2° les vêtements ou ustensiles vulgaires; 3° les armes de guerre, de chasse; 4° les bâtiments, tours, villes, châteaux, ponts, portes, gallées, naves ou nefs (galères et navires), etc.; 5° les instruments des arts ou des métiers. Il est nécessaire, suivant la méthode ordinaire, de désigner ces différents objets par leurs noms en blasonnant, de marquer leur situation, leur nombre et les émaux des différents attributs qu'ils peuvent recevoir. Du Lis (fig. 113) porte d'azur à une épée d'argent en pal la pointe en haut, surmontée d'une couronne et accostée de deux fleurs de lis de même.

Parmi les armes les plus ordinairement figurées dans les anciennes armoiries, on distingue les épées, les badelaires (épées courtes, larges et

<sup>1</sup> Voyez le mot PEINTURE.

recourbées), les flèches, les lances, les haches, les masses, les étriers, les éperons, les mollettes d'éperons, les heaumes, les cors, les huchets, les épieux, les rets, etc.



Les châteaux sont quelquesois surmontés de tourelles, on les dit alors sommés de tant; on les dit maçonnés de..., lorsque les joints de pierre sont indiqués par un émail différent. Le royaume de Castille (fig. 114) porte de gueules au château sommé de trois tours d'or, maçonné, ajouré d'azur.



Les tours surmontées d'une tourelle se disent donjonnées. Si les tours n'ont point de donjons, mais seulement un couronnement crénelé, on doit dire crénelées de tant de pièces.

Ajouré se dit lorsque les portes ou fenêtres des tours ou châteaux sont d'un émail différent du bâtiment. Les mêmes termes s'appliquent aux

autres bâtiments. Essoré se dit d'un bâtiment dont le toit est d'un autre émail.

Un navire est fretté, habillé, lorsqu'il est muni de tous ses agrès et voiles. Paris (fig. 115) porte de gueules à la nef frettée, habillée d'argent, flottant sur des ondes de même, au chef cousu de France ancien. Si le navire





est sans mâts et sans voiles, on dit : nuvire arrêté. Quand les ancres sont peintes de différents émaux, on doit le spécifier. La trabe est la traverse; la stangue, c'est la tige; les gumènes sont les cables qui attachent l'ancre.

Nous n'entrerons pas dans de plus amples détails pour ce qui concerne les divers instruments ou bâtiments qui figurent dans les armoiries; nous renvoyons nos lecteurs aux traités spéciaux.

Brisure, en termes de blason, est un changement qu'on fait subir aux armoiries pour distinguer les branches d'une même famille. On ne brisait dans l'origine que par le changement de toutes les pièces, en conservant seulement les émaux. Ainsi les comtes de Vermandois, sortis de la maison de France, portaient échiqueté d'or et d'azur, au chef de France. Plus tard on brisa en changeant les émaux et conservant les pièces. La branche atné de Mailli porte d'or à trois maillets de sinople; les Mailli de Bourgogne portent de gueules à trois maillets d'or; d'autres branches portent d'or aux maillets de sable, d'or à trois maillets d'azur. On brisa aussi en changeant la situation des pièces, ou en retranchant quelques-

unes des pièces. Mais la manière de briser qui fut la plus ordinaire en France consistait à ajouter une pièce nouvelle aux armoiries pleines de la famille. Dès la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, les princes du sang de la maison de France brisèrent de cette manière, et l'on choisit comme brisures des pièces qui n'altéraient pas le blason principal, telles que le lambel (Orléans porte de France au lambel à trois pendants d'argent pour brisure); — la bordure (Anjou porte de France à la bordure de gueules); — le bâton péri (Bourbon porte de France au bâton péri en bande de gueules); — le canton, la molette d'éperon, le croissant, l'étoile, le besant, la coquille, la croisette, la tierce, quarte ou quintefeuille. On brise encore en écartelant les armes de sa maison avec les armes d'une famille dans laquelle on a pris alliance.

Dans les exemples que nous avons donnés, nous avons choisi pour les écus la forme généralement adoptée pendant les xiie, xive et xve siècles i, forme qui fut modifiée pendant les xvie et xviie siècles; on leur donna alors un contour moins aigu et terminé souvent à la pointe en accolade.

Les femmes mariées portent des écus accolés; le premier écusson donne les armes de l'époux, et le second les leurs. Pour les écus des filles, on adopta, dès le xive siècle, la forme d'une losange.

Des figures accessoires accompagnent les écus armoyés. A dater de la fin du xiv° siècle, on voit fréquemment les écus soutenus par des supports et tenants, surmontés quelquefois de cimiers, timbres, et se détachant sur des lambrequins.

Le support est un arbre auguel est suspendu l'écu; les tenants sont une ou deux figures d'hommes d'armes, chevaliers, couverts de leurs armures et de la cotte armoyée aux armes de l'écu. L'origine de cette manière d'accompagner l'écu se trouve dans les tombeaux des XIIIe et XIVe siècles. Dans l'église de l'abbaye de Maubuisson, devant l'autel de saint Michel, on voyait, à la fin du siècle dernier, le tombeau de Clarembaud de Vendel, sur lequel ce personnage était représenté vêtu d'une cotte de mailles avec son écu placé sur le corps, émanché de quatre pièces. Il existe encore dans les cryptes de l'église de Saint-Denis un assez grand nombre de statues de princes du sang royal, morts à la fin du xiiie siècle ou au commencement du xive, qui sont représentés de la même manière, couchés sur leurs tombes. Nous citerons entre autres celle de Robert de France, comte de Clermont, seigneur de Bourbon (provenant des Jacobins de Paris), ayant son écu pendu en bandoulière, incliné du côté gauche, portant de France (ancien) à la cotice de gueules; celle de Louis de Bourbon, petit-fils de saint Louis, de même; celle de Charles d'Alençon, dont l'écu porte

Il ne paraît pas que des règles fixes aient été adoptées pendant les xino et xivo siècles pour la forme ou la proportion à donner aux écus : ils sont plus ou moins longs par rapport à leur largeur ou plus ou moins carrés; il en existe au xino siècle (dans les peintures de l'église des Jacobins d'Agen, par exemple) qui sont terminés, à la pointe, en demi-cercle.

Digitized by Google

de France (ancien) à la bordure de gueules chargée de seize besants de..... (voy. Tombeau). Dans les deniers d'or, Philippe de Valois est représenté assis sur un pliant, tenant son épée haute de la main droite, et de la gauche s'appuyant sur l'écu de France. Dans les nobles à la rose et les nobles Henri d'Angleterre, ce prince est figuré debout dans un navire dont il sort à mi-corps, tenant en sa droite une épée haute et en sa gauche un écu écartelé de France et d'Angleterre. Dans les angelots, l'écu est attaché à une croix qui tient lieu de mât au vaisseau. Prenant la partie pour le tout, on donna bientôt à ces monnaies d'or le nom d'écus d'or.

Il est encore une façon de tenants, c'est celle qui consiste à faire porter l'écu par des Mores, des sauvages, des sirènes, des animaux réels ou fabuleux. L'origine de cet usage se trouve dans les tournois. Les chevaliers faisaient porter leurs lances, heaumes et écus par des pages et valets déguisés en personnages étranges ou en animaux. Pour ouvrir le pas d'armes, les tenants du tournoi faisaient attacher leurs écus à des arbres sur les grands chemins, ou en certains lieux assignés, afin que ceux qui voudraient combattre contre eux allassent toucher ces écus. Pour les garder, on mettait des nains, des géants, des Mores, des hommes déguisés en monstres ou en bêtes sauvages; un ou plusieurs hérauts d'armes prenaient les noms de ceux qui touchaient les écus des tenants. Au célèbre tournoi qui eut lieu · en 1346, le 1er de mai, à Chambéry, Amédée VI de Savoie fit attacher son écu à un arbre, et le sit garder par deux grands lions, qui depuis cette époque devinrent les tenants des armoiries de Savoie. Ce prince choisit probablement ces animaux pour tenants, parce que le Chablais et le duché d'Aoste, ses deux principales seigneuries, avaient des lions pour armoiries. Les écus armoyés, timbres, cimiers et devises des chevaliers qui figurèrent à ce tournoi, restèrent déposés au nombre de vingt, pendant trois siècles, dans la grande église des pères de Saint-François à Chambéry; ce ne fut qu'en 1660 environ que les bons pères, en faisant badigeonner leur église, enlevèrent ce précieux monument.

Charles VI paraît être le premier des rois de France qui ait fait porter son écu et sa devise par des tenants. Juvénal des Ursins raconte que ce prince, allant à Senlis pour chasser, poursuivit un cerf qui avait au cou une chaîne de cuivre doré; il voulut que ce cerf fût pris aux lacs sans le tuer, ce qui fut exécuté, « et trouva-t-on qu'il avoit au col la dite chaisne où avoit « écrit : Cæsar hoc mihi donavit. Et dès lors, le roy, de son mouvement, « porta en devise le cerf volant couronné d'or au col, et partout où on « mettoit ses armes, y avoit deux cerfs tenant ses armes d'un côté et de « l'autre. 1380. » Depuis, Charles VII, Louis XI et Charles VIII conservèrent les cerfs ailés comme tenants des armes royales. Louis XII et François I<sup>er</sup> prirent pour tenants, le premier des porcs-épics, le second des salamandres, qui étaient les animaux de leurs devises. A partir du xviº siècle, presque toutes les familles de la noblesse française adoptèrent des tenants pour leurs armoiries; mais cet usage n'avait rien de rigoureux, et l'on changeait souvent, suivant les circonstances, les supports ou tenants

de ses armes. Telle famille qui avait pour tenants de son écusson des sauvages ou des Mores, le faisant peindre dans une chapelle, changeait ces figures profanes contre des anges. Les armes de Savoie, par exemple, dont nous avons parlé, étaient soutenues par un ange sur l'une des portes du couvent de Saint-François à Chambéry, avec cette devise : Crux fidelis inter omnes. Les armoiries des villes furent aussi, à partir du xve siècle, représentées avec des supports. Bâle a pour support un dragon; Bordeaux deux béliers; Avignon deux gerfauts, avec cette devise: Unquibus et rostro. Souvent les supports furent donnés par le nom des familles : ainsi la maison des Ursins avait deux ours pour supports. Les supports sont parfois variés. Les rois d'Angleterre ont pour supports de leurs armes : à droite, un léopard couronné armé et lampassé d'azur; à gauche, une licorne d'argent accolée d'une couronne et attachée à une chaîne d'or passant entre les deux pieds de devant et retournant sur le dos. Mais ces supports sont postérieurs à la réunion de l'Écosse au royaume d'Angleterre; avant cette époque, les supports des armes d'Angleterre étaient un lion et un dragon, ce dernier symbole, à cause de l'ordre de la Jarretière dédié à saint George.

Pendant les tournois et avant l'entrée en lice, il était d'usage d'exposer les armoiries des combattants sur de riches tapis. Peut-être est-ce là l'origine des lambrequins sur lesquels, à partir du xvº siècle, on peignit les armoiries. Lorsqu'un tenant se présentait au pas d'armes, son écu ou sa targe était, dans certaines circonstances, suspendue dans un pavillon qu'il fallait ouvrir pour la faire toucher par ceux qui se faisaient inscrire pour jouter. « Le premier samedy du mois de may l'an 1450, le pavillon « fut tendu, comme il estoit de coutume, et comme toujours se continua chacun samedy de l'an, durant l'emprise des susdicts. Si vint au dict « pavillon un jeune escuyer de Bourgogne, nommé Gérard de Rossillon, « beau compaignon, haut et droit, et de belle taille; et s'adreça le dict « escuyer à Charolois le herault, luy requérant qu'il luy fist ouverture ; car « il vouloit toucher la targe blanche, en intention de combattre le cheva-« lier entrepreneur de la hache, jusques à l'accomplissement de vingt-cinq « coups. Le dict herault luy fist ouverture, et le dict Gérard toucha : et de « ce fut faict le rapport à messire Jacques de Lalain, qui prestement en-« voya devers luy pour prendre jour 1..... » On peut voir encore dans cet usage l'origine des lambrequins qui semblent découvrir l'écu. Il faut dire aussi que dès le xye siècle les heaumes des chevaliers qui devaient jouter étaient armés d'un lambrequin d'étoffe ou de cuir doré et peint, déchiqueté sur les bords; cette sorte de parure qui accompagne le timbre surmontant l'écu, et qui tombe des deux côtés, paraît être le principe de cet accessoire que l'on trouve joint aux armoiries pendant les x vet x vie siècles... « Le tymbre doibt estre sur une piece de cuir boully, laquelle doibt estre « bien faultrée d'ung doy d'espez, ou plus par dedans; et doibt contenir

<sup>1</sup> Mémoires d'Olivier de la Marche, liv. ler, chap. xxi.

« la dite piece de cuir tout le sommet du heaulme, et sera couverte la dite « piece du lambequin, armoyé des armes de cellui qui le portera. Et sur a le dit lambequin, au plus hault du sommet, sera assis le dit tymbre, et autour d'icellui aura ung tortis des couleurs que vouldra le dit tour-« noyeur, du gros du bras ou plus ou moins à son plaisir 1. » Nous l'avons déjà dit au commencement de cet article, les chevaliers et princes qui se présentaient dans la lice pour jouter adoptaient des armes de fantaisie et ne paraissaient avec leurs armes héréditaires qu'exceptionnellement. On prenaît trop au sérieux les armoiries de famille pour les livrer aux hasards de combats qui n'étaient qu'un jeu. Il est curieux de lire à ce sujet le passage des Mémoires d'Olivier de la Marche, fort expert en ces matières. « D'autre part, dit-il 2, se présenta Michau de Certaines sur un cheval « couvert de ses armes : dont plusieurs gens s'émerveillerent; et sembloit à « plusieurs, que considéré que les armes d'un noble homme sont et doyvent « estre l'émail et la noble marque de son ancienne noblesse, que nullement « ne se doit mettre en danger d'estre trébuchée, renversée, abatue, ne a foulée si bas qu'à terre, tant que le noble homme le peut détourner ou « desfendre : car d'aventurer la riche monstre de ses armes, l'homme aven-« ture plus que son honneur, pour ce que d'aventurer son honneur n'est « despense que le sien, et ce où chacun a pouvoir; mais d'aventurer ses « armes, c'est mis en avanture la parure de ses parens et de son lignage, « et avanturé à petit prix ce où il ne peut avoir que la quantité de sa « part; et en celle maniere est mis à la mercy d'un cheval et d'une beste « irraisonnable (qui peut estre portée à terre par une dure atteinte, ou « choper à par soy ou mémarcher); ce que le plus preux et plus seur « homme du monde ressongue bien, et doute de porter sur son dos en « tel cas... »

La veille du tournoi, les tournoyeurs étaient invités à faire déposer leurs armes, heaumes, timbres et bannières à l'hôtel des juges diseurs. Ces armes, déposées sous les portiques de la cour, étaient examinées par les juges pour en faire le département. « Item, et quant tous les heaulmes « seront ainsi mis et ordonnez pour les départir, viendront toutes les dames « et damoiselles et tous seigneurs, chevaliers et escuiers, en les visitant « d'ung bout à autre, là présens les juges qui maineront troys ou quatre « tours les dames pour bien veoir et visiter les tymbres et y aura ung herault « ou poursuivant qui dira aux dames, selon l'endroit où elles seront, le « nom de ceulx à qui sont les tymbres, ad ce que s'il y en a nul qui ait des « dames mesdit, et elles touchent son tymbre, qu'il soit le lendemain pour « recommandé. Touteffois nul ne doibt estre batu au dit tournoy, se non « par l'advis et ordonnance des juges, et le cas bien desbatu et attaint « au vray, estre trouvé tel qu'il mérite pugnicion; et lors en ce cas doibt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traicté de la forme et devis d'ung tournoy. Les unss. du Livre des tournois par le roi René (Biblioth. nation., n° 8351).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. ler, chap. xxi.

« estre si bien batu le mesdisant, et que ses épaules s'en sentent tres-bien, « et par maniere que une autreffois ne parle ou médie ainsi deshonneste- « ment des dames, comme il a accoutumé <sup>1</sup>. »

Ces timbres, dont on surmonta les écussons armoyés, ne furent, comme les supports et tenants, que des accessoires variables pendant le cours du xv° siècle. Un noble qui avait jouté d'une façon brillante pendant la durée d'un tournoi, la tête couverte d'un heaume timbré de quelque emblème singulier, et sous le nom du chevalier de la licorne, du dragon, etc., timbrait de ce heaume l'écu des armes de sa famille, pendant un certain temps, ou sa vie durant, si de nouvelles prouesses ne faisaient oublier les premières. Ce ne fut qu'à la fin du xv° siècle que l'on adopta pour les timbres, comme pour les couronnes, des formes qui indiquèrent le degré de noblesse ou les titres des nobles.

Ce n'est qu'au xvii siècle que les armes de France furent couvertes et enveloppées d'un pavillon ou tente, c'est-à-dire d'un baldaquin et de deux courtines, ce support ou enveloppe étant réservée depuis lors pour les empereurs et rois. Voici comment se blasonnaient ces armes : D'azur à trois fleurs de lis d'or, deux et une, l'écu environné des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, timbré d'un casque entièrement ouvert, d'or ; pardessus, la couronne fermée à l'impériale de huit rayons, hautement exhaussée d'une double fleur de lis d'or, qui est le cimier; pour tenants, deux anges vêtus de la cotte d'armes de France; le tout couvert du pavillon royal semé de France, doublé d'hermine. Et pour devise : « Lilia non laborant neque nent. » Sous Henri IV et Louis XIII, l'écu de Navarre était accolé à celui de France, et l'un des anges était vêtu de la cotte d'armes de Navarre. Jusqu'à Charles V, les sleurs de lis étaient sans nombre sur champ d'azur; ce sut ce prince qui réduisit leur nombre à trois en l'honneur de la sainte Trinité. Depuis le xviie siècle, les ducs et pairs enveloppèrent leurs armes du pavillon, mais à une seule courtine. L'origine de cette enveloppe est, comme nous l'avons vu plus haut, le pavillon dans lequel les tournoyeurs se retiraient avant ou après l'entrée en lice, et non point le manteau impérial, royal ou ducal: c'est donc un contre-sens de placer la couronne au-dessus du pavillon, le pavillon devrait au contraire recouvrir la couronne; et, en effet, dans les premières armes peintes avec le pavillon, la couronne est posée sur l'écu, et le pavillon enveloppe le tout. Cette erreur, que nous voyons se perpétuer, indique combien il est essentiel, en fait d'armoiries, de connaître les origines de toutes les parties principales ou accessoires qui les doivent composer.

Le clergé régulier et séculier, comme seigneur féodal, adopta des armes dès le XIII° siècle, c'est-à-dire que les abbayes, les chapitres, les évêchés eurent leurs armes; ce qui n'empêcha pas les évêques de porter leurs armes héréditaires. Ceux-ci, pour distinguer leurs écussons de ceux des membres

<sup>1</sup> Traicté de la forme et devis d'ung tournoy (Biblioth. nation., ms. n° 8351), et les Œuvres choisies du roi René, par M. le comte de Quatrebarbes (Angers, 1835).

séculiers de leur famille, les surmontèrent du chapeau épiscopal ou de la mitre, alors que la noblesse ne posait aucun signe au-dessus de ses armes. Nous avons vu des clefs de voûte, des peintures des XIII° et XIV° siècles, où les écussons des évêques et abbés sont surmontés du chapeau ou de la mitre ¹. Le chapeau épiscopal et le chapeau de cardinal ont la même forme; seulement le premier est vert et n'a que dix glands aux cordons de chaque côté, posés 1, 2, 3 et 4; tandis que le second est rouge et les cordons terminés chacun par quinze glands, posés 1, 2, 3, 4 et 5.

Dès le XIII° siècle, la décoration peinte ou sculptée admit dans les édifices un grand nombre de figures héraldiques, et les armoiries exercèrent une influence sur les artistes jusqu'au commencement du XVI° siècle. La peinture monumentale n'emploie guère, pendant les XIII°, XIV° et XV° siècles, que les émaux héraldiques; elle ne modèle pas ses ornements, mais, comme dans le blason, les couche à plat en les redessinant par un trait noir. Les harmonies de la peinture héraldique se retrouvent partout pendant ces époques. Nous développons ces observations dans le mot PEINTURE, auquel nous renvoyons nos lecteurs.

Un grand nombre de vitraux de l'époque de saint Louis ont pour bordure et même pour fond des fleurs de lis, des tours de Castille. A Notre-Dame de Paris, deux des portails de la façade présentent dans leurs soubassements des fleurs de lis gravées en creux. Il en est de même au portail de l'église de Saint-Jean des Vignes à Soissons. Le trumeau central de la porte principale de l'église de Semur en Auxois, qui date de la première moitié du xiii° siècle, est couvert des armes de Bourgogne et de fleurs de lis sculptées en relief. A Reims, à Chartres, les vitraux des cathédrales sont remplis de fleurs de lis. A la cathédrale de Troyes, on rencontre dans les vitraux du xive siècle les armes des évêques et celles de Champagne. Les villes et les corporations mêmes prirent aussi des armoiries. Les bonnes villes, celles qui s'étaient plus particulièrement associées aux efforts du pouvoir royal pour s'affranchir de la féodalité, eurent le droit de placer en chef les armes de France : telles étaient les armes de Paris, d'Amiens, de Narbonne, de Tours, de Saintes, de Lyon, de Béziers, de Toulouse, d'Uzès, de Castres, etc. Quelques villes même portaient de France, particulièrement dans le Languedoc. Les corporations prenaient pour armes généralement des figures tirées des métiers qu'elles exerçaient; il en était de même pour les bourgeois anoblis. En Picardie, beaucoup d'armoiries des xye et xyi siècles sont des rébus ou armes parlantes, mais la plupart de ces armes appartenaient à des familles sorties de la classe industrielle et commerçante de cette province.

Ce fut à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, sous Philippe le Hardi, que parurent les premières lettres de noblesse en faveur d'un orfévre nommé Raoul (1270)<sup>2</sup>. Depuis lors les rois de France usèrent largement de leurs prérogatives;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Vézelay, xiii<sup>e</sup> siècle; dans la cathédrale de Carcassonne, xiv<sup>e</sup> siècle, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le président Hénault, Abrégé chronique de l'histoire de France.

mais ils ne purent faire que l'ancienne noblesse d'extraction considérât ces nouveaux anoblis comme gentilshommes. Les armoiries de la nouvelle noblesse, composées non plus au camp, en face de l'ennemi, mais par quelque héraut dans le fond de son cabinet, n'ont pas cette originalité d'aspect, cette netteté et cette franchise dans la répartition des émaux et des figures que nous trouvons dans les armoiries de l'anciènne noblesse.

Au commencement de son règne, Louis XV renchérit encore sur ses prédécesseurs en instituant la noblesse militaire. Les considérants qui précèdent cet édit indiquent encore des ménagements envers la noblesse de race, et les tendances de la monarchie, désormais maîtresse de la féodalité. « Les grands exemples de zèle et de courage que la Noblesse de notre « Roïaume a donnés pendant le cours de la dernière guerre, disent ces « considérants, ont été si dignement suivis par ceux qui n'avoient pas les a mêmes avantages du côté de la naissance, que nous ne perdrons jamais « le souvenir de la généreuse émulation avec laquelle nous les avons vus « combattre et vaincre nos ennemis : nous leur avons déjà donné des « témoignages authentiques de notre satisfaction, par les grades, les « honneurs et les autres récompenses que nous leur avons accordés; mais « nous avons considéré que ces grâces, personnelles à ceux qui les ont « obtenues, s'éteindront un jour avec cux, et rien ne nous a paru plus « digne de la bonté du Souverain que de faire passer jusqu'à la postérité « les distinctions qu'ils ont si justement acquises par leurs services. La « Noblesse la plus ancienne de nos États, qui doit sa première origine « à la gloire des armes, verra sans doute avec plaisir que nous regardons « la communication de ses Priviléges comme le prix le plus flatteur que « puissent obtenir ceux qui ont marché sur ses traces pendant la guerre. « Déjà emoblis par leurs actions, ils ont le mérite de la Noblesse, s'ils n'en « ont pas encore le titre; et nous nous portons d'autant plus volontiers à la « leur accorder, que nous suppléerons par ce moyen à ce qui pouvoit « manguer à la perfection des lois précédentes, en établissant dans notre « Roïaume une Noblesse Militaire qui puisse s'acquérir de droit par les « armes, sans lettres particulières d'anoblissement. Le Roi Henry IV avoit « eu le même objet dans l'article xxy de l'édit sur les tailles qu'il donna « en 1600.... »

L'institution des ordres militaires avait créé au xII° siècle des confréries assez puissantes pour alarmer les rois de la chrétienté. C'était la féodalité, non plus rivale et disséminée, mais organisée, armée et pouvant dicter les plus dures conditions aux souverains. Le pouvoir monarchique, après avoir brisé le faisceau, voulut le relier autour de lui et s'en faire un rempart : il institua, pendant les xvº et xvIº siècles, les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit; pendant le xvIIº, l'ordre de Saint-Louis; et, plus tard encore, Louis XV établit l'ordre du Mérite militaire peu de temps après la promulgation de l'édit dont nous avons cité un extrait. Ces institutions effaçaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Édit du mois de novembre 1750.

les derniers écussons armoyés. Désormais la noblesse devait se reconnaître par un signe général, non plus par des signes individuels. La monarchie tendait à mettre sur le même rang, à couvrir du même manteau, toute noblesse, qu'elle fût ancienne ou nouvelle, et la nuit du 4 août 1789 vit briser par l'Assemblée constituante des écussons qui, voilés par le pouvoir royal, n'étaient pour la foule que le signe de priviléges injustes, non plus le souvenir et la marque d'immenses services rendus à la patrie. L'écusson royal de Louis XIV avait couvert tous ceux de la noblesse française; au jour du danger, il se trouva seul, il fut brise : cela devait être.

ARONDE (QUEUE D'), s. f. Sorte de crampon de métal, de bois ou de pierre, ayant la forme en double d'une queue d'hirondelle, et qui sert à maintenir l'écartement de deux pierres, à réunir des pièces de bois de



charpente, des madriers, des planches (fig. 1). Cette espèce de crampon a été employé de toute antiquité. Lorsqu'on déposa l'obélisque de Lougsor pour le transporter en France, on trouva sous le lit inférieur de ce bloc de granit une queue d'aronde de bois qui y avait été incrustée dans l'origine pour prévenir la rupture d'un fil. Dans les fragments de constructions an-

tiques dont on s'est servi à l'époque gallo-romaine pour élever des enceintes de villes, en rencontre souvent des entailles qui indiquent l'emploi fréquent de queues d'aronde de fer ou de bronze. Nous en avons trouvé de



bois dans des constructions romanes de la première époque. Quelquefois aussi la bascule des chapiteaux des colonnes engagées, cantonnant des piles carrées, des x1° et x11° siècles, est maintenue postérieurement par une fausse coupe en queue d'aronde (fig. 2). Il en est de même pour les corbeaux

formant une forte saillie et destinés à porter un poids en bascule (fig. 3). Mais c'est surtout dans les ouvrages de charpente que la queue d'aronde a été employée pendant le moyen age. Les entraits des fermes, dans



les charpentes de combles des xiiie, xive et xve siècles, sont généralement assemblés dans les sablières doubles en queue d'aronde et à mi-bois (fig. 4), afin d'arrêter la poussée des chevrons portant ferme et reposant sur ces sablières d'un entrait à l'autre (voy. Charpente). L'usage



des languettes et embrèvements étant peu commun dans la menuiserie antérieure au xve siècle, les membrures des huis, les madriers, sont souvent réunis par des queues d'aronde entaillées à mi-bois (fig. 5). Dans ce cas, les menuisiers ont eu le soin de choisir, pour les queues d'aronde, des bois très-durs et tenaces, tels que l'orme, les parties noueuses du noyer ou du chêne.

Les architectes des xv° et xvı° siècles usèrent et abusèrent de la queue 1. — 64

d'aronde de pierre pour maintenir de grands encorbellements, pour suspendre des clefs de voûte ou des sommiers recevant des arcs sans



le secours d'un point d'appui (fig. 6) (voy. CLEF PENDANTE, Voute). Les queues d'aronde de pierre ont l'inconvénient de casser facilement au

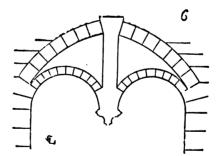

point faible; la pierre n'ayant pas d'élasticité, le moindre mouvement dans les blocs que ces queues doivent réunir les brise, et rend leur emploi mutile.

I'IN DU TOME PREMIER.

## TABLE

## DES MOTS CONTENUS DANS LE TOME PREMIER.

| Abaque (Tailloir) | 1  | Arbalétrier             | 44  |
|-------------------|----|-------------------------|-----|
| Abat-sons         | 3  | Arbre                   | 44  |
| Abat-voix         | 4  | Arbre de Jessé          | 44  |
| Abbaye            | 4  | Arc                     | 45  |
| Abside            | 4  | Arc-boutant             | 60  |
| Accolade          | 9  | Arcade                  | 87  |
| Accoudoir         | 10 | Arcature                | 88  |
| Agrafe            | 11 | Arche (d'alliance)      | 106 |
| Aiguille          | 11 | Architecte              | 107 |
| Albatre           | 11 | Architecture            | 116 |
| Alignement        | 12 | Architecture religieuse | 166 |
| Allége            | 13 | — monastique            | 241 |
| Ames (les)        | 14 | — civile                | 312 |
| Amortissement     | 15 | militaire               | 327 |
| Ancre             | 16 | Architrave              | 452 |
| Ange              | 17 | Ardoises                | 453 |
| Animaux           | 20 | Arête                   | 460 |
| Annelée           | 24 | Arêtier                 | 460 |
| Apocalypse        | 24 | Arêtière                | 460 |
| Apôtres           | 24 | Argent                  | 460 |
| Appareils         | 28 | Armature                |     |
| Appentis          | 37 | Armoire                 | 466 |
| Application       | 38 | Armoiries               | 470 |
| Anni              | A4 |                         | 504 |

PARIS. - IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2

Digitized by Google



3 9015 02599 8486

t will be the

OC1 14 10%

Della Commente





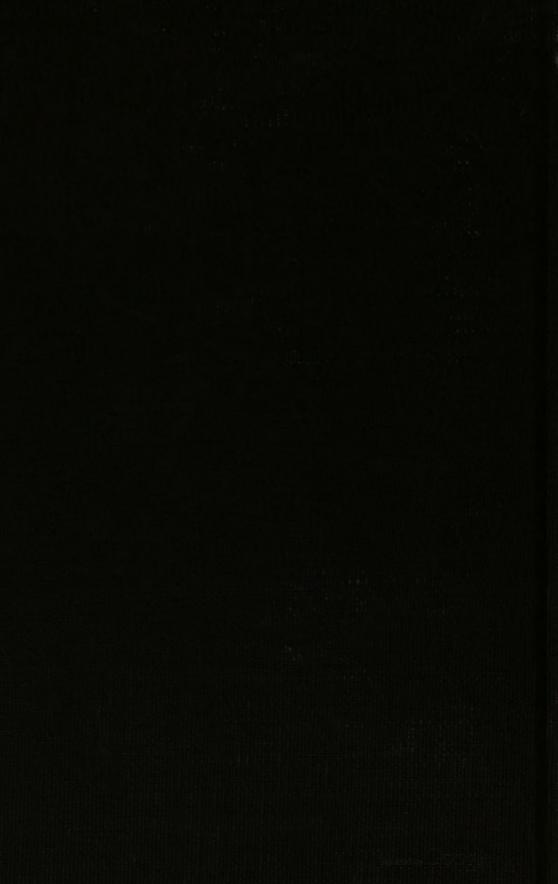